

Milline soyendef Tierre Jt. Sing, 7049

Bh zelly Google

N.

# VOYAGE

# NOUVEAU

DELA

# TERRE-SAINTE,

ENRICHI DE PLUSIEURS REMARQUES particulieres qui servent à l'intelligence de la Sainte Ecriture.

Chrétiennes qui instruisent les Ames devotes dans la connoissance El amour de J. C.

Par le R. P. NAUD, de la Compagnie de Jesus.



#### A PARIS,

Chez Andre' Pralard, rue S. Jacques, à l'Occasion.

M. DCCII.

AVEC PRIVILEGE DV ROY.

Bayerische Staatsbibliothek München

73/15/38



# A MONSEIGNEUR MONSEIGNEUR CHARLES MAURICE LE TELLIER,

AR CHEVESQUE DE REIMS
Premier Duc & Pair de France, & GrandMaistre de la Chapelle du Roy, &c.



ONSEIGNEUR,

Je vous presente un Voyage de la Terre-Sainte, qui tout nouveau qu'il est, pour la rareté de plusieurs choses que j'y traite, ne le sera pas à VOSTRE GRANDEUR. La Terre-Sainte est un Pays qu'Elle 2 ij

visite souvent, & dont Elle void tous les jours les plus agreables endroits dans l'Ecriture & dans les Livres des Sçavans, où avec des yeux intelligens & infiniment penetrans, Elle découvre des beautez divines & charmantes qui sont voilées aux Esprits profanes & materiels, & ne peuvent paroistre qu'à ceux qui ont l'élevation, la force, le discernement & les grandes lumieres du vostre. Les profanes n'y remarquent que des mazures imprimées de quelques signes d'une grandeur qu'ils ignorent ou qu'ils méprisent. Ils ne s'arrestent qu'à la superficie de la Terre, & à ce qui frappe les sens & l'imagination qui les suit en aveugle ; ils ne sçavent pas déméler ce cahos de ruines, ny déterrer les tresors cachez, dont ces champs de benediction sont remplis. Aussi n'estce pas pour eux, que le miel & le lait y coulent. Ce miel & ce lait que Dieu y répand avec tant de profusion, & dont il nous vante si fort les delices, n'ont guere de saveur

pour un goust, qui n'est pas plus sin ny plus épuré que le leur. Il faut venir en cette terre par le Ciel, si l'on veut jouir des doux & inexplicables plaisirs, qui s'y recueillent. Il faut devant que d'y mettre le pied, être monté jusques au thrône de Dieu, & avoir bien conceu ce que c'est que cette main toute-puissante, qui y a fait tant de miracles, & ce que c'est que le Fils de Dieu égal à son Pere qui s'y est fait Homme, & qui y a fait l'Homme Dieu. Et c'est, MONSEIGNEUR, ce que vous avez si heureusement accompli. Où peut-on trouver un Prelat que la Theologie ait porté plus haut? La Sorbonne est encore maintenant dans l'admiration de ce qu'elle a veu autrefois. Les Chaires de la Verité, on vous avez parlé si sçavamment le langage du Paradis, ont fait connoistre à ce qu'il y a en France de plus illustre en piété & en doctrine, & de plus capable de juger sainement des choses, qu'on ne peut pas estre plus éclairé, que

Vous sur celles de Dieu, & les traiter plus dignement. Ainsi V. G. ayant penetré dans le Ciel ce que c'est que la Terre-sainte, cette Terre que Dieu s'est appropriée, sur laquelle le Ciel s'est fondu en rosée de graces, pour me servir des termes de l'Ecriture, & sur laquelle il a versé une pluye de benedictions qui l'arendue assez feconde pour produire l'Auteur de la Justice & du Salut; Je me promets que la visitant en ce Livre que je me donne l'honneur de vous offrir, Vous y trouverez des consolations singulieres. Ce ne sera pas pourtant sans gemir de voir en ces sacrez lieux la Foy comme étouffée dans son berceau sous la tyrannie des Infidelles, & la Religion Catholique presque bannie du Pays, où le Fils de Dieu l'a fait naistre. Car on sçait quel zele V. G. a pour la pureté de la Doctrine Evangelique l'ardeur avec laquelle elle a reprimé ceux qui tâchent de l'alterer, la vigilance qu'elle apporte à dissiper leurs artisi-

ces, & les soins infatigables qu'elle prend pour éloigner de son Diocese l'ombre mesme la plus legere de l'erreur. Ce bel amour de la Foy qui brûle en son cœur, mèlera sans doute, de quelque amertume les douceurs qu'elle tirera de la Terre-Sainte; Mais les saintes amertumes des Ames grandes & Chrestiennes, ont cela de propre, qu'elles ne sont jamais sans quelque goust de divin plaisir. C'est ce qui a fait, MON-SEIGNEUR, que je n'ay pas craint de vous fournir dans ce Livre la matiere de ces saintes & delicieuses douleurs. Elles seront utiles aussi à la Terre-Sainte, puisqu'elles presseront vostre genereux cœur d'en solliciter la délivrance auprés de Dieu, & auprés de ceux qui ont le plus de part dans le monde, à sa grandeur, à sa force & à sa puissance. Ce Vousest MONSEIGNEUR, une gloire extrême, je ne diray pas d'avoir un Fere & un Frere illustres, que le plus grand & le plus sage des Rois a choisis pour en faire les colom-ลี มีมีร

nes principales de son Etat; mais que ce Prince incomparable vous ait si fort distingué, qu'à la sleur de vostre âge, il vous ait jugé digne de remplir un Siége, qu'on ne voit gueres rempli , que par des Cardinaux & des Princes du premier rang, & où nos Rois vont humblement adorer Dieu & recevoir l'Onction celeste, dont la divine Majesté a voulu que l'Archevêque de Rheims fut le Ministre. Quelque éclatante que soit cette gloire, ce n'en sera pas une moindre à V. G. de s'interesser pour la Terre-sainte. Il n'est rien qui soit plus digne d'un successeur des Apostres, que de faire tout ce qu'il peut pour reporter & rendre la Foy & l' Amour de Jesus Christ, à un pays, où les Apostres ont receu ce bien infini & d'où ils nous l'ont apporté. Les obligations signalées, MONSEI-GNEUR, que vous a le corps dont j'ay l'honneur d'estre le moindre membre, & celles que je vous ay en mon particulier, font que je souhaite de toute mon Ame pour V. G. ce

qui la peut mettre devant Dieu & devant les hommes dans le degré le plus eminent: mais le comble des vœux que j'offre pour Elle, seroit que voyant icy son merite couronné de tant de gloire, je visse la consommation de cette gloire dans le choix que Dieu feroit d'Elle pour estre le restaurateur de celle du Sauveur dans la Terre-sainte & dans tout l'Orient. Je suis avec un tres-profond respect, & une extrême reconnoissance,

## MONSEIGNEUR,

Vostre tres-humble & tres-obeissant serviteur en Nostre-Seigneur, M. N. I.

# PREFACE

Lusieurs raisons m'ont longtemps empesché de donner au Public le recit du Voyage que j'ay fait dans la Terre-sainte, & de satisfaire en cela au desir de diverses personnes sçavantes & vertueuses qui m'en ont souvent sollicité.Une des principales étoit que plusieurs autres ont écrit avant moy, celui qu'ils y ont fait. Je m'imaginois que leurs Livres disoient tout, & que d'en faire un nouveau, ce seroit redire ce qu'on a dit & redit mille fois, & multiplier le nombre infini des Livres inutiles. Dieu a voulu que quantité de ces Relations me soient tombées entre les mains, & que leur lecture m'ait détrompé. Les plus amples ontomis des choses tres-remarquables, & les plus exactes manquent en quantité d'endroits. Les Autheurs des unes & des autres ont presque par neessitéce défaut. N'ayant point eu

#### PREFACE.

la connoissance de la langue du pays, ils ont été obligez de s'en rapporter à ce que leur disoit quelque truchement mal informé, de débiter pour vrai, ce qu'ils en avoient appris, & de se taire sur les choses, dont ils n'avoient pas pû être instruits. D'ailleurs ne voïant les choses, & n'en entendant parler qu'en passant, dans un Voyage de peu de jours, ils ne pouvoient pas les remarquer toutes, ny s'en éclaircir à fond, comme font ceux qui demeurent les dix & les douze années sur les lieux. Je ne pretends pas, en disant cela, faire passer ce recit pour infaillible, & pour le plus entier de tous ceux qui ont paru. J'avouë que j'ay taché à ne pas tomber dans les défauts que j'ay observez dans les autres, & que pour les éviter j'ay employé tout ce que je peux avoir de Critique, & toutes les lumieres que j'ay pû trouver à la faveur de la langue qu'on parle aujourd'huy dans la Terre-sainte, & du long

sejour que j'ay fait dans les Missions d'Orient, où Dieu par sa pure misericorde m'a envoyé & me retient pour le service de son Eglise. Mais si cet avantage que j'ay, m'a mis en état de pouvoir dire plus de chosés & de les dire plus asseurément; il me manque tant d'autres avantages de la nature & de la grace, qu'il m'est impossible de donner à cet ouvrage la perfection que je lui souhaite. Je me flate seulement que le Lecteur trouvera icy une fidelité & une exactitude particuliere. Je ne luy donneray rien pour certain qui ne le soit, & je m'exprimeray toûjours de telle maniere qu'il verra que j'honnore infiniment la verité, & que personne ne craint plus que moy, je ne diray pas de la détruire par le mensonge, mais de l'offenser dans la moindre chose. L'honneur que m'a fait M. le Marquis de Noir tel Ambassadeur de France à la Porte Othomane de me **fouffrir** 

souffrir à la suite dans la visite de la Terre-sainte qu'il a entreprise avec zele, & qu'il a fait avec tant de loisir, m'a donné le moyen de faire de grandes reflexions sur la veue de ces lieux sacrez, que j'avois le bien de revoir une seconde fois, & d'étudier la dignité & la sainteté des Mysteres qui s'y sont passez. Je les marqueray icy le mieux qu'il me sera possible, & je montreray au vray les endroits où Nostre-Seigneur a fait & dit la pluspart des choses admirables, que nous lisons dans l'Evangile. Bien que plusieurs ne soient pas nommez dans ce divin Livre, on peut pourtant les reconnoistre à peu prés par de judicieuses conjectures; & ce sera à mon avis une grande consolation aux devots Lecteurs, & principalement aux Pelerins de la Terre-sainte, qui se serviront de ce Livre, de dire en entendant parler des Saints Lieux, ou en les voyant: C'est icy où le Fils de Dieu fit autrefois telle & telle chose, & où il instrui-

#### PREFACE.

sit le monde d'une telle & telle verité. Je n'oublierai pas non plus si je puis, les actions & les merveilles de l'Ancien Testament. Et si en tout cela je dis beaucoup de choses que les autres ont dites, parce que je fais le recit d'un même sujet, j'espere y ajouster des particularitez & des considerations qui me seront propres, qui peut-être ne seront pas des-agreables, & qui serviront beaucoup à l'intelligence de l'Ecriture sainte. Il seroit à souhaitter, que ceux qui nous l'ont expliquée fi doctement dans leurs Commentaires, eussent eu le mesme soin que S. Jerôme, de visiter cette Terre de benediction, dont elle parle; nous n'y verrions pas tant de fautes, que l'ignorance des lieux leur a fait faire, & qu'ils commettent d'autant plus impunément qu'ils ne peuvent avoir pour censeurs, que quelques Pelerins critiques, qui tournent leur esprit ailleurs, & laissent dire aux Interpretes tout ce qu'ils veulent.

#### 

# TABLE

## DES CHAPITRES.

#### LIVRE PREMIER.

#### CHAPITRE PREMIER.

| E que c'est que la Terre-Sainte,        | page r    |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ch. II. Des lieux que l'on voit dep     | uisLydde  |
| jusqu'à Cesarée de-Palestine,           | 10        |
| Ch. III. De ce qu'on void depuis Cesar  | ée de Pa- |
| lestine jusqu'à Jafa,                   | 15        |
| Ch. IV. Jafa, autrefois Joppe,          | 21        |
| Ch. V. De ce qu'en void sur le chemin   | de Fufa à |
| Rame, & particulierement de la C        |           |
| de Sarone,                              | 29        |
| Ch. VI. De Rame,                        | 3 24      |
| Gh. VII. De Lydde,                      | 41        |
| Ch. VIII. De ce que nous vismes depar   | is Rame   |
| jusqu'en ferusalem,                     | 48        |
| , • , • , • , • , • , • , • , • , • , • |           |

#### LIVRE SECOND.

| CHAP. I. TO Eld    | ription de la ville de ferufas                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    | ription de la ville de Jerusa:<br>m, & ce qu'elle est aujour- |
| d'huy,             | page 54                                                       |
| Ch. II. Ce que fei | rusalem estoit autresois, 71                                  |
| Ch, III. Du Ten    | aple de Salomon, & en quel                                    |
| lieu de la Ferui   | salem d'aujourd'huy il estois                                 |
| situé,             | 76                                                            |
| Ch. IV. Ceque N    | oftre-Seigneur a fait dans ce                                 |
| Temple,            | 80.                                                           |
|                    | ues autres choses memorables                                  |
|                    | ēii.                                                          |

| TABLE DES CHAPITRES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| qui se sont passées dans le Temple,                                                                                                                                                                                                                                 | 87                                                             |
| Ch. VI. De la Piscine probatique,                                                                                                                                                                                                                                   | 22                                                             |
| Ch. VII. De ce qui est sur le mont de Sion,                                                                                                                                                                                                                         | hors                                                           |
| de la ville,                                                                                                                                                                                                                                                        | 96                                                             |
| Ch. VIII: Du saint Cenacle. De la marson d                                                                                                                                                                                                                          | le la                                                          |
| Vierge. Du lieu ou un Just voulut renv                                                                                                                                                                                                                              | er/er                                                          |
| son cercueil, & de la grotte où saint P.                                                                                                                                                                                                                            | ierre                                                          |
| alla pleurer son peche,                                                                                                                                                                                                                                             | 106                                                            |
| Ch. IX. Des lieux consacrez par les souffra                                                                                                                                                                                                                         | inces                                                          |
| de Nostre-Seigneur, qui se voyent dans                                                                                                                                                                                                                              | en-                                                            |
| ceinte de ferusalem, & premierement                                                                                                                                                                                                                                 | de la                                                          |
| mai on d Anne,                                                                                                                                                                                                                                                      | 113                                                            |
| Ch. X. Du Pretoire de Pilate, & du P                                                                                                                                                                                                                                | alaus                                                          |
| d'Herodes.                                                                                                                                                                                                                                                          | 125                                                            |
| Ch. XI. Du lieu de la Flagellation de N                                                                                                                                                                                                                             | ostre-                                                         |
| Seigneur, du Couronnement d'Epines,                                                                                                                                                                                                                                 | eg de                                                          |
| l'Ecce Homo                                                                                                                                                                                                                                                         | 130                                                            |
| Ch. XII. De la Voye nommée Douloureus                                                                                                                                                                                                                               | e par                                                          |
| où Nostre-Seigneur alla au Calvaire,                                                                                                                                                                                                                                | 138                                                            |
| Ch. XIII. De la grande Eglise de Jerusa                                                                                                                                                                                                                             | ilem.                                                          |
| qu'on appelle l'Eglise de la Resurrection                                                                                                                                                                                                                           | n, 0#                                                          |
| du faint Sepulcre,                                                                                                                                                                                                                                                  | 14)                                                            |
| Ch. XIV. Des dedans de l'Eglise du S. Sej                                                                                                                                                                                                                           | nuicre:                                                        |
| Et premierement de la Pierre de l'Onttie                                                                                                                                                                                                                            | n, isi                                                         |
| Ch. XV. Du Calvaire,                                                                                                                                                                                                                                                | 154                                                            |
| Ch. XVI. Du saint Sepulcre,                                                                                                                                                                                                                                         | 17.0                                                           |
| Ch. XVII. Du lieu où Nostre-Seigneur a                                                                                                                                                                                                                              | parut                                                          |
| à la sainte Vierge, & à sainte Marie.                                                                                                                                                                                                                               | Maae-                                                          |
| l.'ne,                                                                                                                                                                                                                                                              | 185                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147. PS                                                        |
| Ch. AVIII. De la prison de Nostre-Seigne                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| Ch. XVIII. De la prison de Nostre-Seigne<br>de la Chapelle de suint Longun,                                                                                                                                                                                         | 192                                                            |
| Ch. XVIII. De la prison de Nostre-Seigne<br>de la Chapelle de suint Longin,<br>Ch. XIX. De la Chapelle de la divissi                                                                                                                                                | on des                                                         |
| ch. XVIII. De la prison de Nostre-Seigne<br>de la Chapelle de suint Longin,<br>Ch. XIX. De la Chapelle de la divissi<br>Vestemens, & de celle de l'Impropere                                                                                                        | 192<br>on des<br>198                                           |
| Ch. XVIII. De la prison de Nostre-Seigne<br>de la Chapelle de suint Longin,<br>Ch. XIX. De la Chapelle de la divissi<br>Vestemens, & de celle de l'Impropere<br>Ch XX. De l'Eglise de sainte Helene,                                                                | 192<br>on des<br>198<br>E de                                   |
| Ch. XVIII. De la prison de Nostre-Seigne<br>de la Chapelle de saint Longin,<br>Ch. XIX. De la Chapelle de la divisse<br>Vestemens, & de celle de l'Impropere<br>Ch XX. De l'Eglise de sainte Helene,<br>celle de l'Invention de la sainte Croix de                  | ion des<br>198<br>Ed de<br>de No-                              |
| Ch. XVIII. De la prison de Nostre-Seigne<br>de la Chapelle de suint Longin,<br>Ch. XIX. De la Chapelle de la divisse<br>Vestemens, & de celle de l'Impropere<br>Ch XX. De l'Eglise de sainte Helene,<br>celle de l'Invention de la sainte Croix de<br>fre-Seigneur, | 192<br>on des<br>198<br>& de<br>de No-<br>202                  |
| Ch. XVIII. De la prison de Nostre-Seigne<br>de la Chapelle de saint Longin,<br>Ch. XIX. De la Chapelle de la divisse<br>Vestemens, & de celle de l'Impropere<br>Ch XX. De l'Eglise de sainte Helene,<br>celle de l'Invention de la sainte Croix de                  | in des<br>in des<br>in 198<br>is de<br>de No-<br>202<br>arqua- |

| TABLE DES CHAPIT               | RES.           |
|--------------------------------|----------------|
| Ch. XXII. Des autres lieux de  |                |
| voit en Jerusalem,             | 215            |
| Ch. XXIII. Du lien où S. Jacqu | es le Majeur a |
| esté martyrizé, & de l'Host    | ital de sainte |
| Helene .                       | 228            |

## LIVRE TROISIE ME.

| CHAP. I. D V lieu du Mattyre de      | S. Estienne, |
|--------------------------------------|--------------|
| es du Torrent de                     | Cedron, 231  |
| Ch.II De l'Eglise dus. Sepulcre de   |              |
| Ch. III. Du Jardin des Olives,       |              |
| Ch. IV. De la montagne des Olives    |              |
| rement des Sepulcres des Prophet     |              |
| void,                                | 254          |
| Ch. V. Du lieu où les Apostres on    |              |
| Symbole de la Foy, & où ils ont a    |              |
| stre-Seigneur l'Oraison Dominica     |              |
| Ch. VI. Du lieu où Nostre-Seign      |              |
| Jugement dernier : De la grotte a    |              |
| lagie: Et du lieu où la Vierge rec   |              |
| de sa mort.                          | 261          |
| Ch. VII. De l'endroit d'où Nostre-   | Seigneur eft |
| monté au Ciel,                       | - 266        |
| Ch. VIII. De quelques autres lieux a | de la monta- |
| gne des Olives; de Bethphagé; &      |              |
| où Nostre Seigneur pleura sur Jeri   | usalem, 276. |
| Ch. IX. De la vallée de Josaphat,    | g des divers |
| noms qu'elle a eus,                  | 28#          |
| Ch. X. Continuation du mesme sujet   | , 289        |
| Ch. XI. Ce qui se voit aujourd'huy   | dans laval-  |
| lée de Josuphat,                     | 293          |
| Ch. XII. Des Sepulcres des Juifs     |              |
| Judas se pendit, & de la monta       | gne de Scan- |
| dale,                                | 301          |
| Ch. XIII. De la Fontaine de Sile     |              |
| de la Vierge, de celle de Siloé      | ; Es du se-  |
| pulcre d'Isaye,                      | 304          |
|                                      |              |

| I ABLE DES CHAPITRES.                                              |
|--------------------------------------------------------------------|
| Ch. XIV. Du puits de Nehemie, & du champ                           |
| Haceldama,                                                         |
| Ch. XV. De la Fontaine de Bethsabée, & de                          |
| celle de Gihon,                                                    |
| Ch. XVI. De la Grotte de Jeremie, & des                            |
| Sepulcres des Rois, 324                                            |
|                                                                    |
| LIVRE QUATRIE'ME.                                                  |
|                                                                    |
| CHAF. I. D' Figuier maudit par le Fils de Dieu: de Bethanie; & des |
| Dieu: de Bethanie; & des                                           |
|                                                                    |
| Ch.II. DuVoyage de ferusalem au fourdain, 344                      |
| (h. 111 De tericha                                                 |
| Gh. IV. Du Desert où Nostre-Seigneur jeuna                         |
| quarante jours,                                                    |
| Ch. V. Des belles choses qu'on découvre de des-                    |
| sus la montagne de la quarantaine, 364                             |
| Gh. IV. De la Fontaine d'Elizée. 368.                              |
| Gh. VII. Dulieu ou Nofre-Seigneur a esté bap-                      |
| tizé, du Monastere de saint Jean, & de ce-                         |
| luy de laint Jérôme,                                               |
| Ch. VIII. De la Mer-morte,                                         |
| Ch. 1A. De ce qu'en vois sur le chemin de Jeru-                    |
| Salem a Bethlehem,                                                 |
| Ch. X. De Bethlehem, 395                                           |
| Ch. XI. De la sainte Caverne; où Nostre-Sei-                       |
| gneur est né,<br>Ch. XII. Du lieu, où Nostre-Seigneur a esté       |
| Ch. XII. Du lieu, où Nostre-Seigneur a esté                        |
| Circoncis, & adore des Mages, 408.                                 |
| Ch. XIII. Du Convent des Peres de l'Obser-                         |
| vance de faint François, 415                                       |
| Ch. XIV. Du Convent des Grecs & de celuy                           |
| des Armeniens, de la Grotte du lait de la                          |
| Vierge, & du champ des Pasteurs, 424                               |
| Ch. XV. Les antiquitez, de Bethlehem, 439                          |
| Ch. XVI. De la montagne Ferdays, de The-                           |
| cua, de la Fontaine Sceles des Discines de                         |

| TABLE DES CHAPITRES.                                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Salomon, du fardin Fermé,                                                | 438                 |
| Ch. XVII. Du Monastere de saint Sabb                                     | a, &                |
| des montagnes d'Engaddi,                                                 | 446                 |
| Ch. XVIII. De Hebron, & de la Font.                                      |                     |
| l'Eunuque de la Reine Candace,<br>Ch. XIX. Du desert de S. Jean, du lieu | 457                 |
| naissance, de celuy où la Bien-heureuse                                  | Vier-               |
| ge visita sainte Elizabeth, & du Mon                                     | aftere              |
| de la sainte Croix,                                                      | 466                 |
| Ch. XX. Comme nous passasmes nostre F                                    | este de             |
| Pasque à Jerusalem, & ce qui se passa                                    | à cel-              |
| le des autres Nations,<br>Ch. XXI. Du Sepulcre de Samuel, d'Emi          |                     |
| Cli. AA1. Du Sepulcre de Samuel, a Emi                                   | maus,               |
| E autres lieux qu'on voit en resourn<br>Rame,                            |                     |
| Ch. XXII. Du Voyage de Gaze                                              | 496.                |
| - Land - W. Cynge no Check                                               | <b>J</b> . <b>.</b> |
| LIVRE CINQUIE'ME.                                                        |                     |
| CHAP.I. DE la ville de Sidon, ou Seyde<br>Ch. II. Que c'est à Seyde      | que la              |
| Cananée fut exaucée de Nostre-Seigneur                                   |                     |
| Ch. III. De la ville de Sarephta & des g                                 |                     |
| d'Adnoun,<br>Ch. IV. Du Fleuve Eleuthere, du Khan                        | 5.43 de la          |
| Kasemieh, & de la Galisée,                                               | 548.                |
| Ch. V. Ce que nous vismes à Yaronn, &                                    | -                   |
| se passa jusques à nostre arrivée à Saphet                               | 5.552               |
| Ch. VI. De la ville de Sapher, & si c'est                                | l'an-               |
| cienne Bethulie,                                                         | 555                 |
| Ch. VII. Du Champ de Dothain; du pu                                      | ses ae              |
| Joseph ; & de Capharnaum ,<br>Ch. VIII. Ce qui se voit depuis le Ichan I |                     |
| nieh, jusques à la ville de Tyberiade,                                   |                     |
| Ch. IX. Deslieux où Nostre-Seigneur siel                                 |                     |
| racle de la multiplication des pains &                                   |                     |
| poissons,<br>Ch. X. De la montagne des Beatitudes,                       | SAR                 |
|                                                                          |                     |

| - TABLE DES CHAPITRES.                                     |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Ch. M. Du Champ des Epics,                                 | 597     |
| Ch. XII. De Cana en Galilée,                               | 598     |
| Ch. XIII. Du Sepulcre de Jonas,                            | 603     |
| Ch. XIV. De Nazareth,                                      | 604     |
| Ch. XV. Réponse aux principales diff                       | Scultez |
| qu'on oppose contre la sainte Chapp                        |         |
| Laurette., & ce que nous vismes &                          |         |
| mes à Nazareth,                                            | 606     |
| mes à Nazareth,<br>Ch. XVI. Suite de ce que nous fismes, E | de ce   |
| que nous vismes à Nazareth,                                | 615     |
| Ch. XVII. Des choses remarquables q                        |         |
| à Nazareth,                                                | 616     |
| CI STATEL TO A COMPLET                                     | 623     |
| Ch. XIX. Ce qui se void en descendant                      |         |
| bor,                                                       | 629     |
| Ch. XX. Noftre retour à Nazareth, &                        |         |
| depart de ce saint lieu,                                   |         |
| Ch. XXI. De la ville de S. Jean d'Acre                     |         |
| Ch. XXII. De nostre Voyage au mont C                       | armel,  |
|                                                            | 643     |
| Ch. XXIII. Nostre retour à Seyde,                          | 653     |
| Ch. XXIV. De Tyr & de nostre art                           | rivée à |
| Soude                                                      | (       |

Fin de la Table des Chapitres,



## VOYAGE NOUVEAU

#### DE LA

# TERRE-SAINTE.

लिन क्षेत्र क्षान क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म

LIVRE PREMIER.

#### CHAPITRE PREMIER.

Ce que c'est que la Terre-Sainte.



OUS appellons la Terre-Sainte, la Terre que Dieu a choisse entre toutes celles du monde pour en faire le Theatre de ses grandeurs, de sa bonté & de sa justice:

celle, où selon le sentiment de quelques Sçavans, il a creé le premier Adam dans l'estat d'une parsaite innocence, de la terre vierge du Champ Damascene, & où il a sormé le second du Sang Virginal de la Bien-heureuse Marie, dans une sainteté consommée & insinie, pour la dériver par mesure dans les hommes qui seroient ses membres; celle, où il a puni le peché avec la justice la plus rigoureuse, & où il l'a pardonné en mesme

temps par la plus grande des misericordes; celle, d'où il a tiré ses Prophetes & ses Apôtes; celle, où il a fait l'Homme-Dieu pour diviniser tous les hommes; celle ensin, que Dieu sait homme a marquée de ses pas, qu'il a arrosée de ses sueurs, qu'il a baignée de ses larmes & de son Sang, qu'il a embaumée de l'odeur de toutes ses Vertus divines, où il est né, où il a vêcu, où il est mort, d'où il est monté triomphant au Ciel, & où il viendra à la sin des siecles couronner les Saints d'une gloire éternelle, & condamner les ennemis de la sainteté à des supplices infinis.

Exod .15.

Cette terre que l'Ecriture appelle l'heritage de Dieu, son sanctuaire, & sa sainte demeure, sut un peu aprés le Déluge abandonnée aux enfans de Chanaan, qui l'inonderent d'un autre déluge d'abominations & de crimes, dont l'Arche de Moyse triompha plus glorieusement que celle de Noé n'avoit triomphé du premier. Sa longueur étoit depuis Sidon, que nous appellons aujourd'huy Seyde, jusqu'à Gaze; & sa larageur depuis la Mer Mediterranée, jusqu'à une grande journée par delà le Jourgiain & la Mer Morte.

Sidon le fils aîné de Chanaan fonda la ville de Sidon, & peupla de ses descendans cette terre du costé du Septentrion & de l'Occident. Heth & sa race s'établirent à son midy vers Hebron & Bersabée. Jebus & sa posterité se tinrent au milieu. Amorthée & Gergese se mirent à son Orient au delà du Jourdain, & Hevée au deçà. Ils y demeurement jusques à ce que la mesure de leurs crimes étant à son comble, Dieu sit sorties

d'Egypte les Israelites sous la conduite de Moyse, pour venir les exterminer, & prendre possession de cette heureuse terre, qu'il avoir promise à Abraham de seur faire avoir. Gen. 15. Elle su alors divisée par Josué successeur de los.

Moyse en douze Tribus.

Celle de Ruben, de Gad, & une partie de celle de Manassé, s'étendirent au-delà du Jourdain à la place des Amorrhéens & des Gergeséens. Celle de Juda, de Simeon, & de Dan, s'emparerent de ceque les Hethéens possedoient. Celle de Benjamin enleva aux Jebuséens ce qu'ils occupoient, à la reserve de Jerusalem, dont la conqueste estoit destinée à David. Les Hevéens cederent à celle de Manassé & d'Ephraim. Les autres Tribus d'Islachar, de Zabuson, de Nepthali & d'Aser prirent ce qu'avoit la posteriré de Sidon.

Mais sous Roboam fils de Salomon, cette 1. Refainte Terre sur divisée en deux Royaumes, 12. Dix Tribus se revolterent à cause de la tyrannie de ce Prince, & les Roys qu'elles eurent, prirent le nom de Rois d'Israël. Roboam & ses descendans n'eurent de reste que la Tribu de Juda & de Benjamin, & on les nomma Rois de Juda.

Enfin il semble qu'au retour de la captivité de Babylone on la divisa autrement, & qu'on en sit comme trois Provinces au-deçà du Jourdain, qu'on nomma Juda, Samarie

& Galilée.

Merodes à la Naissance du Sauveur du monde les posseda toutes en tiere de Royaume, avec l'Iturée, la Trachonitide & l'Abylene.

Aprés sa mort, on partagea ce Royaume

·- -1

en quatre Gouvernemens qui furent appellez Tetrarchies; sçavoir la Judée, dont son fils Archelaüs sut Tetrarque; la Galisée qu'on donna à son fils Antipas; Philippes leur frere eut l'Iturée & la Trachonitide, & Lysanias (qui au rapport d'Eusebe estoit aussi un des enfans d'Herodes) eut l'Abylene, qui estoit un pays de Syrie, mais hors des bornes de la Terre-Sainte. Je sçai bien que d'autres disent, que ce Lysanias n'estoit pas fils d'Herodes, qu'il l'estoit d'un certain Ptolomée de Minée, homme puissant dans les montagnes du Liban, des biens duquel il herita; mais cela ne sait rien à nôtre sujet.

Aujourd'huy la Terre-Sainte est divisée en autant de Parties qu'il y a de Gouverneurs disserens, ou qu'il y en avoit il n'y a pas longtemps. Car le Turc partage quelquesois les Gouvernemens en deux, & quel-

quefois il en unit deux en un.

Si nous voulons commencer à les conter du costé du Midy, nous y trouverons le pays de Gaze, & au-dessus celuy de Khalil, c'est-àdire de l'Ami de Dieu Abraham. Les Mahometans donnent ce nom illustre à ce Patriarche, & souvent ils le nomment simplement l'Amy, sous-entendant le nom de Dieu. Nous avons ensuite le pays d'Elkods, c'est-à-dire du Sanctuaire ou de la Ville Sainte, qui est Jerusalem. Suit celui de Naplos, qu'on appelloit autresois le pays de Samarie. On marque aprés celuy de Hareté, celuy de Jouret Kastre Kanna, celuy de Saphet, & en descendant vers la Mer celuy de Seyde, de Tyr & de S. Jean d'Acre.

Le pays de Gaze est commandé par un

Bassa hereditaire, qui a eu cette année 1675. la Bachelie de Jerusalem, & le Gouvernement de Naplos, avec ordre de conduire les Pelerins à la Meque, & de les garantir des insultes & de la persecution des Arabes. Ce pays a pour bornes à son Occident tirant vers l'Egypte la Mer Mediterranée jusqu'au Khan Jounas, c'est-à-dire le Khan de Jonas, qui est comme une Hostelerie publique sur le grand chemin, par où l'on va par terre au Caire, à une petite journée de Gaze, Ouadi Esserar, c'est-à-dire, la Vallée des Mysteres, & le Chasteau Gebrin . en sont loin d'environ sept ou huit lieue's, & ils le bornent du co-Ré d'Orient. Il est terminé du costé du Septentrion par le Chasteau de Ras Elayn, qui est à la source d'une petite Riviere nommée Elaouge, comme qui diroit riviere tortue, & par la Ville & les dépendances de Rame. 'A son Midy il a les Deserts d'Arabie, par où Von va au Mont Sinaï. Tout ce pays n'a de Ville que Gaze & Rame, mais villes qui sont sans portes & sans murailles, & qui ne palseroient en France que pour de gros Bourgs. On n'y voit presque point de montagnes. Il s'étend en de vastes & fertiles plaines, dans lesquelles il renferme environ trois cens villages, & toute la Tribu de Simeon & celle de Dan.

Le pays d'El khalii ou Hebron qui est des dépendances de la Bachelie de Jerusalem, na guere que quinze ou seize villages. Mais Hebron est une Ville considerable. Ce pays qui est celuy de la plus grande partie de la Tribu de Juda, est borné à l'Occident & separé de la Bachelie de Gaze par l'Osadi Esserar, dont j'ai parlé. Il a à son Orient la

Mer Morte, qu'on nomme le Lac de Loth, Bahheret Louth. Au Midy le desert du Mont Sinaï & au Septentrion la fontaine scelée de Salomon, & les grands reservoirs, où ses eaux se déchargent, à deux lieues loin

de Jerusalem.

Le pays d'Elrods ou Jerusalem qui tient une partie de la Tribu de Juda, & toute celle de Benjamin a le Jourdain à son Orient, à huit ou neuf lieues de la sainte Ville, & il sinit vers l'Occident à cinq lieues d'elle, à Oüadi Ali, c'est-à-dire la Vallée d'Ali, qui est le commencement des Montagnes de Judée. Le village d'Elbiré le termine à trois ou quatre lieues de Jerusalem du costé du Septentrion, & au midy les reservoirs d'eau de la sontaine scelée de Salomon. On y compte environ deux cens villages, dont cent sont ruinez & deserts. Jerusalem est l'unique Ville qui y soit.

Le pays de Naplos qui est celui de Samarie & de la Tribu d'Ephraim, renserme à peur prés une centaine de villages avec la Ville qui lui donne son nom. Il s'étend du Midy au Septentrion depuis Elbiré, jusqu'à un grand village nommé Arrabé. Le Jourdain qu'on nomme aujourd'hui Scheriah, c'est-àdire Loy, le borne du costé d'Orient, & le village de Karoun de celui d'Occident à trois lieues de la Mer. Tout ce pays est aujourd'hui de la Bachelie de Jerusalem, parce qu'il est affecté à l'Emir-Hage, c'est-àdire au Prince conducteur des Pelerins de la Meque, & que c'est aujourd'hui ce Bassa qui a cette Charge.

Areté qu'on trouve ensuite, est un pays où les Princes Arabes de la maison de Ter-

bayé commandent. Il a à son Orient une petite riviere nommé Elbisé, éloignée du Tourdain, où elle se décharge, d'environ deux lieues. Il est borné du costé de l'Occident par la Mer Mediterranée, & ilse termine au Thabor du costé du Septentrion. On y compte prés de cinquante villages. Il y a, vers la riviere que j'ay marquée, un Chasteau appellé Elbeysan, basti sur les ruines d'une Ville qui avoit ce nom, & qui à juger des restes qu'on voit, estoit beaucoup plus grande que Jerusalem; Cette Ville est à ce que je croi , Bethsan : le nom me le persuada autant que la situation du lieu; car les Arabes nomment Beyt, ce que les Hebreux appellent Beth, de sorte qu'Elbeysan & le Bethlan est la mesme chose. De ce Chasteau jusqu'au Jourdain, on voit s'étendre une belle Vallée nommée Seyfeban, où l'on seme du ris, du tabac, & de toutes fortes de grains. Les Arabes y viennent hiverner. On dit qu'autrefois il y eut un grand combat' entre Mahomet & les Chrêtiens, qui le traiterent rudement, & dont il eut esté tout-à-fait vaincii, si le vaillant Abi, que les Mahometans appellent l'Epée du Prophete Seyf Elnaby, ne fût venu à son secours. On seme-là en abondance une herbe nommée Nilé, dont la semence sert à faire la teinture bleue, & est transportée en Egypte pour cet effet. Ce pays occupe cette moitié de la Tribu de Manassé qui estoit au deçà du Jourdain & toute celle d'Islachar, où est cette grande & fameuse plaine d'Esdrelon ou Maggedo, qu'on appelle aujourd'hui Marge-ebn-Aamer c'est-à-dire le pré du fils d'Aâmer.

Le pays, de Nazareth commence-là, On

le nomme Iouret Cafre Kanna, c'est-à-dire; le creux du deserr de Cana, parce que celui qui gousernoit autrefois ce district. faisoit sa demeure à Cana de Galilée. La mer de Tiberiade borne ce pays du costé d'Orient, & la plaine de saint Jean d'Acre de celui d'Occident. Il a au Septentrion le pays de Saphet, & il renferme la plus grande partie de la Tribu de Zabulon, & contient à peu prés vingt ou vingt-cinq villages.

Le pays de Saphet, of l'on monte ensuite, occupe la Tribu de Neprhali, & une bonne partie des villes de la Decapole.

On voit à sa descente une vaste & longue campagne, vers la fin de laquelle est Cesarée de Philippe: & c'est ce qui se nommoit autrefois la Trachonitide. Le Jourdain se forme-là de deux sources qui unissent leurs eaux, & coulant par cette campagne, il va se jetter dans un fonds, où il forme le Lac Samachonite, autrement dit les eaux de Meron, & qu'on appelle aujourd'hui Houlet Panias , 2 cause de Cesarée de Philippe qui a repris son ancien nom Paneas.

Enfin le pays de la Terre-Sainte, qui est au dessus du Jourdain, & qu'on ne visite gueres, parce qu'il est dangereux de voyager parmi les Arabes, est divisé en trois parties, Celle qui est plus meridionale, & qui occupe la Tribu de Ruben & le pays des Moabites, s'appelle le pays de Salth, du nom d'un grand village, où il y a un Chasteau & quantité de Chrétiens du Rite Grec. Les Arabes qui l'habitent sont nommez Beni Aubayd, c'està-dire enfans d'Aubâyd : leur chef prend le pays à rente du Balla de Damas. Celuy

sù estoit la Tribu de Gad est peuplé d'autres Arabes appellé Beni Kemané, & leur chef en paye la rente au mesme Bassa. Il est presque coupé au milieu par une petite riviere nommée Scheriaht Mandour, qui va se jetter dans le Jourdain à environ trois lieues de sa source. Cette source est apparemment ce petit eltang qui est marqué dans les Cartes par le nom de Mer de Jazer. Il n'y a point pourtant là de Lac, mais on y voit un grand nombre de petites sources, qui percent la terre. & sont toutes d'eau chaude. Il y en a une si bouillante qu'on n'y sçauroit tenir la main. Elle part d'un bain nommé Hummet Elscheykh, c'est-à-dire le bain chaud du vieil: lard ou du Seigneur du lieu, ou du Saint : car tous les gens considerables, ou par leur naissance, ou par leur autorité, ou par l'opinion de sainteté, où ils vivent, prennent ce nom de Scheykh qui signifie vieillard, & ils le prennent quand ils ne seroient encore qu'enfans, parce qu'ils doivent avoir dans leur bas âge la sagesse que les autres hommes n'ont qu'en un âge plus avancé. Le nom de Seigneur, dont nous nous servons en nostre langue, a la même étimologie. Il est pris du Latin Senior, comme celui de Senateur de Senex. Les Auteurs anciens, qui ont écrit de nos Croifades en'entendant pas affez la fignification de ce mot Arabe Scheykh, ont appelle Vieillard de la Montagne, ce Prince fameux des assasfins, dont ils font mention, qu'ils devroient nommer, le Seigneur qui gouvernoit la montagne : car c'est ce que veut dire Scheykh El-labal. Au lieu où nos Geographes placent la terre de Hom, il y a un grand Chasteau abandonné, qu'on appelle Kalear Av

Nemroud, le Chasteau de Nemrod. Enfin le pays où estoit autresois une moitié de la Tribu de Manasse & le Royaume de Bazan, est habité encore par des Arabes nommez Gouayr.

Voilà ce que j'ai pû apprendre de l'estat present de la Terre-Sainte, de diverses personnes, mais principalement d'un homme d'esprit qui a longtemps demeuré parmi les Turcs & les Arabes, & parcouru avec eux tous ces pays-là. Nous en dirons quelque chose de plus particulier dans la suite de ce recit. Je n'ai pas esté par tout comme luy; mais j'ai eu la consolation d'en visiter une bonne partie, & de voir presque tout le reste du haut des montagnes, & d'autres endroits, d'où on le découvre.

#### CHAPITRE II.

Des lieux qu'on void depuis Seyde jusqu'à Cesarée de Palestine.

Jene sçai, si depuis que les Mahometans sont maistres paisibles de la Terre-Sainte, on a jamais fait un pelerinage plus beau & plus heureux, que celui que Monsieur le Marquis de Nointel a eu la bonté de nous faire faire avec lui. Il avoit un train proportionné à sa qualité d'Ambassadeur du Roy. Il eston composé de quelques Gentils-hommes & d'un grand nombre d'Officiers de sa maison. Monsieur de Segla Consul de Seyde, homme de naissance, d'esprit & de cœur, crût qu'il estoit de son devoir de l'accompagner. Plusieurs Religieux, & autres person-

nes de diverses nations eurent aussi le même bon-heur, & nous vismes dans sa Tartane avec nos François, des Espagnols, des Flamans, des Hollandois, des Anglois, des Grecs, des Armeniens & des Turcs. Mais ce qui estoit infiniment doux, c'estoit d'estre avecune personne du merite de Mr. l'Ambassadeur. Les capitulations si avantageuses à la Religion & au commerce, qu'il avoit obtenue's de la Porte Othomane, le faisoient considerer comme un Ange liberateur : l'illustre caractere qu'il avoit de Representant du plus grand & du plus Chrétien Monarque de l'Univers, donnoit la pensée presque à tout le monde qu'il venoit comme le Précurseur de ce Roy incomparable, qu'on espere voir bien-tost délivrer le peuple de Dieu, & la Terre-Sainte de la captivité qu'ils souffrent. Les Propheties mesme de ce pays qu'on m'a leue's à Damas en langue Arabe, disent que le temps en est arrivé. Mais la maniere si commode & si obligeante dont ce Seigneur usoit avec toutes sortes de personnes, ne touchoit pas le cœur moins sensiblement.

Monsieur l'Ambassadeur demeura quélques jours à Seyde, où il vit cette Echelle autresois si riche & si sleurissante presque deferte & ruinée. Mais il eut la satisfaction d'y trouver un Consul plus noble que sa Charge, qui par sa fermeté à resister à la sierté & aux injustices des Bassas commençoit à la remettre, & des Marchands peuen nombre à la verité, mais gens d'honeneur, & parmi lesquels on ne remarque point, par la grace de Dieu, les desordres honteux qu'on a veu dans quelques autres

Echelles.

Il donna ses ordres pour partir le Vendredy de devant le Dimanche de la Passion, qui estoit le neuvième du mois de Mars de l'année 1674. On s'embarqua & l'on fit voile le soir de ce mesme jour. Nous passames la coste de Seyde & de Sarepta, celle de Tyr & du Cap Blanc; mais comme le vent avoit esté peu favorable, nous n'arrivâmes à saint Jean d'Acre, que le Samedy au foir. On jugea à propos d'y débarquer & d'y attendre un temps plus commode. Cela nous fit avoir le bien de celebrer la sainte Messe le Dimanche de la Passion, & de nous dispoler par cét auguste Sacrifice, qui est institué pour en conserver une memoire réelle & éternelle, à en aller reverer les Mysteres dans l'endroit melme, où ils se sont accomplis pournostre salut. Comme j'ai parlé de tous ces lieux dans ma petite Relation du Voyage de Galilée qui fera la derniere partie de ce Livre, je n'en dis rien ici davantage.

Le vent s'estant rendu favorable pendant la nuit, nous nous rembarquâmes de bon matin, & nous nous visines bientost à Hayfa, & delà vis-à-vis du Carmel, où nous saluâmes la sainte Vierge qui en est la Patrone, & par les Litanies de ses loüanges, & par la déchar-

ge de plusieurs pieces d'artillerie.

Chafteau Pelerin Trois petites lieues plus avant nous vismes les ruines du Chasteau Pelerin, que les gens du pays appellent Atlith. C'est un port ou abordoient autresois les Pelerins, à ce que l'on dit. L'on y avoit basti cette fortetesse qui porte leur nom, plûtost, si je ne me trompe, pour avoir esté basti de l'argent qu'ils contribuoient à l'entretien de la Terre-Sainte, que parce qu'ils eussent coûtume d'y descendre: Car ce lieu est tros éloigné de Terusalem, Les Templiers le fortifierent autrefois, Dieu les aida à le faire par un tresor de vieilles monnoies qu'ils trouverent dans les fondemens d'une Tourqu'ils bâtissoient. Ils se défendirent là genercusement; mais enfin voyant toute la Terre-Sainte perduë, ils s'en retirerent, avant que d'y estre attaquez. Il ne reste plus rien là que quelques hauts pans de murailles, qui s'écroulent & qui s'abbatent peu à peu, & quelques grandes caves voûtées divisées en diverses rues, qui regnent presque sous toute la Ville, & aboutissent à la Mer. Le Port n'en est pas mauvais. On y va acheter du bled des Arabes qui l'apportent là. Et comme ils le donnent à bon prix, ils y attirent les barques de Tripoly, de Barut & de Seyde.

Le plus grand trafic de bled, de lentilles TARde pois, & de choses semblables se fait à TOURA.
Tartoura, qui est assez prés de là au bord de
la mer, bien que le port n'en soit pas si avantageux. Cela a porté les Arabes à y bastir
des Magazins, & plusieurs d'entr'eux y demeurent sous des maisons faites de roseaux
& de joncs, ou d'une simple couverture tissue
de poils de chévre, qu'ils élevent sur des bâtons, & qu'ils attachent en forme de tente.

Tartoura se nommoit autresois Dor, Jos. 12.

Dora & Adora. Il y avoit un Roy du temps de Josué, & ce sut un des trente-un, que le peuple de Dieu désit sous la conduite de ce Capitaine, quand il prit possession de la terre promise. La Tribu de Manassé, qui l'eut en son partage, n'en détruist pas les habi-

What and by Google

tans, comme elle estoit obligée de faire selon les ordres de Dieu. Elle aima mieux
prositer d'un Tribu injuste qu'elle en exigea. Ce su là que Tryphon, ce tyran cruel

2º Mate. & audacieux, aprés avoir tué son Prince Anesti. Ces tiochus pour usurper son Royaume, & avoir mis à mort Jonathas & ses ensans par
une persidie horrible, sut contraint de se resugier. & de se désendre contre Antiochus
Sidetes, qui l'y poursuivit pour vanger la
mort du seu Roy son neveu, & arracher
à ce traistre la Couronne qu'il avoit si criminellement ravie. Il y sut assiegé par mer
& par terre, & obligé de s'en sauver. Mais
il ne pût échaper à la justice de Dieu. Il sur
vaincu, pris & puni du dernier supplice.

Cette ville, dont il ne reste presque plus rien, estoit en son temps extrêmement belle & puissante. Les ruines en estoient encore admirables du temps de S. Jerôme: il dit que sainte Paule les visita & en sut surprise. Per campos Mageddo Josia necisconscios intravit in terram Philistim, mirata ruinas

Paula. Dor urbis quondam potentissima.

InEpitap.

Le devot Pelerin en passant par la, pourra admirer que ces ruines melmes soient ruinées, & y reconnoistre la vanité de tout ce qui semble le mieux établi dans le monde.

On rencontre à environ deux lieues de la une petite riviere qui fait tourner quelques moulins. Elle n'a guerres que deux lieues de longueur; mais elle a assez d'eau. On l'appelle Nahr Eltemasseh, c'est-à-dire la riviere des Crocodiles, parce qu'on y entrouve, & de si grands, qu'ils emportent quelquessois des veaux, & les mangent.

### CHAPITRE III.

De ce qu'on voit depuis Cesarée de Palestine jusqu'à Jafa.

Esarée de Palestine est à un peu plus de quatre lieues de Tartoura. On y voit d'augustes ruines encore subsistantes, des colomnes de diverses sortes de marbre bien travaillées, des restes de grands bastimens, & mille choses semblables renversées consusément les unes sur les autres. Les murailles entourées de beaux fossez à sond de cuve y sont encore presque toutes entieres. Cette ville est maintenant tout à sait deserte, & l'on n'y rencontre personne, si ce n'est quelques Arabes, qui peuvent y passer & s'y arrester par hazard.

Il y a prés de là une forest, qui tient environ deux lieues de pays, & qui va jusqu'au grand chemin qui conduit à Rame. Elle est remplie de bestes; & on y trouve entr'autres quantité de Gazelles & d'Asnes sauvages. Il y a aussi des marais, qui à cause du grand nombre de sangsues qui s'y voient, sont appellez Baser Abou aulag, & dans ces marais, il y a des prairies & de bons pastu-

rages.

Je n'ay veu toutes ces choses que comme l'on voit des objets fort éloignez, & qu'on ne peut bien distinguer. Mais après mon retour de Jerusalem, je m'en suis long-temps entretenu avec un homme fort intelligent & fort mon ami, qui a couru pendant plusieurs ennées tout le pays de la Terre-Sainte avec les Arabes, & qui estoit Arabe avec eux. C'est sur sa bonne soi que je les raconte, & que je raconterai encore d'autres choses dignes d'estre sceues quand l'occasion s'en presentera. J'ay reconnu par une longue experience, & en minsormant d'autres personnes, de diverses choses, qu'il m'avoit dites, qu'il estoit tout à fait sincere, & qu'on pouvoit seurement conter sur son témoignage.

Cefarée de Palestine sur nommée ancien-Palestine nement la Tour de Straton, du nom peutestre de ce Capitaine qui commandoit de la part de Darius dans Sidon, lorsqu'Alexandre l'attaqua, & s'en rendit maistre, Herodes l'Ascalonite, en reconnoissance des sa-

Tacie. 1. veurs qu'il avoit receues de Cefar Auguste qui l'avoit confirmé Roy de Judée, l'ayant agrandie & embellie, voulut qu'elle portast le nom de ce Prince. Il en sit la dédicace avec une magnificence admirable. Elle sut depuis établie le Siege du President de la Judée, à cause de sa grandeur & de la commodité de son port. Mais elle n'a rien eu de plus grand, que d'avoir esté la porte Orientale, par où la lumière de la Foy Chrétienne est venue se communiquer aux Gentils. C'est là que demeuroit ce noble & vertueux Centurion Cornelius, qui, comme disent les Per

que demeuroit ce noble & vertueux Centurion Cornelius, qui, comme disent les Peres, usant bien de la connoissance, qu'il avoit de Dieu, s'appliqua à le reverer, & à le servir par la pratique des bonnes œuvres & de l'Oraison, & merita par cette fidelle cooperation à la grace, de passer de l'estat d'une soi imparfaite, à celuy d'une soi parfaite. C'est la qu'il receut le Baptesme des

mains de S. Pierre, que Dieu luy avoit envoyé: c'est là que cér Apostre, à qui Nostre Seigneur a donné les cless du Royaume des Cieux, qui est son Eglise, l'ouvrit aux Gentils en la personne de ce saint Capitaine. Je sçai bien que quelques Gentils avant luy avoient connu Jesus-Christ & avoient esté baptisez, comme l'Eunuque de Candace Reine des Ethiopiens; le Centurion de Capharnaum, dont le Sauveur admira la foi, la Cananée, & d'autres encore. Mais ils ne passerent pas immediatement de la Gentilité au Chri-Rianiline. Ils prosesserent auparavant & sui-virent la Religion Jusve, d'où ils passerent à de perege la Chrestienne. Saint Jerôme dit que de son Paula temps, on voyoit encore à Cesarée la maison de Cornelius changée en Eglise. On peut dire que le S. Esprit la confacra luy-mesme; lorsqu'il y descendit visiblement sur ce saint homme, & sur tous ceux qui y estoient af-clem. semblez pour ouir Saint Pierre. Il est croyable conf. que Zachée ayant esté ordonné premier E- 46. vesque de cette ville par S. Pierre, Cornelius le pria d'y mettre son Siege, & d'en faire la maison de Dieu. Il fut luy-mesme successeur de Zachée en cét Episcopat, & confacré par le mesme Apostre. S. Philippe un des sept premiers Diacres avoit sa maison à Celarée, & elle sur, si je l'ose dire, le premier Convent de Religieules, qui ait esté dans l'Eglise de Jesus-Christ. Il y avoit quatre filles qui faisoient profession de virginité, & qui s'occupoient à chanter les loisanges de Dieu. Sainte Paule en son pele-rinage visita leurs chambres, qui estoient en-Ep. 23. core en estat. Saint Paul logea quelques jours en cette sainte maison, lorsqu'il re-

VOYAGE NOUVEAU 21. tourna de ses voyages de Grece & d'Asie en Jerusalem. Et ce sut là mesine qu'Agabus, In Synop, qui estoit, au rapport de Dorothée, un des soiyante-dix Disciples, vint trouver S. Paul, proph. & ayant pris sa ceinture s'en lia les pieds & discip les mains, & luy prophetiza qu'il devoit en Christi. cette maniere estre mis à la chaisne en Jerusalem, & poursuivi à mort par les Juiss. Cela arriva, & S. Paul fut sauvé de leur sureur par le Tribun Lysias, qui l'envoya au President Felix en cette même ville de Cesarée, & le délivra par ce moyen de la rage de ces quarante Juifs, qui avoient conjuré de ne boire & de ne manger chose aucune, qu'ils ne l'eussent mis à mort. Ce Saint avoit déja trouvé son salut une autre fois dans une autre perfecution, y ayant esté amené par les fidelles, aprés que le Sauveur luy eut commandé de sortir de Jerusalem, dans un ravissement qu'il eut dans le Temple, & qu'il eut receu ordre d'aller prêcher la Foi aux Gentils. Ce fut à Cesarée qu'Herodes Agrippa donnant audience aux députez de Tyr & de Sidon, & les haranguant dans le plus haut éclat de sa Majesté, fut frapé de la main invisible d'un Ange vangeur, & mangé tout vivant des vers, pour avoir agréé la flaterie impie de son peuple qui luy applaudissoit, comme s'ilavoit parlé en Dieu, & non pas en homme. Cesarée enfin a eu l'honneur d'estre la Me+ tropolitaine de la Palestine, & d'avoir mê-

> me l'Evelque de Jerusalem pour son Suffragan. Theophile qui en estoit Archevesque, suivant les Ordres du Pape S. Victor, y affembla un Concile, qui condamna ceux qui faisoient la Feste de Pâques le quator-

### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. I. 182

ziéme de la Lune avec les Juifs, & qui ordonna qu'on la fist seulement le Dimanche

qui suivoit ce jour, aprés l'Equinoxe.

Dans les Guerres saintes, elle fut prise Marse par Baudouin I. assisté des Pisans & des nut l. 3. Genois l'an 1101. Ces derniers eurent dans secret. leur part des déposibles, un grand bassin sid crue. sait d'une seule émeraude, de sigure exagone, de trois pieds de circonference, doigt d'épaisseur, & de sept pouces de haut, qu'on dit avoir servi à Nostre Seigneur enla sainte Cene. Saleah Eldin, que nous nonmons Saladin, la reprit; & depuis saint Louisen estant maistre la remit surpied, mais enfin l'année 1264, les Infidelles s'en emparerent par trahison, sous la conduite de Bendocdar Prince de Babylone.

On marque d'ordinaire dans les Carres Mar. fai Geographiques Antipatride, entre Cesarée de nut. Se-Palestine & Joppé. C'est une Ville si ruinée, cret. sid. qu'à peine en voit-on quelques restes. Enfin p. 12. aprés m'estre informé exactement de diverses c. 7. personnes qui ont connoissance de tout ce pays-là, j'ai trouvé qu'elle estoit située au Antipalieu qu'on nomme à present Ali Ebn Æulaym, tride. dont les Mahometans ont fait comme un de leurs Sanctuaires. C'est une espece de Monastere de ces Infidelles: Nous le vîmes distin-Etement, il est basti prés de la mer, & aus dessous sur le bord de l'eau il y a une haute tour. Un Chrétien m'a dit qu'autrefois ce lieu estoit dedié à S. Georges, & que les Mahometans s'en cstant saiss, lui ont donné le nom d'un de leur faux Saints, qu'ils font faiseur de grands miracles mal prouvez, & auquel ceux qui voyagent sur mer, ont une devotion particuliere, Ils ne manquent gueres de

le saluer en passant, & souvent ils lui font des vœux, quinesont utiles qu'aux Gardiens du lieu, qui en vivent. Ce qui me fait dire qu'Antipatride estoit autresois en cet endroit là, c'est qu'on y voit plusieurs ruines, & qu'on n'est trouve point ailleurs. De plus, on la met dans les Cartes assez prés d'une petite riviere, & on . n'en rencontre point depuis Cesarée, que prés de cét Ebn Æulaym à une grande demi lieue plus loin. Et c'est ce Nahr Elaougeah ou riviere tortue, dont j'ai parlé au premier chapitre? Il y a deux moulins, où les Arabes viennent de bien loin faire moudre leur bled! Car' les eaux coulantes sont rares en ce pays.

Cette Antipatride qui est éloignée de sept 33 on huit lieues de Gesarce de Palestine se nomimoit Cafar Salama; mais Herodes lo Grand en memoire de son pere Antipatre' voulut qu'elle portast ce nom: Saint Paul y passa, lorsque le Tribun Lyssas l'envoya à Cesarée, à l'occasion, que j'as racontée ci-devant. Elle estoit belle & bien fortisiée temps de Godefroy de-Bullion. Ce grand-

Sanut. 1. Prince fut contraint d'en lever le fiege & de 3. p. 6. laisser la gloire de sa prise à Baudouin I, son frere & lon successeur, qui l'emporta avec

le secours des Genois. Mais l'année 1265. elle retomba en la puissance des Infidelles. Ce' fut prés de cette ville que Judas Maccabée 1. Marc. livrà le combat à Nicanor & le défit; cinque

mille hommes de l'armée de cet impie étant demeurez sur la place, & ne s'en estant sauvé luy-mesme, que pour perir bien-tost aprés, de la main de ce vaillant Capitaine qui dés le commencement du combat s'atraqua à lui, & le fendit en deux,

# CHAPITRE IV.

# Jafa, autrefois Joppe.

A Prés avoir parcouru par mer toute cette coste, nous arrivâmes ensin à Jasa le douzième de Mars sur le soir, où Monfieur l'Ambassadeur sut salué par la décharge du canon du Chasteau. Peu de temps aprés le Pere Vicaire & le P. Procureur de la Terre-Sainte y arriverent avec les Marchands François de Rame, pour luy témoigner la joye extrême qu'ils ressentient d'avoir le bon-heur de le voir.

Les Peres de la Terre-Sainte Religieux de l'Observance de saint François, ont là un petit Hospice, qui consiste en un Magazin vouté, & deux ou trois chambres qui font au deslus. Il n'y a pas long-temps qu'ils l'ont basti, & on auroit fait un Palais de ce que cette pauvre maison leur a cousté. On en a au moins basti une assez belle & grande mosquée. On leur voulut faire accroire que cét Hospice estoit une forterelle qu'ils élevoient contre les interests du Grand Seigneur; & bien qu'il n'y en eust aucune apparence, ce fut assez d'en estre accusez dans ce tyrannique pays, pour estre condamnez & forcez à débourser une grosse somme, moyennant quoi, on oublia que cette maison sust prejudiciable à sa Hautesse, & on la laissa comme elle estoit.

Le Pere Capucin Chapelain de Monsieur l'Ambssadeur y dressa un petit Autel, où nous allâmes tous chanter le Te Deum, & prier pour le Roy. Comme le lieu se trouva petit & incommode, pour le grand nombre de personnes que nous estions; l'Aga de la Douâne pria Monsseur l'Ambassadeur d'agréer son logis. Il l'accepta & y alla

passer la nuit.

Jafa se nommoit autresois Joppé; les Hebreux l'appelloient Jaso, d'un nom qui signifie beauté, parce qu'en effet, c'estoit une fort belle ville. Elle n'a plus rien de beau que sa situation; elle est sur unecolline assez élevée & affez grande, d'où l'on découvre d'un costé la mer, & de l'autre des campagnes vastes & fertiles. On dit qu'anciennement elle s'étendoit davantage dans la plaine, jusqu'à prés d'une demi lieue, où l'on montre sur un tertre des restes d'une maison ou d'Eglise, que l'on dit estre le lieu où demeuroit la charitable Tabitha. que Saint Pierre resuscita; mais à present les ruines des belles fortifications, qui s'y voyent, entourent seulement la colline. Ce fut Saint Louis qui les fit bastir l'année Elle en avoit eu auparavant d'autres, Godefroy de Bullion voyant l'utilité de son port, en conserva soigneusement le Chasteau, & y mit garnison. Elle a esté asfiegée diverses fois par les Infidelles, & elle a soûtenu pour le moins six sieges sans pouvoir estre prile. Elle le fut enfin par Saladin, qui la ruina: mais quelques années aprés, saint Louis la fit rétablir. Comme on executoit les ordres qu'il en avoit donnez, les Infidelles surprirent les ouvriers & les tuerent cruellement. A cette nouvelle le saint Roy vint de saint Jean d'Acre, où

yill. fut S Tyryl. 8. 1252. Gode Il estoit, & voyant les corps de ces pauvres Chretiens sans sepulture, il commanda qu'on les mît en terre, & il eut le courage luimême de donner l'exemple, & de charger sur ses épaules de ces cadavres puants, &

de les porter dans la fosse.

Il n'y a pas fort long-temps que Jafa estoit presque sans mailons: On n'y voyoit que le petit Chasteau qui est au haut de la colline, & un autre auprés de la mer qui ne merite pas ce nom. A peine y trouvoiton quelques magazins malfaits. Les Arabes qui les habitoient, demeuroient sous de mechantes huttes de boue. Aujourd'hui tout le bas vers le port est basti de bonnes maisons de pierre. Le trafic s'y est trouvé bon, & l'on y fait un grand debit du savon de Jerusalem & de Rame. On y apporte d'Egypte quantité de ris, & d'autres sortes de denrées y entrent & en sortent, qui apportent au Basla de Gaze un revenu considerable.

Le port n'estoit pas mauvais autresois. On avoit élevé un mole pour le garantir des vents dangereux; mais tout cela est abbatu, & les ruines de la ville l'ont gasté; de sorte que les navires & les grandes tartanes n'y peuvent entrer: mais la rade est assez commode, & ils y moiiillent. Il y a sur le bord de ce port à l'Occident de la ville une source d'eau douce, qui donne à boire aux habitans & aux passagers.

Les Chrétiens Francs, les Grecs & les Armeniens, ont là des logis pour y recevoir les pelerins de leur nation. Il n'y a point d'autre Eglise qu'une, qui est ruinée & dégouyerte à quelques pas de la Ville, où les

Grecs vont faire l'Office; elle est dediée à faint Georges, Jafa estoit un Evesché du temps

de nos Rois de Jerusalem.

C'est une Ville aimable aux pelerins, puisque c'est à son port qu'ils abordent, & qu'ils joiiissent de la veue de cette terre bien-heureuse, qui nous a produit le fruit du salut. Ils le goûtent dés qu'ils y entrent, gagnane Indulgence pleniere en baisant la terre, s'ils

cid. Hie- meriter cente grace. Ils voyent les restes ros d'une des plus anciennes Villes du monde, s'il est vray ce qu'Hegesige, & d'autres écrivent, que c'est Japhet sils de Noé qui l'a

2. Mace. fondée. Ils peuvent se souvenir, entrant dans le port, du courage de l'illustre Judas Maccabée, qui vint mettre le seu à tous les bâtimens qu'il y trouva, & passa par le fil de l'épée ceux qui s'en sauverent, en vengeance de la perside cruauré des Joppites, qui ayant fait monter sur mer deux cens Justs sous un beau semblant d'amitié, les y submergerent. Sa situation leur fait connoistre que les Maccabées avoient grand sujet de la fortisse & de la conserver cherement, comme

ils firent sous le gouvernement de Simon.

Estant descendu à terre, ils entrent d'abord dans le lieu où estoit la maison de ce
Simon le Corroyeur, chez qui saint Pierre
demeuroit, lorsque le Centurion Cornelius
18. 10. l'envoia querir de la part de Dieu, pour estre
instruit de ce qu'il devoit faire pour estre sinstruit de ce qu'il devoit faire pour estre suvé. Cette maison estoit auprés de la mer, &
c'estoit là que cét Apostre priant Dieu sur la
terrasse, eut dans une extase la vision de cette
grande nappe, où on lui presentoit de toutes
sortes d'animaux à manger. Par où N. Sei-

gneur

gneur lui failoit connoistre, que toute sorte d'hommes, même les Gentils pouvoient estre purifiez & rendus agreables à Dieu, & qu'il devoit sans hesiter, aller trouver l'étranger qui l'appelloit, & dont les gens estoient à la porte. J'ay dit que les pelerins entrent d'abord dans le lieu où ce mystere se passa, parce qu'on tient que la maison de nos Religieux de Jerusalem y est bastie. Et de vrai tout ce que dit l'Ecriture y convient fort bien. Ce fut en cette Ville que saint Pierre estant venu à la priere des Disciples, toutes les pauvres veuves s'assemblerent autour de luy, pour l'obliger par leurs larmes à resulciter la charitable Tabite, luy montrant les chemises & les robes qu'elle seur faisoit. Il pria, & il obtint de Dieu qu'il rendît la vie à celle qui s'occupoit si souablement à la conserver à tant de pauvres miserables.

Mais retournons au port. C'estoit là qu'a- 3. Rest bordoient les Cedres & les autres bois du Liban, que Hiram Roy de Tyr envoyoit à Salomon pour bastir le Temple, & ceux que luy preparoient les habitans de Sidon & de Biblus, qu'on nomnie à present Gebail, gens adroits aux ouvrages de charpenterie, & qui le sont encore aujourd'huy à ce qu'on m'à dit. Ce fut là mesme que les Sidoniens & les Tyriens apporterent du mesme Liban, les Cedres que Zorobabel fils de Salathiel, & le Grand Prestre Josué fils de Josedec employerent pour la repararion & l'ornement du Temple, aprés la cap-

tivité de Babylone.

Mais ce Port fait particulierement penser à Jonas, qui par une simplicité surprenante dans un Prophete, vint s'embarquer

là pour s'enfuir de Dieu, qui le pressoit d'aller menacer Ninive de sa destruction. Ce fut la que la tempeste de la mer causée par celle de son cœur, qui se revoltoit contre Dieu, obligea les mariniers de le jetter dans l'eau, n'ayant jamais pû aborder à terre, pour l'y exposer. Je raconteraien passant ce que j'ay appris d'un sçavant Interprete de l'Ecriture. Il dit qu'Eleazar ancien Rabbin, qui estoit presque contemporain du Sauveur du monde, rapporte que les mariniers descendirent Jonas dans la mer avec une corde dont ils le lierent, & qu'il n'y fut pas plûtost jusqu'au cou, que la tempête s'appaisa; que voyant le danger cesse, & touchez de compassion, ils le remonterent au vaisseau, & qu'auffi-tost la mer reprit sa surie; enfin que l'ayant ainsi descendu & remonté d'autres fois, la mesme chose arriva toûjours : de sorte que cela leur ayant fait connoistre que Dieu vouloit absolument qu'il fût jetté dans la mer, ils l'y jetterent; & que sur l'heure il fût englouti par un grand poisson, que Dieu sit tenir là tout prest. Son estomach luy servit de chambre durant trois jours & trois nuits. Mais pour mieux dire, Jonas en fit un devot Oratoire, où il composa & chanta la belle priere si pleine de confiance en la bonté divine, que nous lisons dans l'Ecriture,

On ne sçait pas assurement, où ce poisson alla le rendre. J'admire que saint Gregoire le grand, & Severe Sulpice, ayent écrit que ce sut sur la greve de Nivive; cette Ville estant éloignée de la mer de plusieurs journées, si ce n'est qu'ils appellent greve de Nivive toute la coste; ou

Tirin.

finit la Mer Mediterranée. Mais cette coste est d'une extrême estendue, & l'on cherche le lieu determiné, où le Poisson alla jetter ce Prophete. Joseph dit qu'il alla julqu'au Pont Euxin. Mais ç'eut esté porter Jonas plus loin que Tarle où il vouloit fuir, 'luy faire faire trop de chemin en trois jours, & l'éloigner du lieu, où Dieu l'envoyoit. Pineda sur le témoignage de quelques Rabbins, luy fait faire une course beaucoup plus precipitée & plus longue. Car il luy fait courir toute la Mer Mediterranée, tout l'Ocean qui borne les costes d'Afrique, & toute l'étendue de la Mer rouge, sur le rivage de laquelle, il veut que le Poisson s'en soit déchargé. J'aimerois mieux dire avec quelques autres, qu'il le remît prés de Joppé mesme; & luy faire entreprendre, comme eux, un Pelerinage en Jerusalem, pour rendre à Dieu ses actions de graces. Jonas luy-mesme en son Cantique semble en faire vœu, Rursus videbo templum sanctum tuum. Mais il elt plus probable que le Poisson avança chemin, & qu'il approcha Jonas de Ninive.

Il y a deux opinions là-dessus en cét O- On en rient. Les uns veulent qu'il ait esté jusqu'à l'endroit Alexandrette, qu'on appelle aussi Scanda- surle cheronne, & qui est aujourd'huy le Port où min qui abordent les Marchandises qu'on porte à mene de-Alep. Mais c'est trop incommoder ce Pois- Payas, per son, qui l'estoit déja assez de sa charge, tite Ville que de luy faire traverser tant de Pays en qui n'eft D'autres disent qu'il sur jetté éloignée trois jours. dans un endroit, qu'ils marquent entre que de Seyde & la Riviere de Damour, mais qui quatre est plus prés de cette Riviere, que de cette lieurs.

Ville. L'on voit une Mosquée assez proche du rivage de la Mer, que les Mahometans melmes visitent par devotion, à l'honneur de ce Prophete, comme je l'ay appris d'un de ces Infidelles, qui me montra une Fontaine au pied de la Montagne & au commencement de la Greve vers le midy, où il dit que la Baleine le vint rendre. Ils ont aussi cette Fontaine en veneration; ils l'appellent Ain Vmm Elias, la Fontaine de la Mere d'Elie, & ils disent que les eaux en sont salutaires aux malades. Cette seconde opinion paroist probable. Le Poisson pouvoit venir là sans beaucoup s'arrester, &c sans beaucoup s'incommoder; puisque les navires mesmes peuvent faire ce chemin en trois petits jours avec un vent un peu favorable. Cela ne s'accorde pas mal avec ce que dit Jonas dans sa Priere, ad extrema montium descendi : je suis descendu au pied des Montagnes. Ce qui ne s'est pû faire auprés de Joppé, la coste n'en ayant point là, au lieu qu'elle en a en cét endroit. Enfin cela fait gagner chemin au Prophete, & l'approche du lieu, où Dieu l'envoyoit.

On croit que c'est à l'occasion de ce Monstre-marin qui devora Jonas, que les Poètes ont-inventé la Fable d'Andromede. Elle estoit enchaînée sur la colline & le rocher, où Joppé estoit bâtie, lors que Persée vint la délivrer. J'ay crû ne devoir pas oublier cette remarque, puisque Saint Je-

roline luy-melme l'a faite.

### CHAPITRE V.

De ce qu'on voit sur le chemin de fafaà Rame, & particulierement de la Campagne de Sarone.

I E jour mesine que nous arrivâmes à Jasa, nous allames visiter le lieu, où l'on dit qu'estoit la demeure de la vertueuse Fabite, & les autres endroits de cette Ville demolie; & dés le lendemain matin nous prîmes le chemin de Rame. Nous' estions charmez de la beauté de la Campagne, & des grandes plaines, par où nous passions. Les Tulippes, qui ne se trouvent point ailleurs en tout ce pays, croissent là d'elles-mesmes, & elles ont des couleurs fort belles & fort vives; mais aprés tout elles ne sont pas si grandes ny si éclatantes, que celles qu'on cultive dans nos jardins. Tous ces champs font bien labourez & semez de diverses choses. Ils y font venir pour l'Eté une quantité prodigieule de Melons d'eau, que l'on nomme autrement, Pastegue, & qui sont là d'une grosseur extraordinaire. Il y en a qui pesent dix livres, & davantage. On en charge des batteaux entiers, pour les debiter par toute la coste julqu'à Tripoly & Laodicée.

Toutes ces agreables & vastes campagnes qui s'étendent dépuis Gesarée de Palestine, jusqu'à Jafa & Rama, s'appelloient autresois Sarone. Elles avoient tiré ce nomd'une Ville considerable bâtie sur une pe-

B iij.

out pour parler plus juste, qui sembloit do-

miner sur toutes ces. Plaines, Elle est reduite à present à un petit Village qui se nomme Saron, & qui est entre la Mer & Lydde presque à la moitié du chemin, Elle Iof 12. avoit un Roy du temps de Jolué. David 2. 18. dans la gloire de sa royauté, ayant reglé l'estat de tous les officiers de sa maison, & en ayant establi pour toure sorte de choses, crea aussi un Intendant pour ses troupeaux, qu'on faisoit pastre dans ces Plaines; & il choisit pour cela un Saronite'nommé Setrai. Leur fertilité les rendoit extrêmement peuplées, & c'est en veuë de ce-27. qu'Isaie voulant décrire une derniere desolation, telle que fut celle qui arriva sous Sennacherib; dit qu'elle a esté si gran-

ei , decor Carmeli & Saron. Les Habitans de la Ville de Sarone, & des lieux voisins se convertirent à la foy chrestienne, ayant veu ou sçeu le miracle, que fit S. Pierre à Lydde, dans la guerison de la Paralysie d'Enée.

de, que Saron mesme est devenu comme un desert, & factus est Saron quasi desertum. Et voulant d'un autre costé nous representer l'estat d'une Terre admirable, il dit qu'elle a la beauté du Carmel, & de Saron, & la gloire du Liban. Gloria Libani data eft

· Mais remettons-nous en nostre chemin; Nous trouvâmes à une grande lieue de Jafa un Village considerable nommé Yasour. Quelques-uns eurent la pensée que c'estoit Antipatride, qu'on appelle en ce temps Arfour, ou Assour: Et ce qui sembloit les favoriser, c'est qu'il paroist aux ruines qu'on voit, que cét

# DE LA TERRE-SAINTE, LIV. I.

Yasour a esté autresois un lieu fortissé & une assez grande Ville; mais sa situation & son éloignement de la Mer, sur le bord de laquelle on doit chercher Assour, entre Cesarée de Palestine & Jasa, éloignement de ce sentiment les personnes les plus éclairées.

En quittant ce Village, on trouve à droite un lieu de devotion Mahometane couvert de neuf petits. Domes, à la memoire de quelque fol dont j'ay oublié le nom. Car leurs grands Saints sont certains fols qui vont tout nuds on demy-nuds, ou vêtus en Tabarin, & qui vivent sans honte dans toute la liberté, où porte la corruption de la nature. Ce lieu a au moins cela de bon, qu'il fournit de l'eau fraîche aux passans Et en verité ce n'est pas peu de chose, parce que l'eau est rare dans ces belles & grandes campagnes. Celle melme dont on abbreuve les animaux se tire d'ordinaire à force de bras & avec des roues, du fonds de certains grands Puits, qu'on a creusez pour l'utilité des villages, dont ils dépendent : & je ne doute point que ces Puits ne causent souvent des differends, comme ils en causerent autrefois entre les Pasteurs d'Isaac & les Pasteurs d'Abinielech. Nonobstant ce défaut d'eau la terte est grasse & fertile, & elle se contente des pluyes de l'hyver.



#### CHAPITRE VI.

### De Rame.

Ame est plûtost un grand Bourg qu'une Ville, à en parler selon qu'elle est aujourd'hui; car elle n'est point sermée de murailles. Sa distance de Jafa est de trois bonnes lieues & davantage. Elle est placée dans une des plus belles campagnes qui se puisse voir. Nous la vismes dans sa beauté.; le printemps estant alors dans sa force. & ayant donné aux arbres & aux herbes leur plus agreable verdure. Elle est beaucoup plus longue que large, & si elle avoit un tour de murailles, sa figure seroit d'un long ovale. Il n'y a point de belles maisons: le Bassa mesme est pitoyablement logé. Je croi qu'il n'y a point de logis plus propre & plus ajusté que l'Hospice des P. de la Terre-Sainte. Ils y ont une perite Eglise fort riante, un assez bon nombre de chambres, des cisternes, des offices, de grandes terrasses, d'où l'on voit la Ville & la campagne, un jardin, & trois ou quatre cours, avec des appartemens, & des magazins.

Il y a dans Rame des Chrétiens de quatre nations; des Francs, des Maronites, des Grecs, & des Armeniens. Les Grecs y ont une Eglife publique, dediée à faint Georges. Elle est ornée de quelques colomnes de marbre. Le Prestre qui me la montroit, m'en fit voir une, qu'il m'asseura estre venuë d'elle-même sur mer à l'occasion que je vas dire. Une personne devote au Saint, avoit chargé sur un vaisseau trois autres colomnes; mais comme il n'estoit pas assez fort pour porter une quatriéme qui restoit, on la laissa, mais on la vit peu aprés sur l'eau, conduite par une main invisible, floter jusqu'au port de Jafa, comme si c'eust esté un morceau de bois. Le bas de cette colomne est couvert d'un tableau de saint Georges, sous lequel il m'ajoûtoit que l'Image de ce Saint estoit cachée, & qu'elle paroilloit miraculeulement emprainte dans le marbre mesme. Mais si cela est, pourquoi la cacher sous cetableau? Te le laislay donc dire sans le croire : Carbien que je ne doute, ni de la puissance de Dieu, ny des nerveilles de ce grand Saint, qui est honoré de toutes les nations du monde, & mesme des Turcs; neanmoins on en dit tant, principalement en ce pays-là, & on en raconte des choses si peu fondées, qu'il y auroit de la legereté à les approuver : Et à mon avis, tout ce que peut faire raisonnablement un homme sage, est de suspendre son jugement, & de les mettre au nombre des choses incertaines.

Ce que les Chrestiens ont là de consolant, c'est qu'ils ne sont point accablez de tributs & de concussions, comme ils le sont ailleurs: mais cette consolation ne les met pas sort à leur aile, parce qu'ils trouvent là peu de

travail, & peu de gain.

Nous y avons des Marchands François & des Flamands qui y negocient, mais ils font en petit nombre. Leur principal trafic est de cotons filez, dont la plûpart est pour le compte des Marchands de Seyde; desquels ceux-cy sont commissionaires.

À la reserve de ce peu de Chrestiens, toure la Ville est Mahometane, & les habitans sont zelez pour leur fausse Religion jusqu'à la fureur. Cela parut il n'y a pas longtemps dans un de nos Marchands fort homme d'honneur, qui ayant parlé à un d'entr'eux avec fermeté dans une occasion, où l'on auroit eu peine de moins faire : Cet Infidelle le traîna devant le Cadi, en compagnie de quelques faux témoins, qui asseurerent l'avoir oui dire des paroles injurieufes à leur Loi; & là dessus sans autre forme de procez, ce Juge le condamna à estre mis sur un asne, le visage tourné vers la queuë, la teste enveloppée de tripailles, & à estre promené par la Ville en cet équipage, exposé à la risée, & aux insultes de la populace : ce qui fut executé sur l'heure. On le chargea d'opprobres & de bouë, & il fut encore obligé de payer cinq cens écus. Il est vrai que Monsieur de Bonnecorse, qui estoit alors Consul à Seyde, poussa l'affaire si vigoureusement, qu'il les sit rendre, & sit déposer le Cadi, & qu'il eut une demi-satisfaction. L'on crut devoir s'en contenter dans la conjoncture des temps, qui n'estoient gueres favorables.

Les Mahometans ont dans Rame cinq principales Mosquées, à hauts clochers, ou plûtost à hautes tours; car ils abhortent l'usage des cloches; & ne s'en servent en aucun lieu. Quelques-unes de ces Mosquées estoient autresois des Eglises Chrétiennes. On en voit entr'autres une belle hors de la Ville, vers l'Occident, qui estoit dediée

aux quarante Martyrs, dont la memoire est en singuliere veneration dans tout l'Orient. Elle portoit leur nom, ou parce qu'il y avoit peut-estre une partie de leurs saintes Reliques, ou parce que le Fondateur l'avoit consacrée à Dieu en leur honneur par

une pure devotion.

Hors de la ville, à un demi quart de lieuë, on voit une magnifique Cisterne bien voûtée; & la voûte est soûtenuë de vingtquatre arcades. Une partie des murailles cstoit autrefois ornée de peintures. Le temps les a tellement effacées, qu'il n'en reste plus, que ce qui suffit pour faire reconnoistre qu'il y en avoit, Il s'y ramasse beaucoup d'eau, & je croi qu'elle s'y conserve toute l'année; car au premier voyage que je fis aux saints Lieux, j'en vis encore sur la fin du mois d'Aoust. On dit que c'est un ouvrage de sainte Helene, qui n'a laissé presque aucun lieu de ceux qu'elle a visitez, sans quelque monument de sa pieté & de sa charité. Mais je croirois plûtost que nos Princes François l'ont fait faire, & qu'ils le firent, quand ils possedoient le Royaume de Terusalem. Cét ouvrage ne paroist pas plus ancien.

Il y a encore de l'autre costé de la Ville presque à l'opposite de cette Cisterne, un grand reservoir d'eau, revestu de bonnes pierres. C'est-là que s'assemble la caravane des pelerins, qui vont joindre celle de la Meque. Elle fournit d'eau à seurs montures, & le reste de l'année ceux de la Ville en

profitent.

Cette Ville que nous nommons Rame, est appellee Ramle des gens du pays. C'est

C. 19.

un mot Arabe qui fignifie Sable, & qui luy a esté donné, à cause qu'elle est dans un terroir extrêmement sabsoneux. Il est bien difficile d'en trouver le Fondateur, & de reconnoistre ce qu'elle a esté autrefois. On ne peut pas dire qu'elle soit ce Rama qui estoit proche de Gabaa, dont il est parlé au livre des Juges; parce que ce lieu estoit si prés de Jerusalem, que ce pauvre Levite, qui receut un traitement si indigne à Gabaa en la personne de sa femme, se trouvant à Jebus, c'est-à-dire, à Jerusalem sur la fin du jour, crut y pouvoir encore arriver devant la nuit, ce qu'il n'eût pas pû faire, si elle en eût esté éloignée de plus de dix lieues comme Rame, dont nous écrivons. Je ne puis aussi me persuader que ce soit ce Rama que Baasa Roy d'Israel, enleva à celuy de Juda, & dont il vouloit faire la clef & le boulevart de ses Etats: parce qu'il est difficile à croire, que la petite Tribu de Benjamin eust deux Raina & deux Gabaa, & que chaque Rama fût proche de fon Gabaa.

Ceux qui soutiennent que c'est le Ramathaim Sophim de Samuel, n'en jugent pas mal, ce me semble. Cai le lieu que quelques auteurs appelsent de ce nom à deux lieues de Jerusalem, où ils mettent le tombeau de ce Prophete, ne paroist pas l'estre, pour la raison que je rapporterai, quand nous y serons arrivez. Ce Rame donc qu'on trouve icy, est le lieu & de la naissance & de la mort de ce dernier Juge du Peuple de Dieu. Il y tenoit ordinairement ses assisses, & par une dispense particulière, il y avoit bassi un Autel à Dieu. Il en sortoit une sois

Da Lida Google

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. 1. 37 l'an pour faire sa visite à Bethel, à Galgala, & à Majpha, & puis il y revenoit rendre ju- 1. Reg. 7. stice à ceux qui la recherchoient. Le Rame dont nous parlons, est aufil le Ramatha, duquel il est fait mention au chapitre 124 du premier livre des Maccabées, qui estant auparavant des dépendances de la Samarie, en fut démembré & incorporé à la Judée par le Roy Demetrius, qui voulut en gratifier Jonathas, & l'engager par là dans ses interests. Ma raison est que l'Histoire fainte le joint à Lydde, qui en effet en est fort proche. Le nom de Rame, qui signifie haut & élevé, ne doit pas nous faire de peine. Car bien que Rame soit dans une plaine, comme il y a diverses sortes d'élevations, si celle de la situation lui man-

que, celle des bastimens, de la grandeur &

des richesses ne lui manquoit pas,

Les habitans de cette Ville n'attendirent Tyr. 1.7. pas nos Princes croisez: ils n'eurent : pas 6. 22. plûtost appris leur approche, qu'ils se retirerent à Ascalon avec leurs femmes & leurs enfans pendant la nuit; quoi que la Ville fût défendue de bonnes murailles & de fortes tours, & qu'ils y fussent en grand nombre. Nos gens n'ayant pas assez de soldats pour garder une Ville de cette étendue, se contenterent d'y faire, & d'y fortifier un Chasteau. Baudoin I. avec une armée de neuf cens pietons & de deux cens soixante chevaux, pleire de confiance en la Croix, Sannt.l. qu'il faisoit porter à la reste, attaqua celle 3. p. 6. du Calyphe d'Egypte, qui estoit de trente c. 1. mille hommes, & la défit dans les champs voisins de Rame. Cinq mille Sarazins y fureut tuez, & parmi eux deur General, Mais

pèu de jours aprés l'armée des Infidelles s'estant réunie & renforcée, elle revint en pareil nombre. Ce Prince estant retourné à la charge avec trop de precipitation & de temerité, n'ayant gueres que deux cens hommes, fut vaincu & obligé de se retirer à Rame, où il eust esté perdu sans un Arabe de l'armée ennemie, qui vint la nuit lui donner avis de se retirer promptement, Il luy rendit ce bon office en reconnoissance d'une grace que le Roy avoit faite à sa femme, qu'il avoit prise prisonniere au de-là du Tourdain, & qu'il avoit charitablement renvoyée la voyant en couche, luy donnant même son propre manteau pour luy servir de couverture, & commandant à deux autres femmes qu'il mit en liberté, d'en avoir soin.

Mais cette Ville de Rame, est-ce l'Arimathie dont parle le saint Evangile, & d'où estoit Toseph ce noble & riche Decurion, qui échauffé de la vertu du Sang du Sauveur encore tout bouillant, eut le courage de se déclarer son disciple, lorsqu'il le voyoit dans l'estat de la derniere infamie. où on le regardoit comme l'abomination de toute la terre, luy qui n'avoit osé le faire dans le temps, où les vertus de ce Maistre adorable avoient tant d'éclat, & où ses miracles luy attiroient tant de gloire & de Sectateurs? La ressemblance des noms favor. rise ce sentiment, & il est aise d'avoir fair Arimathie de Ramatha. La tradition qui est quelque chose de plus persuasif, l'autorise & le témoignage de saint Jerosme doit le faire croire. Ce Pere qui avoit visité la Terre - Sainte avec une exactitude digne d'un Docteur de l'Eglise, qui n'estoit pas

fort éloigné de l'heureux temps, où Jesus-CHRIST & ses Disciples avoient paru, & qui vivoit dans un siécle, où la memoire des lieux consacrez par l'Evangile pouvoit encore passer pour fraiche; ce Pere, dis-je, dans l'Epitaphe de sainte Paule, dit expressément qu'Arimathie est proche de Lydde ; ce qui ne peut convenir qu'à Rame. Vous remarquerez en passant l'erreur de ceux qui ne donnent pas plus d'ancienneré à cette Ville que celle des Mahometans, qu'ils écrivent en avoir esté les Fondateurs long-temps aprés saint Jerosme. L'Interprete Arabe doute si peu que Rame soit Arimathie, qu'il a traduit ce mot d'Arimathie par celuy de Rame, Felemna Kan élmasa gia ensan gani men el Rama Yusma Youseph, c'est-àdire, sur le soir vint un homme riche, qui estoit de Rame, & s'appelloit Ioseph.

Rame est illustre pour avoir porté ce grand homme, dont la gloire sera aussi éternelle, que celle du Sepulcre qu'il a donné au Fils de Dieu. Gregoire de Tours racon- Hist. 1.1. te une chose infiniment glorieuse à ce Saint, c. 21. que le sçavant Salmeron juge assez probable. Il écrit que les Juifs se saistrent de luy, aprés qu'il eut enseveli le Sauveur du monde, qu'ils l'enfermerent dans une chambre obscure, & le lierent à une colomne à dessein de le mettre à mort, quand la Feste seroit passée. Mais que Nostre-Seigneur le jour de sa Resurrection l'alla visiter; quatre Anges ayant soûlevé la maison, comme pour lui donner entrée, & pour ofter à Joseph le soubçon qu'il eust pû avoir, que c'estoit un phantôme. Il le consola & lui donna le baiser de paix. Il lui sit voir son sacré costé ouvert de la Lance, & sans rompre le feellé qu'on avoir mis à la porte de cette prison, il le transporta dans sa maison de

Rame en peu d'heures.

Les pelerins du commun arrivant à Rame sont obligez d'y demeurer jusques à ce qu'on ait donné nouvelle aux Peres de Jerusalem de leur arrivée; & qu'on ait receu permission du Cadi de cette sainte Ville, de les y faire venir. Cependant on les avertit des frais qu'il y a à faire, afin qu'ils ne s'engagent point à un voyage au dessus de leurs forces. Il ne faut pas moins de cent écus pour faire ce pelerinage avec honneur & avec plaisir. Les pauvres peuvent s'en sauver pour soixante, sans conter les frais qu'il faut faire pour venir de France jusqu'ici. Ils ne sont pas grands, & il n'y a point de Capitaine de Navire, qui n'amene & ne nourrisse à la table les passagers pour vingt écus par teste, & peut-estre moins. Pour premier article de la dépense, il faut payer à Rame quatorze piastres de Gasar, c'està-dire, de droit de passage. Ces piastres sont des pieces de cinquante six sols. Le Bassa de Gaze donna ordre qu'on fist par tout à Monsieur l'Ambassadeur les honneurs dûs à son caractere, & qu'on ne demandast rien pour aucun des gens de sa suite.



### CHAPITRE VII.

# De Lydde.

Omme nous estions à Rame le Meroualis du Saint Sepulcre (- c'est ainsi qu'on nomme le Seigneur Turc, qui preside à sa garde de la part du Grand Seigneur, ) ayant appris que Monsieur l'Ambassadeur estoit arrivé, & qu'il avoit dessein de visiter Lydde, lui envoya témoigner la joye qu'il auroit de l'y voir. Nous partîmes l'aprésdînée, & nous nous y rendîmes en une heure de temps. Aprés que Monsieur l'Ambassadeur out ruceu du Metovalle les honneurs & les eivilitez du Pays', nous fûmes avec luy visiter l'Eglise de Saint Georges. L'Evesque & les Prestres le receurent, à la porte avec des flambeaux, & le conduisirent au lieu où l'on dit que la teste de ce Saint a esté longtemps conservée : Mais à present elle est à Rome dans une Eglife , qui porte sonnom.

Ce n'est pas là cette Eglise si renommée que l'Empereur Justinien avoit fait bastir, & qu'il avoit pris plaisir d'orner richement. Les Mahometans l'abbatirent à l'arrivée de Godesroy de Bullion & des autres Seigneurs croisez dans la Terre-Sainte, de peur qu'ils ne se servissent des materiaux de cét édisse pour faire des materiaux de cét édisse pour faire des materiaux de cet édisse pour faire des materials des places en se places en se plus rien d'en de puis bastie en sa place. Elle n'a plus rien d'en de la place.

tier qu'un peu du fond de la Nef, où les Grecs ont fait un Autel à leur maniere pour y dire la fainte Mesle. Ce fond de Nef mesine est assez ruineux, & je croy qu'il ne resistera pas longtemps aux pluyes & aux orages de l'Hiver. Devant la cloi-son qui cache l'Autel, on a élevé un quarré de pierre qui est creux, & c'est-là questioit, à ce qu'on dit, la teste de Saint Georges.

J'eusse bien souhaité de voir le lieu, où avoit esté la maison d'Enée, ce malade d'une paralysie de huit ans, que Saint Pierre guerit, & dont la guerison miraculeuse sit connoistre la verité de nostre Foyaux Gens de Lydde & de Saronne, qui se convertirent en grand nombre; mais nous estions pressez, & je ne pûs mesime m'informer des Chrestiens de la Ville, s'ils en sçavoient quel-

que chose:

Lydde estoit autresois une assez grande Ville, & elle tenoit le cinquième rang entre les onze Toparchies de la Judée. Elle se nomma depuis Diospolis, la Ville de Jupiter, & aujourd'huy on l'appelle Leudde de

son premier nom.

Le revenu qui s'en tite & celuy de toutes ses dépendances, est assigné en partie pour l'entretien de l'Hospital de Jerusalem, en partie pour quelques frais de la Caravane de la Meque. Le Metoualli du Saint Sepulcre, c'est-à-dire, celuy qui en a l'Intendance, a soin de le recueillir: Et il ne le fait pas sans peine. Car il a à faire à des Paysans & à des Arabes indociles qui ne donnent pas volontiers. Le Seigneur que nous vimes, s'en plaignoit sort, Il y a mesme des montagnes assez peuplées qui bornent les Plaines de Lydde, d'où le Turc, tout habile qu'il est à tirer de l'argent de tout, ne peut avoir que peu de chose. Les Payfans qui les cultivent, & qui ont leur Scheinhs on Meschaiekhs (c'est ainsi qu'on nomme les principaux de la Nation . & principalement ceux qui gouvernent ) sçavent manier l'épée aussi-bien que la charuc; & ils reçoivent ceux qui leur viennent demander plus qu'ils ne veulent donner, d'une maniere qui fait perdre l'envie, ou du moins la hardiesse de les inquieter. On m'a dir que ces Montagnards s'appellent Aouabed, du nom de leur principale de-

meure quiest Aboud.

Ce fut de ces Montagnes que les chefs des Barbares qui y demeuroient, vinrent trouver Godefroy de Bullion, lors qu'il assiegeoit Amipatride, pour le saluer & luy demander son amitié. Ils le firent à la mode de ce pays-là, le present en main. Car on y observe à l'égard des Grands ce que Dieu veut qu'on observe à son égard. Nec apparebis in conspectu meo vacuus. Et le present doit estre proportionné à la condition & aux forces de celuy qui l'offre, autrement il est renvoyé; & si l'on n'en donne un autre qui agrée, il en couste quelquesois hien cher. Ceux-cy apporterent des fruits de leurs montagnes. Îls furent surpris de voir ce vaillant Prince assis sur un sac de paille, comme un simple foldat; mais ils le furent bien plus de la réponse qu'il leur fit; car aprés qu'ils luy en eurent témoigné leur étonnement : Quelle merveille, Tyr. 1.9. dit-il, qu'un homme mortel comme moy, 6. 20.

s'assoye sur la terre, ne devant point avoir

d'autre demeure aprés sa mort?

On nous montra dans un éloignement sur les montagnes qui tournent au Septentrion (en. 8. de Leudde, un Village, d'où l'on nous dit qu'estoit native la semme adultere, dont Nostre-Seigneur agréa la repentance, & qu'il ne voulut pas condamner, parce qu'elle se condamnoit elle-mesme. Je ne sçay pas le nom du village. Il est difficile de croire qu'on ait conservé la memoire du lieu d'où estoit certe Pecheresse, dont on n'a pas mesme conservé le nom. Je ne doute point que depuis ce pardon receu, elle n'ait esté une: grande Sainte, & zelée Amante du Sauveur' du monde, comme une autre Marie Magdelaine : mais elle est des Saintes inconnues, & il semble que le lieu de sa naissance, nel'est pas moins qu'elle.

Reg. 22.

Saint Jerosme dans l'Epitaphe de sainte Paule dit qu'auprés de Lydde estoit Nobé, cette Ville Sacerdotale, où le Tabernacle, suit transporté, en un temps, & pour une occasion, que l'Ecriture ne marque pas. Ce suit-là que David receut de la main du granda Prestre les Pains de Proposition, & le coutelas de Goliath. Saül la sit détruire, & assassiner tous les Prestres qui y estoient au nombre de quatre-vingt-cinq, en vengeance du bon accueil qu'ils avoient fait à ce Prince.

Nous retournames sur le soir à Rame, & nous rencontrames sur le chemin une troupe d'Insidelles, qui croyans que personne de nous n'entendoit l'Arabe, nous chargeoient de maledictions, mais d'une voir basse, & entr'eux. Ils portoient sort impa-

rtiemment que des gens sans foy comme nous ; car c'est ainsi que ces malheureux nous appellent, eussent la liberté de mar-cher avec tant d'éclat, & de pompe à la veue des Musulmans.

## CHAPITRE VIII.

De ce que nous vîmes depuis Rame jus-qu'en ferusalem.

Ous partîmes de Rame le Jeudy avant le Dimanche des Rameaux. Le Bagage de Monsieur l'Ambassadeur porté sur 30. ou 40. Chameaux, & accompagné de plusieurs gens de son train, & d'autres personnes du pays, nous avoit devancé d'un jour, & il estoit entré avec grand éclat en Jerusalem, où les Officiers des principaux Magistrats, furent témoigner à celuy qui l'avoit conduit, la joye qu'ils avoient de l'arrivée de fon Excellence.

Nous rencontrâmes à trois bonnes lieues de Rame un Village nommé Amoas, & Amoas. dans un champ voisin une Eglise abandonnée, mais assez entiere. Quelques Chrétiens du pays croyent que c'est-là Emaus, & que cette Eglise est le lieu, où les deux Disciples receurent le Sauveur, le jour de sa Resurrection, sous la sorme d'un Pelerin inconnu, & où ils le reconnurent à la fraction du pain. Ce qui les jette en cette erreur , est qu'entendant lire l'Evangile en Arabe, ou Emais est traduit par Amons, voyant que ce village s'appelle

de mesine, ils pensent que c'en est le vray lieu. Mais entendant lire dans ce mesine Evangile que le lieu où Nostre-Seigneur s'arrelta avec ses deux Disciples, n'est é-loigné de Jerusalem qu'environ soixante stades, qu'on peut faire en moins de quatre heures, ils devroient se des-abuser. Il est vray que ne sçachant pas ce que c'est qu'un stade, ny ce que c'est que Gâloné, qui signifie l'espace d'un jet de sleche, par lequel l'A-rabe explique ce que nous entendons par un stade, on peut les excuser sur leur igno-rance.

La verité est que cette Eglise estoit dediée aux Saints Maccabées, qui de tous les Saints de l'ancien Testament ont presque seuls l'honneur d'estre reverez de l'Egsise Latine comme ceux du nouveau, Car la Grecque & les autres Orientales en celebrent folemnellement beaucoup d'autres. Le S. Siege a mesme accordé aux Prestres de l'Observance de Saint François, qui desservent si dignement la Terre-Sainte, permission d'en faire l'Office dans cet Orient. Je ne sçay pas qui est le Fondateur de cette Eglise, ny à quelle intention elle a esté dediée à l'honneur de ces Saints Martyrs; si ce n'est qu'ayant esté zelez désenseurs de la gloire de Dieu dans la Terre-Sainte; on a voulu d'abord les mettre devant les yeux des Chrestiens croisez & des Pelerins, pour les animer par un si bel exemple, & leur inspirer un desir ardent de n'épargner ny sang ny vie pour les interests de la Foy.

Les Payfans d'Amoas s'affemblerent là en grand nombre, murmurant hautement de voir des Chrestiens sur leurs Terres avec tant d'honneur; & comme ils s'apperçeurent, que nous avions du respect pour cette Eglise, & que nous y faissons quelques prieres, j'eus la douleur de les entendre conspirer entre eux de la prosaner le messine jour & d'y faire coucher leurs bestes.

A quelques quatre ou cinq cens pas delà sur la droite, est le village du bon Larron, que les Arabes mesme nomment Latroin, d'un mot qu'ils ont receu & retenu des Latins. C'estoit une petite Ville bien forte, avantageusement placée sur le haur d'une montagne assez escarpée. On y voit encore une Eglise fort élevée, & de grande apparence, qui estoit dediée à ce saint Larron, Mais elle a esté gastée par les Insidelles, &

elle tombe en ruine.

Cet heureux Voleur s'appelloit Dimas, à ce que tiennent icy les Chrestiens, & à ce qu'en écrit le Cardinal Baronius. Quelquesuns ont dit qu'il estoit Seigneur de ce lieu, & que delà il descendoit avec ses Gens, pour exercer son brigandage. Mais il est rare qu'un Seigneur de marque, comme il auroit esté, se fasse voleur de grands chemins. La tradition la plus receue est qu'il faisoit ce métier sur le chemin d'Egypte, & que Nostre-Dame & Saint Joseph y pasfant, pour fuir la cruauté d'Herode, & mettre le Sauveur en asseurance, ils tomberent entre les mains de ce Laron; mais qu'il fut si charme de la modestie de la Vierge, & de l'air divin qui éclatoit sur le visage de l'Enfant Jesus, que bien loin de leur faire tort en aucune chose, il les invita dans sa maison, & leur y donna retraite jusqu'au lendemain. Dieu scait s'il

fut fortement touché des graces de son divin Hoste, & sollicité interieurement par de puissans attraits à renoncer à sa méchante vie; mais il resista encore plus fortement à la grace, & il fallut que le Sang du Sauveur rejaillist sur ses yeux pour les éclairer, & que la pointe de ses Clous & de sa Couronne d'Epines perçast son cœur, pour y donner entrée à la grace, & pour l'en saire triompher. Ce sut alors que Nostre-Seigneur luy donna retraite à son tour, & qu'il le receut en son paradis. Jamais homme n'a esté mis au nombre des Saints par une Canonisation plus authentique & plus folemnelle.

Nous trouvâmes en ce Village des Arabes affamez, qui prennent-là sur les Pelerins ce droit de Passage qu'on nomme Gafar. Ils eurent la hardielle de le demander, mais on ne le leur paya qu'en coups, parce qu'ils contrevenoient aux ordres du Bassa de Gaze leur Maistre. Un Truchement de Terusalem se détacha néanmoins secretement de la Compagnie, & pour adoucir ce traitement facheux, il leur donna quelques petites pieces d'argent, qui appailerent en un moment toute leur douleur.

Aprés un peu de chemin nous arrivâmes aux Montagnes de Judée, & à cette Vallée, qu'on nomme Ouadi Ali. Nous marchâmes longtemps entre les montagnes, les montant insensiblement par des chemins rudes. Enfin ayant gagné le haut, nous descendimes un peu, & nous nous arrestâmes dans un lieu nommé Kariet Eleuneb, le Village du Raisin. Nous l'appellons d'ordinaire Saint Jeremie, à cause d'une belle Eglise qui est

là, qui a esté autrefois bastie à l'honneur de ce Prophete. Elle a une haute nes soutenue de deux aisles. Toutes les murailles & tous les piliers estoient autresois enrichis de peintures. On en voit encore quelques-unes, mais presque tout-essacées. Les Religieux de Saint François, que nous appellons icy les Religieux de Jerusalem, parce qu'il n'y en a point d'autres qu'eux du rite Latin, estoient il y a longtemps en possession de ce lieu. Ils avoient un Dorroir basti au dessus de la voûte de l'Eglile, & d'autres commoditez au bas. Les Arabes estant venus une nuit piller ce Monasterei, ils y égorgerent tous les Religieux au nombre de quatorze. Cemassacre obligea les Peres d'abandonner le lieu, pour ne se pas exposer à une semblable boucherie.

Ce n'est pas là le lieu de la naissance de Jeremie, selon que quelques-uns le disent, voulant que ce soit à ce sujet qu'on ait basti cette Eglise en son nom, comme si on ne pouvoir pas l'avoir entreprise par quelque autre louable motif. Il est certain que Jeremie n'est pas né là. Luy & ses parens estoient d'Anathor, qui n'est éloigné que d'une lieué de Jerusalem, à son Orient, comme nous l'avons vû: & cette Eglise outre qu'elle l'est de

beaucoup plus, est à l'Occident.

Nous prîmes un peu de rafraichissement en cet endroit-là, profitant de la commodité des eaux, qui y sont belles, & y coulent en abondance d'une fontaine, qui est un peu plus bas que l'Eglise. Ensuite nous continuâmes nostre route sur les montagnes, les descendant toûjours peu à peu, jusqu'à un pont qui est au dessous d'un gros village placé au haut de la montagne à main gauche. Ce

Vallée du pont est basti sur le Torrent de la vallée du Terebin- Terebynte, que les Septante appellent la Yallée du Chesne. Ce sut dans cette vallée, se. qui est au fond de plusieurs montagnes qui l'entourent, que David combatit Goliath, ce I. Reg. fameux Geant, dont la seule cuirasse pesoit E. 17. plus de deux cens huit livres, & le fer de la lance vingt-cinq. L'armée du peuple de Dieu estoit d'un costé sur les montagnes, & les Philistins avec cet orgueilleux combatant estoient sur d'autres à l'opposite. Les escarmouches se faisoient dans la vallée qui n'est pas fort étendue. David ayant receu l'aveu de Saul, & la permission d'accepter le duel, auquel Goliath défioit avec une extrême insolence, descendit là; & ayant pris dans le torrent cinq petites pierres, il alla d'une course legere, la fronde à la main, & la confiance en Dieu dans le cœur, à la rencontre de l'ennemi, & il le frappa si adroittement & si rudement au milieu du front, qu'il l'abbatit du premier jet de pierre, & luy arrachant son épéc, luy en coupa la teste. Il mit en suite de ce seul coup toute l'armée des Philistins, & fir. connoistre à toute la terre, quia Deus est in. I/rael, que c'est avec les Israelites & les gens de bien que Dieu est, & qu'il est toûjours prest

> Jerusalem est éloignée de-là environ d'une lieue. Il faut remonter comme auparavant: & repailer quelques montagnes pour s'y rendre. Aprés avoir un peu avancé, nous rencontrâmes des gens qui vinrent de la part de celuy. qui commandoit dans la Ville à la place du Bassa, au deyant de Monsieur l'Ambassadeur.

à les secourir, ou à les faire triompher des forces ennemies les plus formidables, sans épée

& lans armes.

pour le saluer, & luy témoigner la joye que leur Maistre avoit de son heureuse arrivée. Ils luy presenterent en son nom un beau cheval. qu'il monta. D'autres Turcs considerables luy firent aussi civilité. Nous nous mîmes alors chacun en rang pour marcher avec ordre, &

entrer avec plus de pompe.

La necessité de faire respecter nostre grand Roy en la personne de son Ministre, & d'honorer le Christianisme dans un lieu où on le méprise impunément depuis si longtemps, nous obligea de marcher avec cet appareil & cet éclat, & d'entrer comme en triomphe dans cette Ville, dont la sainteté demande que ceux qui y paroissent, prennent l'estat & les sentimens de la plus profonde humiliation. Je ne puis ici taire l'édification que me donna dans mon premier Voyage un vertueux jeune homme des bonnes familles de Marseille. nommé Monsieur Denys Cornier; il estoit à la teste de la Compagnie, & il apperceut le premier cette sainte Wille. Il sut saisi à cette veuë d'un mouvement du Saint-Esprit si doux & si violent, qu'éclatant en soupirs, il se jetta à bas de cheval, & se prosternant en terre avec une ferveur admirable, il la baila, & il adora Dien, ubi steterunt pedes ejus, dans ces lieux fortunez, où il parut homme pour l'amour de l'homme, & où il luy a merité la gloire par ses opprobres, & le salut par sa mort. Cebel exemple fut suivi des autres, & doit estre imité de tous ceux qui ont le moyen & la commodité de le faire, comme nous l'eûmes Mors. Il fut bien encore plus édifiant autrefois de voir les plus confiderables de l'ar-Tyr.1.72 mée Chrestienne, descendre de cheval à la c. uls. veue de cette Ville toute sainte, & faire une

bonne partie du chemin nuds pieds; les larmes aux yeux, le feu dans le cœur, & pleins d'une genereuse impatience d'escalader ses murailles. pour la délivrer de l'oppression des Infidelles. On ne pût pas à la suite de Monsieur l'Ambassadeur & à la presence d'une foule d'Infideles qui étoient sortis pour voir son Entrée. rendre au Sauveur du monde ce devoir exterieur. Mais je croi que chaçun y suppléa dans l'interieur de son ame. Dans ce petit espace de terre, la Foy presente aux yeux un si grand nombre de prodigieux & divins mysteres, dans lesquels la gloire de Dieu, & les bontez qu'il a eue's pour nous, se font voir avec tant de force & d'éclat, que dans la surprise où l'on est, on a peine à croire qu'on voit ce qu'on voit, & qu'estant pecheur comme on est, on jouisse d'un bonheur, aprés lequel tant de Rois, tant de Prophetes, & tant de Saints ont soupiré, sans qu'il leur ait esté accordé. De quelle joye n'est-on pas touché, de se voir si favorisé de Dieu; mais de quelle douleur n'est-elle pas mêlée au même temps, d'avoir mené une vie si peu digne de tant de graces ¿Yous vous voyez comme entouré des flammes de l'amour de Dieu. Les cœurs, qui ont le plus de glace, s'en sentent échauffez, & cette glace quelquesois malgréeux, se fond par leurs yeux, & se change en larmes d'une sainte contrition. Quelle esperance ne conçoit-on point de sa réconciliation avec Dieu, quand on se considere à la source, ou pour mieux dire au milieu de l'abîme de ses grandes misericordes? Mais en jettant la veue sur ce lieu, que Dieu a choisi pour y estre particulierement adoré dans la Loy ancienne & dans la nouvelle, de quelle ardeur n'est-on

pas poussé à luy rendre ses adorations & ses hommages? Imaginez-vous que vous estes, où nous estions, & que vous voyez ce que nous voyions; & jugez de ce que fait la realité, par ce que produira en vous la simple pensée.

FIN DV PREMIER LIVRE,



HERRICHER BERFERSTER BERFERSTER BERFFERSTER BEFFERSTER BEF

# LIVRE SECOND.

## CHAPITRE PREMIER.

Description de la Ville de Jerusalem, & ce qu'elle est aujourd'huy.

A Ville de Jerusalem est à la fin de la montagne, que l'on monte à la fortie de la vallée du Terebynte; & comme elle est sur le penchant oppose, on ne la peut voir, qu'en estant bien proche. La place qu'elle occupe n'est paségale ni unie. Elle va toûjours en descendant vers l'Orient. C'est ce qui accorde David avec les Prophetes; David qui met ses fondemens. sur les montagnes, parce qu'ils y sont en effet, & les Prophetes, qui l'appellent Vallée de Vision, solide & platte. Isaïe l'appelle vallée de Vision, parce que Moria, qui est le nom du lieu, signifie Vision, & que cette montagne est vallée à l'égard de celles qui sont au dessus d'elle & qui la passent. Jeremie la nomme solide & plate, comme un champ, prace qu'en effet ce mont Moria, & celuy de Bezeta ont

Jerufalem aujourd'huy n'occupe que peu du mont de Sion, qui estoit autresois tout enfermé en son enceinte. Le tour des murailles se peut saire en une heure à pied. Les gens de

une surface platte, & sont entre les monts de

Sion & Acra plus abbaissez qu'eux.

Ch. 22.

Ch. 21.

Monsieur l'Ambassadeur rapporterent qu'ils avoient mis cinq quarts d'heure à l'achever. Mais j'ay peine à croire qu'ils ne se soient point amusez, ou que leur montre sust bien juste. Sa figure est assez reguliere, elle n'est ny ronde ny quarrée; mais elle a plus de quarré que de rondeur, ou pour mieux dire, elle a quelque chose de l'une & de l'autre figure. Ses murailles vers l'Orient sont basties sur une ligne assez droite : Elles tournent un peu du Septentrion à l'Occident, où elles ne sont pas si courbées. Le costé du Midy est un peu plus en cercle. La longueur de la Ville est du Septentrion au Midy, & la largeur de l'Orient à l'Occident. Les murailles sont hautes & bien basties, mais elles sont foibles & incapables de resister à la batterie du canon. Ce fut l'Empereur Soliman fils de Selim qui les fit faire Sous son regne, comme le montrent les Inscriptions qui y sont de cette teneur, en divers endroits: Nostre Maistre le Sultan. le tresgrand Roy & l'honnorable Monarque, le Seigneur des Chefs des Nations, le Roy des Grecs, des Arabes & des Persans, le Sultan Soliman fils de Selim , (Que Dieu rende son Royaume & sa puissance éternels ) a fait bastir ces murailles l'année 941. Cette année est marquée à la Turquesque depuis l'Hegire de Mahomet, & elle répond à peu prés à l'année Chrétienne 1534. On dit que ce Prince avoit ordonné à l'Architecte de renfermer tout le mont de Sion dans l'enceinte de ces murailles, & qu'ayantappris qu'il ne l'avoit pas fait, il luy fit perdre la vie.

Le dedans de la Ville confideré en son total, est assez mal basti. Les rues sont étroites, se la plûpart sans pavez. Les Bazars, qui sont

C iiij

les lieux où les Marchands tiennent leurs boutiques, sont petits & mal sournis. Toute la ville est fort pauvre, saute de trasic. Les Chrétiens la sont subsister en partie: je veux dire, les Chrestiens de dehors, qui y apportent ou qui y envoient leurs aumônes pour la conservation des saints Lieux. Ceux de la Ville ont peine à y subsister, manquant de travail, ou n'ayant pas le debit des choses qu'ils pourroient saire de leur métier.

Les Chrestiens de toutes les Nations y ont des Eglises & des Monasteres en grand nombre. Mais les Eglises sont dans l'ensoncement des maisons, & ne s'ouvrent point sur la rue. Il leur est permis de les conserver telles qu'elles sont; mais ils ne peuvent pas y ajoûter une pierre, ny même les reblanchir sans une permission particuliere qui couste bien cher. On leur tenoit la même rigueur pour leurs maisons; mais on m'a dit qu'on s'en est relâché, & qu'on ne les moleste plus sur cela.

Les Peres de l'Observance de S. François. qui representent là l'Eglise Latine, n'ont qu'une Eglise & un Convent. C'est une agreable demeure, qui est en un lieu des plus élevez. On découvre presque toute la ville & les plus beaux de ses dehors du haut de la terrasse de cette mailon. Ce Convent leur a esté donné à la place de celuy du mont de Sion, qui leur a esté enlevé. Ils y ont pratiqué une jolie Eglise couronnée d'un Dome; elle a sa petite nef appuiée de deux ailes, terminées chacune de son Autel, comme la nef l'est du sien. Celuy de la nefest consacré à la memoire de la descente du S. Esprit ; l'autre qui est à l'aile droize, l'est à l'honneur de l'Eucharistie, & le troisième, qui est dans l'aile gauche, est dedié

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 57

au Sauveur resuscité & apparoissant à ses Dis

ciples en presence de S. Thomas.

Tous ces mysteres sont peints dans d'excellens tableaux, qui sont dans les retables, & les Souverains Pontises ont transporté à ces Autels les Indulgences, qui se gagnoient au mont de Sion, où ils se sont passez. On a ajussé le reste des bastimens à la maniere des Monasteres d'Europe le mieux qu'on l'a pit dans une ville où l'on ne manque pas de place (car elle est à demy deserte) mais où un pouce de terre & la permission de bastir coûte aux Chrestiens des peines incroyables, & pour ainsi dire, des thresors. Le Resectoire, les Offices, les Magazins y sont commodes, Il y adeux petits jardins qui sournissent quelques rafraichissemens en leur temps.

Les Grecs n'ont gueres moins de vinge Convents. Le plus beau est celuy du Patriarche, qui est prés de l'Eglise du saint Sepulcre. Il y a dedans une Eglise des plus riantes & des plus ornées. Elle est dediée à S. Constantin, & à sainte Helene, dont ils celebrent la Feste avec grande solemnité. Car Constantin est canonizé chez les Grecs. Les Armeniens, les Coptes, les Suriens & les autres Nations ont aussi leurs Monasteres & leurs

Eglises.

Les Juis ont de même en Jerusalem leur quartier & leurs Synagogues. Il y en a de deux sortes de sectes. Les Rabbiniens sectateurs du Talmud, comme sont tous les Juis d'Europe, & les Karrains, qui suivent la pure Ecriture, & à la lettre, à ce qu'ils pretendent, sans vouloir admettre aucune Tradition. Ils ont quelque chose des erreurs des Sädducéens. L'ay souvent parsé aux uns & aux autres, &

CV

ils m'onr entretenu de leurs differends. Mais ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Ils se haïssent les uns les autres d'une haine qui n'a point d'égale. Il faut pourtant qu'ils s'accordent en un point en Jerusalem, qui est de payer bien cher au Turc le droit qu'ils ont d'y demeurer. On dit qu'ils y sont en grand nombre : mais ces enfans du siecle, ont la prudence de n'y faire point d'éclat, & d'y paroistre peu dans les rues. Il leur est plus doux de se faire prisonniers en Jerusalem, que de jouir de la liberté qu'ils peuvent avoir ailleurs, & ils y viennent de tous les quartiers du monde avec une ardeur admirable, & un desir incroyable d'y estre ensevelis avec leurs Peres.

Les Mahometans, qui sont les Maistres de Ferusalem à la honte du nom Chrestien, y ont -plusieurs Mosquées: mais celle qui est au lieu où estoit le Temple de Salomon surpasse en majesté & en beauté toutes les autres. Ils l'appellent Gâmeat el Sakhra, la Mosquée de la Roche; & aprés celle de la Meque, qu'ils nomment l'ancienne Maison de Dieu, où ils crovent qu'Adam a elevé le premier Oratoire qui ait jamais esté au monde, & où ils disent qu'Abraham a eu sa demeure ; aprés celle encore de Medine, où Mahomet est enterré avec les premiers & les principaux Sectateurs de son impieté, ils n'estiment pas qu'il y en ait une plus sainte & ils luy donnent le même nom d'honneur, qu'à celles-là, Beyt-allah el baram, c'est-à-dire la Maison de Dieu la Sainte & la privilegiée. Ils ont tant de respect pour ces trois principales Mosquées du monde. qu'il n'est pas permis de couper une seule branche des arbres qui s'y peuvent trouver,

d'en emporter un peu de terre ou une pierre, d'y tuer un oiseau, ou chose semblable. C'est ce que m'en a appris un des Docteurs de la Loy. Nous ne vîmes que les dehors, & la grande place où est la Mosquée de Jerusalem; & nous ne les vîmes que par une fenestre de la maison du Bassa, parce qu'on ne permet pas aux Chrestiens d'y entrer. On ne sousser qu'ils mettent le pied à la porte de cette grande place où este est, sous peine de perdre la soy ou la vie.

Cette place a bien six cens pas de long & plus de deux cens de large, autant que j'ay pû en juger à l'œil. Il n'y a rien de plus propre & de plus net. Elle est bornée des murailles de la Ville du costé de l'Orient & du Midy; & il y a de jolis portiques, & de belles maisons, qui la ferment vers l'Occident.

Au milieu de la muraille de la Ville qui la borne du costé d'Orient, est cette fameuse Porte-d'Or par où Nostre-Seigneur entra monté humblement sur un asne, le jour de . fon glorieux & pauvre triomphe, qu'on alla · le recevoir avec des rameaux de Palmes & d'Oliviers. Elle est murée, & l'on m'a dit que les Infideles tiennent par tradition, que le Prince Tres-Chrestien qui doit venir délivrer les saints Lieux de leur tyrannie, doit entrer par-là. Il semble que Dieu l'ait voulu marquer par une grosse pierre qui est auprés dans la muraille, où il y a une Croix en demy relief, qu'un de nos Pelerins découvrir, & nous fit voir. C'est une espece de prodige, que les ennemis du Sauveur crucifié ne l'ayent pas veuë, & s'ils l'ont veuë, qu'ils l'ayent mise ou laissée-la.

Au bout de cette muraille Orientale, appro-

Just ...

chant du Midy, il y a vers les creneaux une pierre ronde, qui sort des murailles comme si c'estoit une piece de canon braqué. Les Mahometans la nomment Sserath, c'est-à-dire le chemin. Ils tiennent qu'au jour du Jugement Dieu y attachera un Cheveu, ou un filet aussi delié, qu'il liera de l'autre bout au haut du mont des Olives, qui est vis-à-vis; & qui en est éloigné de demy heure de chemin; que tous les hommes seront obligez de passer dessus; que les Predestinez y passeront droit sans tomber, mais que les reprouvez ne pourront le faire, & tomberont dans la vallée de Josaphat, qui est entre ce lieu & la montagne des Olives & qui sera alors pleine de flammes horribles. & de torrens de seu, qui les entraîneront dans l'Enfer, comme dans un goufre.

Mais pour revenir à nostre Mosquée de la Roche: Elle est au milieu de cette auguste place, à l'endroit où estoit autrefois le Saint des Saints, à ce que dit un ancien Auteur Arabe Patriarche d'Alexandrie. C'est Eutychius. qu'on nomme en la langue de ce pays Said ebn batrik, qui vivoit au dixieme siecle de l'Eglise, & au quatriéme du Mahometisme. l'aurois cren que c'estoit plutost celuy de l'Autel des Holocaustes, & que le Saint des Saints estoit plus avancé vers l'Occident. On le peut: croire même encore sans rejetter l'autorité de: cet Historien. Il faut seulement dire ce qui est probable, que par le Saint des Saints, il cntend la partie du Temple la plus sacrée, qui comprenoit le Saint des Saints, le Sanctuaire & cet Autel.

Cette Mosquée est d'une figure octogone, Elle est couverte d'un superbe Dôme, & les murailles qui le soustiennent, & qui l'entourent

District by Google

sont revestue's par le dehors de beaux ouvrages à la mosaïque, saits de petites pieces rapportées. Elles sont de diverses sortes de couleurs fort éclatantes, & elles forment divers ornemens agreables, & particulierement de grosses lettres Arabes qui representent apparement quelques Sentences des plus choisies de l'Alcoran. Les dedans, à ce que m'ont rapporté ceux qui y sont entrez, sont beaucoup plus magnifiques que ces dehors. Il y a un grand nombre de riches colonnes, qui portent le Dôme, & qui laissent entr'elles & les murailles de la Mosquée un grand espace, qui fait une belle galerie en rond. Tout est rempli de lampes, & il y en a à milliers.

Les quatre portes par où l'on entre en cette Mosquée sont ouvertes des quatre costez du monde. La fameuse Roche, d'où ce lieu a

tiré son nom, est du costé de l'Orient.

J'ay eu bien de la peine à comprendre ce que c'estoit, & comme elle estoit. Un Turc me la dépeignoit autrefois comme une chose infiniment admirable. Car d'abord il me figuroit cette Roche dans sa grandeur, qui est de plus de trente où quarante pieds de diametre autant dans sa largeur, que dans sa longueur; &il vouloit me faire croire qu'elle se tenoit là d'elle-même en l'air sans aucun appui. Mais un honneste homme voulant faire contre lui une gageure de cent pourun, que cela n'estoit point comme il le rapportoit; il dit que cela estoit autrefois, mais qu'une femme, depuis je ne sçay combien d'années, estant allée prier en cet endroit-là, dans un temps qu'elle estoit grosse, & la peur de cette pierre pendante sur elle l'ayant faitavorter, le juge ordonna qu'on bastist de certaines murailles, qui semblent l'appuyer; mais qui pourtant, disoit-il, ne font tout au plus

que la toucher.

Une personne plus sincere & qui l'a veuë souvent, m'a raconté que cette Roche estoit en effet d'une grosseur prodigieuse; qu'elle n'est point suspendué en l'air; qu'elle a sa racine en terre comme les autres rochers ; qu'elle s'éleve de la surface du pavéà plus de la hauteur d'un homme du costé du Midy, & moins de la hauteur d'un homme de l'autre costé; qu'elle a seulement sous elle, & dans la partie où elle est plus haute, une petitegrotte de dix ou douze pieds de diametre tout au plus, où l'on descend par trois ouquatre degrez fort hauts: que cette Roche a au dessus de cette grotte une saillie assez longue, & comme une colonne qui se pousse au dehors, qu'on appelle sa langue; qu'il y a une espece de balustrade à l'entour, dans laquelle on entre pour s'en approcher, & la baiser avec respect; qu'il y a un endroit fur sa surface, où l'on voit la figure de la plante d'un pied, qu'on honore beaucoup; qu'il paroist estre sur une pierre differente de la Roche, & que par honneur on tient toûjours le creux où elle est imprimée, arrosé d'eau de senteur. On garde aussi à un autre endroit une partie du Turban de Mahomet.

Les Mahometans ont grande devotion pour cette Roche. Ils disent que leur pretendu Prophete montant de dessus elle au Ciel, elle s'éleva avec lui, comme si elle eust esté collée à ses pieds; que comme il s'en apperceut, il lui demanda ce qu'elle dessroit; qu'elle répondit avec cette langue de pierre, dont je viens de

parler, qu'elle ne l'abandonneroit point, qu'il ne lui promist d'obtenir de Dieu, qu'elle ne fust point de ces pierres qui doivent devenir charbons, & brûler les damnez aprés le jour du Jugement ; & que Mahomet le lui ayant promis, l'Ange Gabriel l'arresta. Elle n'alla pas plus avant, & elle demeura comme elle estoit, si ce n'est qu'elle est un peu plus stupide ; car elle ne sçait plus se remuerni parler. Il ne faut pas s'étonner que ces pauvres folsdonnent un langage & du raisonnement aux pierres, puisque leur Legislateur dans son Alcoran en donne aux bêtes, & qu'il enseigne qu'elles resulciteront & seront jugées comme les hommes à la fin du monde. Que si l'un est plus éloigné du bon sens que l'autre, ce n'est pas merveille, que les Disciples soient un peu moins sages que leur Maistre.

Guillaume de Tyr parle plus sçavamment Liv. i. & plus judicieusement de cette Roche. On ch. 2. voit, dit-il au dedans de ce Temple & comme au milieu, au dessous de l'ordre des Colonnes, qui est le plus enfoncé, une Roche qui a quelque élevation, avec une grotte au defsous, qui est du corps de la mesme pierre, sur laquelle s'assitautrefois cet Ange, qui en punition du dénombrement inconsideré, que David fit du peuple, frappa de peste ses Sujets jusqu'à ce que Dieului ordonna de leur pardonner, & de remettre son épée vangeresse dans le fourreau. Il ajouste que les Chrestiens après la prise de Jerusalem couvrirent cetté Roche de tables de marbre, & qu'ils y drefferent un Autel; où l'on celebroir le S. Sacrifice de la Messe.

Said ebn Batrik dit dans son Histoire Arabe: qu' Eumar fils de Khettab, troisséme successeur de Mahomet, ayant pris la ville de Jerusalem par composition, & accordé au Patriarche Sophronius des conditions fort honorables, & tres-avantageuses pour la conservation de la Religion Chrestienne & des Saints lieux, il demanda à ce Prelat une place pour y bastir une Mosquée, Sophronius voyant qu'il estoit de l'interest des Chrestiens. que ces Infidelles eussent un lieu de prieres à part, & qu'autrement ils se saistroient de quelqu'une des plus belles Eglises, conduisit ce Prince à l'endroit où estoit autrefois le Temple de Salomon, & le faisant monter sur une éminence : C'est, luy dit-il, sous cette terre, S sous ces ordures, qu'est la fameuse Roche, d'ou Dieu parla à Jacob, & que Jacob nommala Porte du Ciel , & ou fut depuis ce qu'on appellois dans le Temple, le Sains des Saints, Æumar fut extremement satisfait d'avoir trouvé ce lieu, & mettant lui-même aussi-tost la main à l'œuvre, il fit à l'honneur de Mahomet, ce que Constantin fit autrefois à l'honneur des Apostres, quand il fit jetter les fondemens de l'Eglise du Vatican : Car il chargea dans son manteau de ses ordures, & les alla jetter dans la vallée de Josaphat, que les Arabes nomment la vallée d'Enfer. Ses gens · fuivirent ion exemple, & travaillantavecune ferveur admirable, ils ne le servoient pas seulement de paniers & de corbeilles, mais encore de leurs vestes & de leurs boucliers, pour trapsporter cette terre, & en peu de temps ils découvrirent la sainte Roche, & Æumar sit bastir auprès sa Mosquée. Le Calife Abd EL malex l'ayant agrandie de son temps, il renferma cette Roche dans l'enceinte des murailles, & il institua que les Muslemans y feroient un pelerinage, comme ils en font un à

la Meque. Son fils le Calife Eloulid, ne trouvant pas ce bastiment assez magnisique, en fit un autre, auquel il donna plus de majesté & d'étendue; de sorte que la Roche estoit au milieu. Il enleva aux Chrestiens de Balber ville du mont Liban, le Dôme de leur Eglise, qui estoit de cuivre doré, & il en fit le couronnement de ce Temple profane. Mosquée d'aujourd'hui n'a plus cela ; car elle est seulement couverte de plomb. Saneah eldin, que nous nommons par abreviation Saladin, ayant pris Jerusalem sur les Princes Chrétiens, la fit toute laver d'eau rose, pour la purisser des souillures, qu'il croyoit qu'elle avoit contractée par les prieres & les ceremonies de nostre fainte Religion. Sanut dit qu'il fit apporter Secret. de cette eau de rose la charge de six cens cha- fid. Cruc. meaux. Cela est incroyable, & je ne pense pas 1.3. p. 9. qu'il y en eust tant dans toute l'Asie.

Prés de cette royale Mosquée, il y en a une autre petite qu'on nomme le Tribunal de Salomon Mahhkemet Soliman, ou d'un autre nom le Dôme de la Chaisine Kohbet elsenselé. On y voit en effet une grande chaisne de fer attachée. Les Turcs disent qu'autrefois, quand on faisoit là un faux serment, cette chaisne se resserroit, & se racourcissoit à veuë d'œil, comme par horreur. Elle ne le fait plus, & quoi qu'on jure, elle demeure comme elle est, & je ne croi pas qu'elle air esté jamais

plus sensible.

Au bout de cette grande & majestueuse place, il y a une autre Mosquée appellée Arsa, c'est-à-dire le Terme & la Fin. Je ne sçay si c'est à cause qu'elle est à l'extremité de ce lieu, ou à cause que certains Devots de la Loy. y vont faire les Exercices spirituels pour ac-

querir la perfection. Ces exercices consistent a estre ensermé dans une espece de Cellule, y observer un rigoureux silence, & sur tout un jeune des plus rigoureux, capable de faire devenir fol : & si on avoit la patience d'aller jusques-là, & de le devenir en effer, le procez de la Canonization Mahometane seroit fait, & l'on seroit un Saint parfait dés ce monde. Ceux qui le deviennent à moindres frais ou qui le sont de naissance; passent pour tels, & c'est à qui les honorera. On m'a dit mesme, ce qui est difficile à croire, qu'il y en a qui les reverent jusques-là, que de trouver bon qu'ils voient leurs femmes, & qu'elles se prostituent à eux. Cette Mosquée peut avoir encore en son nom pour une autre extravagance qui s'y pratique, par où ces Infidelles prerendent connoistre Akssa elsaade, le dernier point du bonheur de l'homme, qui est sa predestination. Il y a deux petites colonnes fort presses, entre lesquelles il est difficile de passer le corps. Ils disent que celui qui peut l'y pasfer, est predestiné.

Il n'y a gueres de plus belles Mosquées que celle-là. On dit que du temps des Chrestiens e'estoit une belle Eglise, consacrée à Dieu en l'honneur de la Presentation de la sainte Vierge dans le Temple. C'est peut-estre, dit Quaresinius, cette Eglise si celebre, que Justinien st bastir en Jerusalem a l'honneur de la Mere de Dieu, qui étoit un Ouvrage incomparable, au raport d'un S. Cyrille que je ne connois point. Car celui de Jerusalem & d'Alexandrie sont plus anciens. Jerosolymis, dit cet Auteur, templum Dei Genitrici Iustinianus Imperator locavit, cui nullum plane aliud aquiparari po-

reft ..

Ce qui me paroist dissicile à accorder, est que ce Temple a sa longueur du Septentrion au Midy, & qu'ainsi, bien qu'il ait la forme des Eglises Chrestiennes il n'en a pas la situation qui est de l'Occident à l'Orient, où tous les Autels de ce pays, chez toutes les Nations, sont indispensablement tournez. La Loy de prier le visage vers l'Orient, est si inviolable, que mesme dans les maisons & ailleurs, on fait scrupule de prier d'un autre costé; & l'un des principaux soins qu'on prend pour les moribons, c'est de ne les laisser point rendre l'ame, que la face tournée vers le Soleit-levant.

Il y a encore dans le coin de cette place entre le Midy & l'Orient un autre lieu de devotion, qui est couvert de deux petits Dômes fort bas. On l'appelle le Berceau de Jesus-Christ, Mahad Aifa. Les Mahometansmontrent là une pierre creuse dans laquelle ils pretendent qu'il est né, & par consequent qu'elle a esté apportée là de Bethleem.

Ceux qui visitent tous ces lieux, sont Demyhages, c'est-à-dire, qu'ils gagnent devant Dieula moitié de ce que gagnent ceux, qui sont le

pelerinage de la Meque.

Il ne faut pas que j'oublie que devant la grande Mosquée de la Roche, il y a un Puy, à ce qu'on m'a dit, nommé le Puy des Ames. Elles doivent y estre purifices, devant que d'estre admises dans le Paradis. Ainsi un peu de bon sens naturel, fait voir mesme aux Infideles la necessité d'un Purgatoire, n'estant pas possible que quelque chose d'impur entre dans la fainte Maison de Dieu, comme nous l'apprend le Disciple du cœur du Sauveur Apocal. dans l'Apocalypse, Non intrabit in eam ali-

quid coinquiatum. Ils appellent ce Purgatoire áaraf, comme qui diroit le lieu où l'on connoist & où l'on éprouve, parce que les Ames y sont connues, éprouvées & purissées, comme l'or l'est dans le creuset.

Mais achevons de voir le reste de la Ville. Elle a un chasteau assez bon sur le mont de Sion, entouré de fossez bien revestus, & fortissé de quelques bastions. Il y a un Gouverneur particulier, qui ne dépend point du

Bassa.

Jerusalem a sept portes. Il y en a six ou-

vertes & une fermée. La fermée est cette Porte d'Or dont j'ay déja parlé, par où l'on entroit autrefois dans le Temple. Les ouvertes sont Bad el Khalil, c'est-à-dire, celle d'Abraham, ou plûtost celle d'Hebron, qui porte aujourd'huy ce nom illustre de ce Patriarche. Elle est appellée de la sorte, parce qu'on sort par là pour aller en Hebron mous la nommons nous autres la porte de Bethlehem, parce qu'elle y conduit. Villalpand marque de ce costé-la dans l'ancienne Jerusalem, la porte du Pont; & Brochard, celle des Poissons. Raimond Comte de Tolose à la prise de Terusalem, dressa en partie son attaque de ce costé-là. Quelques-unes de ses troupes étoient vers cette porte au deslus de la Piscine qui en est proche, & le reste estoit sur le mont de Sion. La porte qui est à present sur cette montagne, est celle de David, Báb sidi Daoad, parce que ce Prince y a son sepulcre. Plus bas de ce mesme costé on en trouve une autre nommée Bab el Megarebé, c'est-à-dire, la porte de ceux d'Occident. Ces Megarebé sont les Mahometans de Tripoly de Barbarie, de Tunis, d'Alger & des autres pays Ocar

Tyr. l. 8.

cidentaux, & beaucoup sont des descendans de ces Maures d'Espagne, qui ayant enté exterminez par le Roy Ferdinand de glorieule memoire, allerent se refugier en divers endroits. On les à receus en ce pays-cy avec beaucoup de charité. On leur a donné en diverses villes, un quartier, des Mosquées, & des revenus. Ils en ont en Jerusalem, & ils y sont, comme ailleurs, assez à leur aise. Les Grands s'en servent de Portiers dans leurs maisons; beaucoup d'eux sont Messagers extraordinaires, & font à pied des journées ausfilongues qu'en pourroit faire un Cavalier bien monte. J'ay dit Messagers extraordinaires: car il n'y en a point icy d'ordinaire, & quand on a quelque affaire dans quelque ville éloignée, il faut attendre une Caravane, ou envoyer un homme exprés, & l'on prend le plus souvent de ces Megarebé, dont je parle.

La porte qui a leur nom, & celle de David, sont au Midy de Jerusalem. Du costé d'Orient tirant au Septentrion, il n'y en a qu'une ouverte appelle Heutta. Les Chrestiens la nomment la porte de Marie, ou de S. Estienne, parce qu'elle conduit au lieu du Martyre de ce Saint, & au Sepulcre de la Sainte Vierge. Elle s'appelloit anciennement La porte des Troupeaux, parce que c'estoit par-là qu'on faisoit entrer les Victimes qui devoient estre sacrifiées. Ce fut un peu plus avant que cette Tyr. 1. 8. porte, que Godefroy de Bullion donna l'al- 1. 18. saut à la Ville, & y entra le premier à main armée. Les morts y entrerent avec les vivans: Car plusieurs des illustres Croisez, qui estoient morts en diverses occasions devant one d'y arriver, & entr'autres Ademar, ce.

vertueux & zelé Evesque du Puy en Auvergne, parurent sur les murailles, comme s'il eust manqué à la gloire qu'ils possedoient dans la Jerusalem celeste, celle de visiter la terrestre, & d'adorer le Fils de Dieu dans le thrône de ses ignominies & de ses souffrances, comme ils l'adoroient dans celuy de sa majesté & & de sa puissance. La ville sur prise l'an mil quatre-vingt dix-neuf, le quinziéme jour du mois de Juillet, un Vendredi sur les trois heures après midi, après cinq ou six

semaines de siege.

Il y a deux portes du costé du Septentrion. La premiere est celle des Turquemans, qui prend son nom de ces Turcs errans comme les Arabes. Il y a un quartier voisin qui s'appelle de mesme, soit qu'en certains temps. de l'année, ils viennent la avec leurs troupeaux, pour en faire un peu d'argent, soit que quelques - uns d'eux autrefois s'ennuyans de cette vie vagabonde, se soient venus habituer là. Nous la nommons nous autres la porte d'Herodes, parce que le lieu de son palais en est assez proche. La seconde porte est plus approchante de l'Occident, & on l'appelle la porte de la Colonne bab elamond: Nous l'appellons aussi la porte de Damas. parce que c'est de ce costé-là qu'on sort pour y aller. Le bon Simon le Cyrcnéen venoit de cette porte, quand on le força d'aider le Sauveur à porter sa Croix.

Voilà la Jerusalem d'aujourd'huy, sur laquelle Jeremie, s'il étoir encore vivant, seroit des lamentations plus lugubres, qu'il ne sit autresois. Il s'estonneroit avec bien plusde sujet de la voir sans peuple, de voir cette Dame des Nations yeuve & désolée, & que DE LA TERRE-SAINTE, LIV. II.

cette Ville à laquelle toutes les Provinces de la Terre devroient portet des Tributs, soit la tributaire & l'esclave de Mahomet. Et il s'en étonneroit d'autant plus, qu'il n'y a rien Ierem. de plus aisé que sa délivrance. Quomodose-Thren, det sola civitas sine populo? factu est quasi c. 1. vidua domina gentium princeps Provinciarum fucta est sub tributo..

#### CHAPITRE II.

## Ce que ferusalem estoit autrefois.

Uelques Auteurs écrivent que la Jerusasem ancienne a esté tellement décruite, qu'il n'en reste rien, & que celle que nous voyons aujourd'huy, est bastie en un autre lieu. Je ne fais aucune difficulté de croire & de dire que l'ancienne a souffert une desolation entiere, & qu'on peut mesme prendre à la lettre, si l'on le veut, les paroles du Sauveur du monde, qui en pleurant sa perte prophetisa qu'on la renverseroit sans y laisser pierre sur pierre. Mais de dire que Luc. 19. la nouvelle que nous visitons, soit toute bastie en un autre lieu voisin, c'est ce qui n'a pas la moindre ombre de verité comme vous le verrez dans l'Abbregé de son Histoire que je vas faire.

Jerusalem dans ses commencemens eut pour fondateur Jebus sils de Chanaan qui lui sossie donna son nom. Il la bastit sur le mont de Sion. Melchisedech qui estoit de la race de Chanaan, ou comme disent d'autres, de celle de Sem, en sut Roy peu de tempsaprés.

& elle se nommoit alors Salem, c'est-à-dire la Paix; parce qu'à mon avis son assiette & la fierté de ses habitans la rendant redoutable, on n'osoit l'attaquer, & on la laissoit jouir d'un repos parfait. Elle eut ensuite le nom de Jerusalem, qui signifie vision de paix; & on le lui donna pour la raison que je viens de remarquer; ou peut-eltre, que pour joindre son premier nom avec son second, on l'appella Jerusalem avant esté facile de faire Ierusalem de Iebusalem, par le changement d'une lettre. Il y en a qui croient que du temps de Jacob elle s'ape. pelloit Luza, & que ce fut sur la fameule Roche dont j'ay parlé qu'il vit en songe cette Echelle mysterieuse, sur le haut de laquelle le Seigneur estoit appuié, & où il vit les Anges descendre du Ciel en terre, & monter de la terre au Ciel. C'est le sentiment de l'Hiltorien Arabe que j'ay cité, & celui des la plûpart des Auteurs qui ont écrit des guerres saintes. Il est assez probable que Dicu voulant luy promettre la possession de cette terre fortunée, lui en sit la promesse dans le lieu qui en devoit estre le centre, & d'où devoit se répandre dans tout le monde cette benediction, qui rendroit un jour toutes les Na-tions heureuses. Terram in qua dormis, tibi dabo & semini tuo . . . . . . Et benedicentur in te, & in semine tua cuntta Tribus terra. H semble mesme que Jacob préditalors, qu'un jour le Temple y devoit estre basti, quand à son réveil, il s'écria que c'estoit la vraiment la demeure du Seigneur, & qu'il l'ignoroit; que ce lieu estoit terrible, & que sans doute c'estoit la Maison de Dieu S la Porte du Ciel. Cette pierre, dont il avoit fait son chevet pendent son sommeil, fut comme la premiere pierre -

Gen 28. pierre, qu'il mit dans les fondemens, ou pour parler plus conformément aux termes de l'E-criture, ce fut avec cette pierre, qu'il désigna & marqua l'endroit, où il devoitestre basty, tulit lapidem quem supposuerat capiti suo, es erexit in titulum, sundens oleum desuper. Il sen jetta les fondemens par cet Autel, qu'il y bastit quatorze ou quinze ans aprés, à son retour de Mesopotamie; & il y reçeut de Dieu le nom d'Israël, au lieu de celuy de Jacob.

Quand nous ne parlerions que de cette ancienne & premiere Jerusalem, il est certain que celle d'aujourd'huy n'est pas tout-à-fait hors de la place, où estoit l'ancienne, puisqu'elle renserme celle du Temple, & une par-

tie du mont de Sion.

Cette premiere Ville subsista jusqu'à l'entrée des Israëlites dans la terre promise, & toute forte qu'elle estoit, elle sur obligée de ceder à la sorce des Soldats de la tribu de Juda, qui la prirent, & y mirent le seu. Mais ses habitans y retournement, & la remirent bientost sur pied. Ils y tinsent serme, sans qu'on

la leur puit enlever.

David fit ce que les autres n'avoient pû faire, & il signala son entrée à la Couronne de
Juda, par la prise de cette importante Place.
Il la choisit pour sa demeure, & il l'agrandit
de toute l'étendue du mont de Sion, & ce sut
pour ce sujet qu'on la nomma Ciré de David. Liv. t.
Le reste de la Ville sut basti par Joab, ce vaill'assaut, dompta l'orgue il des Jebuseens. On ne
sçait pas bien quelle en sut alors la grandeur;
mais il est asseré que tout ce que Joab entreprit, il le sit bastir au Septentrion du mont de
Sion, au lieu où la plus grande partie de Jerusalem se voit de nos jours.

ia and w Google

Les accroissemens qu'elle reçeut ensuites sous le regne de David, & sous celuy de Salomon, surent dans l'espace qu'elle occupe aujourd'huy, mais ils le passerent de beaucoup, autant qu'on peut le conjecturer de ce qu'elle estoit la Capitale de la Religion & du Royaume, où les interests spirituels & temporels ar-

restent une infinité de personnes.

Elle suruinée avec le Temple par les Chaldéens prés de six cents avant la naissance de JESUS-CHRIST. Mais les soixante & dix ans de la captivité de Babylone estant expirez, elle sur rebassie par la permission de Cyrus Roy de Perse, & par celle de ses Successeurs. Nehemias y mit la derniere main par la faveur de son Prince Artaxerxes, & malgié l'opposition des Samaritains, il la sit fermer de murailles; & c'est en cet estat qu'elle est demeunée, jusqu'au temps du Sauveur du Monde.

Elle estoit differente de la Jerusalem d'aujourd'huy, en ce qu'elle ne renfermoit pas le Calvaire dans l'enceinte de ses murailles; qu'elle tenoit encore tout le mont de Sion, & que peut-estre elle estoit plus estendue du côté du Septentrion: mais aprés tout, la Ville qui est de nos jours, est où estoit celle-là.

On peut donc dire que l'ancienne Jerusalem a esté ruinée de sond en comble, en punition du Descide commis en la personne de Jesus-Christ, puisqu'en esset Tite la ruina, & que l'Empereur Helie Hadrian sit abbattre tout ce qui s'y trouva de reste, la faisant mesme semer de sel. Mais ce Prince la rebastit au même seme sieu, & il la nomma de son nom Essa Capitolina. Il enserma le mont de Calvaire dedans, il la peupla d'une Colonie d'Insidelles Idolatres, il y sit faire un Temple à l'hon-

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 75

reur de Jupiter, à la place où estoit celuy du viay Dieu: Il désendit aux Juiss sous peine de la vie d'y mettre le pied, à la reserve d'un seul joui de l'année, qu'il leur estoit permis, à ce que dit S. Gregoire de Nazianze, d'y venir pleurer leur malheur. Cette permission leur cousta bien cher: Ce qui a fait dire à saint Jerôme; Que pour avoir vendu le sang de Jesus-Christ, ils surent punis jusques-là, qu'ils achetoient à deniers comptans le droit sept. de pleurer, n'ayant pas mesme la liberté de verser des larmes. T't ruinam sur ils liceat slever re civitatis pretio redimunt, ut qui quondame emerant sanguinem Christi, emant suas lacrymas, Es ne fletus quidem eis gratuitus sit.

Je ne sçay si cette ville nouvelle que sit bâtir cet Empereur, avoit quelque chose d'auguste & de magnisique. Mais celle qui estoit
du temps du Sauveur n'avoit point sa pareille
dans tout l'Orient. Pline l'appelle la plus
celebre sans comparaison de toutes les villes
qui s'y trouvoient, longe clarissimam urbium
Orientis. Il s'en falloit bien pourtant qu'elle
approchast de celle, qui estoit sur pied avant
la captivité de Babylone; tant de Rois & particulierement Salomon, n'ayant rien épaigné
pour l'enrichir & l'embellir. Jeremie en pleurant l'infortune où les pechez des Juiss l'avoient reduite, la nomme une Ville d'une ferem.
beauté accomplie, & la joye de toute la ter-Thren.

Jerusalem a depuis soussert de grands changemens. Cosroë, II. Roy de Perse la pilla & la saccagea, & en emporta la vraye Croix l'an 600. Heraclius l'y rapporta quatorze ans aprés. Æumar troisséme, successeur de Mahomet s'en empara environ l'an 636. Les Princes François l'enleverent aux Mahome-

Dij

Bouillon pour en estre Roy. Saladin la reprit sur les Chrestiens l'an 1188. Il y ruina toutes les Eglises à la reserve de celle du S. Sepulcre, que les Suriens conserverent moyenment une grosse somme d'argent. L'an 1517. Selim I. Empereur des Turcs la prit sur les Calyses d'Egypte, & elle est depuis ce temps-la sous l'Empire des Ottomans.

Le sçavant Lecteur & le devot Pelerin setont peut-estre bien-aises, que je leur montre dans la Jerusalem de nos temps, les vestiges de celle qui estoit autresois, & les lieux où tant de merveilles & de mysteres se sont passez.

#### CHAPITRE III.

Du Temple de Salomon, & en quel lieu de la ferusalem d'aujourd'huy il estoit situé.

O MMENÇONS par ce qui se voyoir anciennement de plus saint & de plus venerable en Jerusalem, je veux dire par le Temple, où le vray Dieu estoit adoré. Ce Temple la merveille du Monde, estoit basti sur les montagnes de Moria & Bezeta, qu'on avoit applanies; & il estoit dans cette auguste place, où l'on voit aujourd'huy la grande Mosquée des Mahometans.

Ce fut-là, comme j'ay dit, que Jacob eût la vision de cette Eschelle mysterieuse, qui luy parut en songe, & où il receut le nom d'Israël.

Cefat'la aussi que David offrit un Sacrifice solennel à Dicu pour l'expiation du peché,

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II.

qu'il avoit commis, en faisant faire, par une vaine ostentation, le dénombrement de son peuple, & que Dieu luy fit connoistre qu'il le luy pardonnoit en faisant descendre le seu du 2. Reg. Ciel sur son holocauste, & ordonnant à l'An= 24. ge de retenir l'épée qu'il avoit en main. La peste, qui avoir en un seul jour enlevé soixante & dix mille personnes, s'arresta là, & elle finit ses ravages des ce premier jour.

Cette place appartenoit à un Seigneur Jes ibil. buscen, nomme Ornam, & Arauna dans l'Ecriture. Il y est appelle Roy, parce qu'il l'avoit esté, à ce que je pense, du temps que les Jebuséens estoient maistres de Jerusalem. David 1. Par ci l'achetta de luy, & la destina au bastiment du 21. Temple. Il en prepara la pluspart des materiaux: mais son fils Salomon eut la gloire de les mettre en œuvre, & de finir cet édifice in-

comparable.

Il y employà pendant sept ans huit mille Tailleurs de pierres, sept mille Manœuvres,& trois mille six cents maistres Maçons ou Architectes pour conduire l'ouvrage. A peine croi: oit-on ce qu'en rapporte l'Ecritufe Sain- c Parte, si elle n'estoit la parole de Dieu. Sans parler du corps du bastiment, qui sembloit estre un Cour une ville toute de palais, on employa selon Sainte. la supputation des plus sçavans de nos Intetpretes, la valeur de deux mille cent quatrevingts quatorze millions d'or, huit cents quathe vingts mille écus aux seuls ouvrages d'or & d'argent qui étoient pour son usage. Les murailles du haut en bas, & le pavé mesme, éstoient revestus de lames d'or attachées avec des cloux d'or, dont chaeun pesoit vingt-cinq onces. On y contoit, dit Joseph, jusqu'à qua- Liv. 8. tre-vingt mille coupes, & autant de plats d'or, Antiq c. deux cents mille trompettes d'argent, quaran-Diii

te mille instrumens de Musique avec leurs ornemens d'or & d'argent, & il y avoit jusqu'à dix mille Aubes & Surplis de fin lin. Et c'est la moindre partie des richesses qui y estoient, dont cet Historien fait un dénombrement exact. Il en dit tant, qu'on a peine à croise tout ce qu'il en dit. La Feste de sa Dedicace dura quatorze jours. On y immola vingt & deux mille bœufs, & cent mille moutons pendant cette ceremonie, & Dieu la couronna par l'effusion de sa gloire, y rendant son auguste presence sensible dans cette nuée miraculeuse, dont il remplit ce saint Lieu. Ce Temple estoit deservy par vingt-quatre mille Prestres, trente-huit mille i evites, & quatre mille Chantres.

·Les Chaldéens ruinerent cet admirable Palais de Dieu, & le brûlerent l'année quatrecent soixante & dix de sa fondation. Il fur rebasti aprés les soixante & dix ans de la captivité de Babylone. Mais Josué fils de Josedée & Zorababel fils de Salathiel, qui entreprirent de la reparer, ne firent rien qui approchast de la grandeur, ny de la magnificence du premier. Il y avoit une difference si surprenante, que les vieillards qui avoient veû celuy d'auparavant, ne pouvoient voir celuy cy, sans verser des larmes & pousser de tristes 1. Efd. 3. Sanglots. Plurimi etiam de Sucerdotibus & Levitis, qui viderant Templum priùs cum fundatum effet , & hoc Templum in oculis corum, fle-

bant voce magnà.

Ce fut dans ce second Temple, qu'Alexandre le Grand offrit des Sacrifices au vray Dieu. Ce Vainqueur du Monde ayant eité vaincu par la majesté de Jaddus Souverain Pontife, ou pour mieux dire par la force du nom de Dieu, qui estoit gravésur la lame d'or, qui ornoit sa

### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. I.

Mitre. Ptolomée y sit present de cinquante talents d'or, qui reviennent, s'ils estoient de ceux des Hebreux, à trois cent quatre-vingts trois mille sept cent cinquante écus de nostre datiq. L'emonnoye, & d'une grande table de sin or, 12. chargée de tant de pierreries, & travaillée avec tant de delicatesse, qu'il n'y avoit rien de plus beau au monde pour l'art & pour la matiere. S'il sut honoré par ces Princes, il sut indignement prosané par Antioche l'illustre, qui se pilla, & y sit adorer l'Idole de Jupiter Olympien.

Herodes appellé communément l'Ascalonite, estant parvenu à la Couronne par la faveur des Romains; dans le dessein qu'il avoit de passer pour le Messie parmi les Juifs, crut n'avoir point de moyen plus propre pour gagner leur estime & leur amour, que d'agrandir & orner ce Temple d'une maniere magnifique; il le fit, & on n'y voyoir qu'or dedans & dehors. Il y employa pendant plusieurs années dixhuit milleOuvriers, & il ne l'acheva qu'en l'espace de quarante-six ans. Les pierres qu'il y employa sembloient de petites montagnes. Elles estoient d'une longueur, d'une largeur, & d'une hauzeur incroyable; & on leur donne tant de coudées en toute sorte de dimensions, que je n'ose le dire, & que j'aurois honte de le croize. C'estoit asseurément quelque chose d'extraordinaire, & les Apostres eurent sujet de le faire remarquer à Nostre Seigneur. Voyez, luy Mare 17. dirent ils, voyez nostre Maistre, quelles pierres & quel edifice!

**淡淡淡** 

#### CHAPITRE IV.

Ce que Nostre-Seigneur a fait dans ce Temple.

E Temple qui estoit si éloigné des richesses & de la magnificence du premier, avec tout ce que put y faire ce Prince, fut pourtant infiniment plus glorieux & plus auguste, comme l'avoit predit le Prophete Aggée, Magna erit gloria domus illius novissima plusquam prima. Il le fut, parce que le Fils de Dieu fait homme pour l'amour de nous, voulut y paroistie & I honorer de sa presence. Il y fit sa premiere entrée quarante jours aprés qu'il fut né; mais avec tant de majesté, que sa langue ne pouvant pas encore dire ce qu'il estoit, l'éclat de ses yeux & de son visage adorable le publia, & le fit connoistre à S. Simeon, ce bon vieillard qui ne pouvoit mourir, qu'en recevant la vie, & à sainte Anne, cette chaste veuve de cent six ans, qui dans un âge,où l'on perd la veue , penetra jusqu'au fond des grandeurs de cet Enfant-Dien, & les fit voir à tous ceux, qui remplis de foy, soupisoient aprés on avenement

La Vierge y sur purissée, non qu'elle eust quelqu'une des souillures legales, ou de celles du peché; car elle n'en contracta jamais aucune: mais parce que son ardent amour pour la gloire de Dieu & le salut du monde, & le grand nombre des vertus herosques, qu'elle pratiqua alors, donnerent des accroissemens admirables à la pureté plusqu'Angelique de sabelle Ame.

Sinc. .

C. 2.

Le Sauveur âgé de douze ans , s'estant caché à sa sainte Mere & à saint Josoph, alla passer trois jours en ce Temple, où les Docteurs surpris de l'atention fixe & judicieuse que leur don noitun si jeune enfant, le firent asseoir au milieu d'eux, & l'obligerent de parler; & ce fut-là que gardant la modestie d'un humble Disciple, il leur faisoit des interrogations, qui estoient des lecons de Maistre, & qui les convainquoient que le Messie promis devoit estre

Mais lorsqu'il fut déclaré aprés son Baptesme le Docteur des hommes, & qu'il commença à en faire la fonction, il yentra en Maistre & en Dieu, punissant de sa main pro- Jean. pre ceux qui le profanoient par leurs ventes; & les chassant avec un zele empressé de la Maison de son Pere, où l'on ne doit paroistre que dans le plus profond respect.

Le Diable un peu auparavant l'avoit transporté sur un des lieux le plus elevé de ce sacré Temple, & l'y avoit tenté de se jetter de la jusqu'en bas, pour s'attirer l'estime du mon.

de, & se faire croire Fils de Dieu.

Il y vint l'année suivante à la feste de Pasque, au sentiment de S. Irenée, & selon celuy de S. Jean Chrysostome à la Feste de la Pentecoste. Ayant guery à la Piscine probatique le Paralytique de trente-huit ans, il le rencon-tra dans le Temple, & l'avertit de ne pas s'attirer un mal plus dangereux par la rechûte dans le peché.

Ce fut là mesme que les Juiss le vinrent quereller d'avoir fait cette bonne œuvre le jour du Sabbat, où , apréss'estre justifié sur Jean. 7. cet article, il leur fit une belle leçon des grandeurs de la filiation divine, & de l'obligation qu'ils avoient de le reconnoistre pour le Mos-

Ibid.

sie; mais il ne tirerent aucun fruit de ses solides exhortations, ny de ses aimables & zelés reproches. Au contraire, ils conjurerent sa

perte, & en chercherent les meyens.

Celan'empescha pas qu'il n'y retournast à la Feste des Tabernacles. Il y sut traité d'endiablé, & l'on envoya des Archers pour le prendre; mais les Archers surent pris eux-mêmes par les attraits de sa douceur, & par les charmes de ses paroles: Ils remarquerent en luy un procedé si divin, que tous ceux que la passion n'avoit pas rendus tout-à-fait aveugles, ne purent douter qu'il ne sust le Christ.

Le lendemain ses ennemis pour le surprendre luy amennerent la semme adulteres mais il les surprit bien eux-mesmes, quand il se bais-

chez secrivit de son doigt sur la terre leurs pechez secrets & honteux, & qu'ainsi sans leur donner sujet de se plaindre, il les remplit de tant de consusion, qu'il surent obligez de se retirer, & d'abandonner cette pecheresse contrite.

Ils revinrent bien-tost à la charge, & luy, sans craindre leur attaque, employa les choses du monde les plus touchantes, pour leur faire voir leur tort, & leur apprendre la verité de sa generation éternelle. Rien ne gagna leurs méchans cœurs. Tout les irrita, & si le Sauveur ne se suite aché hors du Temple, ils avoient déja pris des pierres pour le lapider.

Ce fut dans ce mesme Temple, qu'il sit voir sem. 10. aux Pharisiens sous la parabole du bon & du mauvais Pasteur, ce qu'ils estoient & ce qu'il estoient & qu'ayant excommuné sans sujet l'aveugle-né, qu'il avoit guery, ils s'estoient eux-mesmes mis hors de l'Eglise, s'ésoignant du Messie qui en est la porte. Il su encore traité làde sol & de possedé du Demon.

Quelques mois aprés il y revint à la Feste de la Dedicace du Temple, instituée par Judas Machabées, qui le purissa des profanations d'Antioche Epiphane. Les Juiss l'environnerent dans le portique de Salomon, & le conjurerent de leur dire sincerement s'il estoit le Christ. Sur l'aveu qu'il en sit, comme il leur expliqua l'unité d'essence qu'il avoit avec le Pere éternel, ils prirent des pierres pour le lapider, mais il se retira, & il s'échappa de leurs mains.

Enfin les derniers jours de sa vie, il y parut encore. Il y entra d'abord en triomphe avec la joye & l'applaudissement du peuple, qui l'alla accueillir avec des rameaux de Palmiers & d'Oliviers, & le reconnut par ses acclamations

pout son Messie & son Sauveur,

C'est une chose digne de remarque & d'admiration, que Jesus-Christ a pour ainsi dire, commencé & siny la predication de son Evangile pour nous enseigner d'action & de parole, l'extrême respect avec lequel nous devons paroistre dans l'Eglise. Il ne sur pas plûtost arrivé triomphant au Temple, qu'il en chassa avec un zele vigoureux tous les Vendeurs & les Acheteurs; & pour joindre à cetre œuvre de justice celle de sa misericorde, it guerit les aveugles & les boireux qui s'adresserent là à luy.

Le bruit de cette glorieuse entrée s'estant répandu par la Ville, quelques Gentils accourrirent au Temple pour y voir Jusus, & des manderent à saint Philippe de leur servir d'Introducteur. Ce sur alors que Nostre-Seigneur prédit le fruit qui devoir naistre de sa mort, & qu'il sut honoré d'une voix du Ciel. Plu- 10an. 12 sieurs des plus considerables crurent en luy, mais le respect humain, & le que dira-ron è

D vj

les empescherent de se declarer.

Le lendemain Nostre-Seigneur se rendit en ce mesme endioit, & il en chassa pour la troisième sois ceux qui y vendoient. Il voulut qu'on eust tant de veneration pour ce saint Lieu, qu'il ne sousstroit pas, qu'on s'en servist de passage pour transporter un seul vase: Non transporter un seul vase: Non Et il obligeoit à ce respect avec une serveur si

Et il obligeoit à ce respect avec une ferveur si forte & si dominante, qu'il faisoit trembler & obéir tout le monde.

Il demeura la tout le jour, & s'y occupa à enseigner. Les Scribes & les Pharisiens luy en donnerent le sujet. Ils voulurent qu'il leur dist, d'où il prenoittant d'autorité, & il leur strassez connoistre, sans le leur dire, en leur demandant de qui S. Jean son Precurseur

avoit celle de baptizer.

Il leur fit connoistre ensuite leur hypocrisie & leur malice, par la parabole de ces deux
ensans, dont l'un s'offrit d'obéir, sans le faire,
comme ils faisoient eux à l'égard de Dieu, &
Mais, 21. l'autre le resusa, & le sit; ce que devoit faire
bien-tost une infinité de Pecheurs & de Gentils. Il leur proposa encore celle des Vignerons, qui ayant tué les serviteurs & le sils même du Maistre de la vigne, surent exterminez
par une juste vengeance, & le soin de la vigne
sur donné à d'autres.

Il leur disoit par là, qu'ayant tué les Prophetes, & qu'estant pour le mettre bientost à mort, luy qui est le Fils unique de Dieu, ilsseroient rigoureusement chastiez, & que les Gentils prendroient leurs places, & deviendroient le peuple bien-aimé de Dieu. Ce sut dans le mesme sens, qu'il leur rapporta la patabole du banquet nuprial, où ceux qui y avoient esté invités ayant resusé de s'y trou-

Matt. 11.

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 85

ver, d'autres furent appellés & reçeus en leur

place.

Le Mardy, que nous appellons de la Semaine-Sainte, se passa à donner toutes ces salutaires instructions à ces pauvres aveugles, mais ils furent rebelles à toutes ces graces. Le Mercredy, le Sauveur voulut faire encore un dernier effort de misericorde. Il revint pour la derniere fois au Temple. Et d'abord il y fut attaqué par des gens apostés, qui luy proposerent une queltion malicieuse & delicate touchant le tribut qu'on exigeoit, & à laquelle il estoit difficile de répondre sans offencerou sa nation ou le Prince. Mais tout est facile à une sagesse infinie. Il leur fit une réponse qui ne pouvoit déplaire au party du peuple, & qui devoit plaire à celui de Celar. Rendez, ditil, à Cesar ce qui est à Cesar, & à Dieu ce qui est à Dien. Les Sadducéens qui moient l'immortalité de l'ame & la resurrection des corps luy firent de leur costé une attaque, à laquelle ils pensoient qu'ilsuccomberoit. Et leur demande estoit qu'il leur dist, Si sept hommes avoient épouse successivement une mesme femme, qui des sept seroit son mary après la resurrection. Il leur fit voir la grossiereté de leur esprit, & leur ignorance. Les Pharisiens luy firent encore une queltion fur le plus grand des Commandemens de la Loy, mais aprés y avoir satisfait, il leur en fit une autre qui les embarassa beaucoup, & dont ils ne purent jamais sortir, sans avoiier que le Messie estoit Dieu & homme, puisque David dont il est fils selon la nature humaine, l'appelle son Seigneur, consideré Celon la nature divine. Cela leur ferma la bouche, & ils n'oserent plus l'attaquer par leurs questions, de peur d'estre remplis de confusion par ses réponses.

Enfin la derniere chose que sit le Sauveur dans le Temple, ce sut le panegyrique de cette pauvre bonne veuve, qui jetta deux deniers dans le Trone, ce qu'elle ne pouvoit saire sans s'incommoder. Ils surent plus precieux que l'or & l'argent qu'y mirent les riches, qui n'en estoient pas moins accommodés.

Voilà ce que l'Ecriture nous marque des choses que Jesus-Christ a faites & dites dans le Temple. Il n'estoit pas necessaire que je les rapportasse si au long au sçavant Lecteur; mais ceux qui sont moins instruits, & le devot Pelerin y trouveront sans doute du goust, particulierement s'ils les meditent à la

veuë du lieu.

L'Evangile ne dit rien des prieres que Nôtre-Seigneur y faisoit, & de la maniere dont il afsistoit aux Sacrifices, qui luy representoient le cruel & le sanglant, qui devoit estre fait de sa personne sur le Calvaire, mais il le dit afsez suy-mesme à l'ame devote qui s'en entretient

avec luy.

Je croy que la demeure ordinaire du Fils de Dieu quand il venoit à Jerusalem, estoit dans ce Temples qu'il y passoit le jour, & souvent la nuit, & que le repos qu'il estoit obligé d'y prendre aprés ses longues oraisons nocturnes, il le prenoit parmi les pauvres, qui n'ayant point de maison dans la Ville pour se retirer, s'alloient cacher sous ces grands porches, qui environnoient de tous costés cette sainte, maison de Dieu.



#### CHAPITRE V.

De quelques autres choses memorables qui se sont passées dans le Temple.

A sainte Vierge a sait aussi l'honneur de ce Temple. Elle y fut conduite & presentée à Dieu dés l'âge de trois ans par son pere S. Joachim & sa mere sainte Anne. Il y en a qui croyent qu'ils prirent le temps, que leur parent S. Zacharie, qui fut depuis pere de S. Jean Baptiste, fut en quartier, & que ce fut luy qui la receut. Il ne l'eust pas plûtost mise sur le premier degré des quinze qu'il falloit monter pour arriver jusqu'à l'Autel, qu'elle les monta toute seule avec une ferveur de Seraphin, & upe modestie plusqu'humaine, & s'alla dévouer à Dieu sans reierve.

Elle fut mise avec les autres Vierges, qui estoient entretenuës aux dépens du Sanctuaire, dans un lieu qui joignoit le Temple, & d'où elles pouvoient y aller satisfaire leur devotion. Elle eut vray-semblablement pour Maistresse cette bonne veuve Anne la Pro- Exod. C. phereste, qui y vivoir en ce temps-là dans une ,8. haute reputation de sagesse & de sainteté. Mais la Disciple en sçavoit plus que la Maîtreffe, & elle recevoit des leçons du Saint Esprit son Maistre invisible, qu'elle seule meritoit d'entendre & de concevoir. Il luy apprit entr'autres celle du merite d'une virginité perpetuelle consacrée à Dieu par un vœu irrevocable. Elle le fit, & elle donna la

Greg. Nican. Orat. de Prafent. Virg. Et alii.

George

ria.

vit pro-

phet. .

€brifti

gener:

Cirill. adverf.

Bafil.

Nicom.

premiere au monde le bel exemple d'un si excellent sacrifice. Les Anges la visitoient, & la servoient-là, & selon l'opinion de plusieurs Aureurs, ils luy fournissoient ses necessités pour le boire & le manger. Ce fut dans ce mesme Temple, que Dieu luy donna saint Joseph pour son époux. Elle fit avec luy.un mariage de virginité, duquel seul un Dieu pouvoit naistre: & les fleurs qui par miracle parurent n'aistre de son baston en furent autant la figure, que le signal qui fut donné du Ciel aux Prestres pour leur marquer, que c'étoit à luy que Marie estoit destinée.

Elle revint le jour de sa Purification pa-

roiftreen ce Temple, où Anne fa chere Maîtresse dit mille choses admirables à l'honneur de l'Enfant Dieu qu'elle presentoit. Ce fut S. Zacharie pere de faint Jean-Baptiste, qui en fit-la ceremonie, ou qui s'y trouva present German, avec le saint vieillard Simeon. Et fi nous ad-Constant. joustons soy au témoignage de tres-sçavans Oras. de Docteurs, il obligea la mere de Jasus de sorobl. Virg. tirdu lieu des femmes mariées, & d'aller pren-Iefn Ma. dre place en celuy des Vierges, publiant hautement qu'elle estoit mere-vierge de son divin fils. Les Scribes & les Pharisiens luy en firent Epiph. de procés devant Herodes. Il comparut devant ce Roy, & luy confessahardiment que cet enfant estoit le Messie promis de Dieu. bom. 25. aigrit davantage ses accusateurs, & irritale de hum. Prince, qui l'abandonna entre leurs mains. Ils le tuërent entre le Temple & l'Autel, comme leur reprocha le Sauveur du monde deux jours avant sa passion. C'est le sentiment de Anthiop. la pluspart des Peres Grecs. Tertullien ajoûin scorpi, te, que les marques de son sang s'y virent

long-temps aprés son martyre, comme s'il

Geneft.c. ne venoit que d'estre répandu.

Les premiers Fideles avoient encore beaucoup de respect pour ce Temple. Ils y pasfoient presque la pluspart du jour. On mon- At. 3. tre en Jerusalem une ancienne porte par où l'on entre en cette grande place, où il estoit antrefois basty, & on la nomme par erreur, Porta speciosa, la Belle-porte. On la visite, comme si c'estoit-là que saint Pierre guerit ce pauvre, qui estoit boiteux denaissance, & où il sit au peuple qui accourut au bruit du miracle, cette zelée predication fur la vertu toute-puissante de Jesus-Christ, & l'accomplissement des Propheties en sa personne; Maiscette porte qu'on nommoit la-Belle par excellence, estoit à l'Orient, & celle-cy est à un costé opposé.

Ce fut encore dans ce Temple, que S. Paulestant de retour en Jerusalem, aprés son voyage de l'Asse mineure & de la Grece, alla par le conseil de saint Jacques, se purisser selon les ceremonies de la Loy, avec quatre autres Chrestiens, pour faire voir qu'il n'en estoit pas ennemi comme l'on disoit. Mais il no pût mesme par là contenter les Juis, & so

l'auver de leur fureur.

L'Apostre saint Jacques, surnommé le Mineur, le juste & le frere du Seigneur, que S. Pierre establit premier Evesque de Jerusalem, prioit assiduément dans ce Temple. Les Justs avoient une si haute opinion de sa sainteté, qu'ils luy permettoient d'entrer dans le Saint des Saints, par un privilege inoüy, & ils s'empressoient à baiser le bout de sa robe. Il merita d'estre immolé dans le Temple même. Car le grand Prestre Ananus avec les autres Ministres, l'ayant obligé de parler en public à l'avantage de la Loy de Moyse & de ce litu auguste, où il faisoit jour & nuit de sa

longues & de fi ferventes prieres, il leur fie esperer qu'il diroit ce qui s'en peut dire. Ils l'éleverent sur un lieu éminent, d'où il commença à parler des grandeurs de Je su s-CRRIST , qui est la fin de cette Loy , & de toutes les victimes offertes en ce Temple. Sur quoy les Prestres pleins de fureur ; le renverserent rudement à terre, le chargerent de coups, & l'un d'entr'eux luy écrasa la teste d'un gros baston , pendant qu'il prioit Dieu qu'il leur pardonnalt. On dit qu'on l'enterra prés du melme lieu. Mais ce que dit Sanut, me paroist plus probable, que les Chrestiensle prirent, & l'allerent enterrer prés le sepul-

Secret. fidel. p.14.c.y. cre de la sainte Vierge.

Iof. Ant. 1. 20. c.

1.6.

Tacob.

Orig.

contr. Cels.

L'Historien Jeseph , S. Jerôme, & Origene ont crû que la destruction de Jerusalem estoit arrivée en punition de cette mort si cruelle & Hier, in si injuste. Que si l'Evangile nous oblige à croire qu'elle fut le chastiment de l'infidelité des Juifs, nous pouvons dire que cela n'empesche pas que la mort de saint Jacques n'en ait elle caule en partie, & que ce fut un fecond motif, qui porta Dicu à faire cette rigoureuse & épouventable justice, ou une rai-

son au moins, qui l'obligea à la haster.

En effet peu de temps après, on vit toutes choses se disposer à sa ruine. Alors parut ce villageois Jesus, qui ne cessa huit ans durant d'aller crier de tous costez, Va! va feroso. lymis! va Civitati! va Templo! va populo! Malheur à la ville! malheur à Jerusalem! malheur au Temple! & malheur au peuple. Peu aprés aussi le martyre du Saint, la porte d'airain du Temple, qui estoit si pesante & si forte, qu'à peine vingt hommes la pouvoient remuer, s'ouvrit d'elle-mesme pendant la nuit; & à la Pentecoste on entendit la voix des Anges, qui abandonnoient ce lieu, & se disoient les uns aux autres. Sortons d'icy, Migremus binc. Ils en sortirent, & cinq ans aprés les Romains y entrerent à main atmée pout le détruire, pendant que les Chantres entonnoient ce verset du Pseaume 93. Reddetillis iniquitatem ipsorum; 63 in malitia eorum disperdet eos, disperdet illos Dominus Deus noster. Le Seigneur nostre Dieu leur seraporter la peine de leur iniquité, & il les exterminera. Le Temple donc sut alors ruiné, & sa ruine dure-

ra sans jamais estre reparée.

Les Juifs en ont l'experience. Car ils tâcherent autrefois de le rebastir, en ayant eu la permission de Julien l'Apostat, qui pretendoit en la leur accordant, rendre fausse la prediction de Jesus-Christ touchant son entiere & éternelle desolation. Mais le Ciel & la tet - Socrat. re conjurerent contre eux, & les en empêché- : c 17; rent par des prodiges effroyables. La terre sut Ruffin L. secouce d'épouventables tremblemens, & elle Gregor. poussa des globes de seu, qui consumerent en Nazian. un moment tout l'ouvrage, & beaucoup des Orat. 2. Ouvriers, comme le racontent les Historiens in tul. de l'Eglise & les saints Peres. Ammien mesme hom. 1.in Auteur Payen en rend témoignage. S. Cyrille Matth. de Jerusalem ajouste, que le signe de la Croix & 41. in parut en l'air tout en lumiere, & que diverses all. 28. croix noires s'imprimerent sur les habits des Tuifs, & les remplirent de terreur.

L'Ante-christ rebastira là un Temple aux Juiss à la sin du monde, mais ce ne sera pas un Temple comme celuy qu'ils y avoient, où le seul vrai Dieu estoit adoré. Cet homme de peché, s'y sera aussi rendre des adorations. Il ne sera pas plus le mesme Temple, que l'est aujourd'huy la Mosquée, que les Mahometans y ont élevée; la Religion de l'Ante-christ & celle des Mahometans, n'estant pas plus l'une

quel'autre, celle de Moyse.

Est-il possible de considerer ce lieu où Dieu a fait paroistre rant de prodiges de sa misericorde & de sa justice, & de les y voir des yeux de l'ame, sans estre penetré d'une infinité de sentimens tendres, qui edissent autant qu'ils consolent?

### CHAPITRE VI.

# De la Piscine probatique.

On trouve les restes de cette Piscine au costé Septentionnal de la place, où est la grande Mosquée, & où le Temple de Salomon estoit autresois. Elle est prés de la porte de la Ville, par laquelle on va au lieu du martyre de saint Estienne, & du sepulcre de la sainte Vierge. H'n'y a entre elle & les murailles de la Ville, qu'un petit chemin qui conduit à la place de la Mosquée dont se viens de paraler.

C'est un lieu extrêmement prosond, qui paroist avoir à peu prés cent cinquante pas de long, & prés de quarante de large. Il est revestu de bonnes pierres depuis le bas jusqu'en haut. Du costé du Midy il est sermé par de grands bastimens, qui bornent la grande place de l'ancien Temple de Salomon: A l'opposite ce ne sont que des murailles de maisons, qui tombent en ruine.

Le costed'Orient, d'où on la regarde, n'a rien d'élevé qu'un rébord de deux on trois pieds de haut. Au bour qui est à l'Occident, il y'a deux grandes arcades qui finissent deux voûtes assez ensoncées. C'est apparemment quelque décharge de la ville. Car on y voit quantité d'ordures qu'on y a poussées, & de tous les endroits qui l'environnent, on y jette les balieures & les saletez des logis. Cette Piscine est aujourd'huy toute seche. Je croy qu'on y a pratiqué des conduits souterrains, où s'écoule l'eau des pluyes de l'hyver, & que cette eau entraisne avec elle une partie des immondices qu'on y jette; autrement il y auroit long-temps que ce creux, pour prosonal

qu'il soit, auroit esté rempli.

Cette Piscipe est un ouvrage de Salomon. Il la fit creuser pour les usages au Temple: & c'est pour cela que Joseph la nomme Stagnum Liv. 6. Salomonis. L'Evangile l'appelle Probatique, Bell. c. 6. ou pour user d'un mot plus François, Piscine aux brebis. Le premier pourtant doit estre gardé, & si nostre version vulgate a pû faire de ce mot Grec un mot Latin, nous pouvons bien en faire un François. Ce nom luy a esté imposé, ou parce qu'elle estoit proche de la porte aux troupeaux, ou parce que l'eau, dont on lavoit, les brebis & les autres animaux, que l'on sacrifioit à Dieu dans le Temple, estoit prise de cette Piscine, & qu'elle y retournoit par des conduits souterrains, ou parce que, disent quelques autres, le marché des brebie se tenoit auprés; ou parce enfin que celles qu'on devoit sacrifier estoient gardées-là.

Nostre version Vulgate dit que les Hebreux la nommoient Bethsaide, maison de Pesche; Ioan. 7. l'Arabique la nomme de mesme. Saint Chrysoltome & saint Cyrille luy donnent le mesme nom. Et elle l'avoit peut-estre parce qu'on y mettoit du poisson qu'on y peschoit de temps en temps. Les exemplaires Grees de nos jours l'appellent Bethessa, qui est un mot

Director Google

de la Langue sainte, qui signisse Maison d'effusion, parce que l'eau dont les Nathineens
lavoient les Victimes, venoient s'y répandre.
J'aimerois mieux dire qu'elle avoit ce nom,
parce que Dieu faisoit là une prosusson de
bonté, rendant la santé à celuy des malades,
qui se plongeoit le premier dedans, au moment que l'Ange y venoit. C'est ainsi que l'a
entendu, à mon avis, l'Interprete Syriaque,
qui nomme cette Piscine Beth Chesda, maison
de misericorde.

Saint Jerosme nous parle de cette Piscine en cette maniere. Bethsaide, dit il, estoit une Piscine de Jerusalem nommée Probatique, c'est à dire la Piscine aux brebis. Il y avoit anciennement cinq porches. L'on y voit deux resservoirs, dont l'un pendant l'hyver se remplit de l'eau de la pluye; l'autre est d'une couleur fort rouge: Es il porte les marques de ce qu'on y fai-soit autresois, car on dit que les vistimes y estoient lavées par les Prestres. Nous ne visines point ces reservoirs d'eau.

Le miracle qui se faisoit là, estoit que l'Ange du Seigneur y venoit, selon le temps qu'il plaisoit à Dieu de le faire sont source, secundum tempus. Il agitoit l'eau, & le premier qui aprés cette agitation, y descendoit, estoit

gueri de quelque maladie qu'il euft,

Saint Cyrille croit que ce miracle arrivoit environ le temps de la Pentecoste; mais l'E-vangile semble plûtost dire que c'estoit à Pasques. Car il témoigne que nostre Seigneur guerit le malade de 38. ans à cette Feste, Erat sestus Judaorum, & ascendit Jesus Jerosolymum. C'estoit la Feste des Juiss, & Jesus monta à Jesusalem. Or quand on dit la Feste des Juiss, sans rien exprimer davantage, ce-

la s'entend de la grande Feste qui estoit Pasques, plûtoit que d'un autre. Il est probable que ce miracle le faisoit à l'une & à l'autre Feite, & en d'autres rencontres encore. La sersion Arabe a traduit nostre secundum tempus, qui veut dire, en certain temps, ou selon le temps, par ces autres paroles fi bheynen bheynen; c'est à dire, de temps en temps. Ce qui fait voir que Dieu faisoit plufieurs sois l'année cette faveur aux malades. Et il la faisoit en des temps indeterminez & inconnus, afin de les tenir toujours en attente, & de les rendre diligens à la recherche de cette faveur. Il vouloit aussi nous apprendre par cette figure que la grace du salut de l'ame vient à de certains momens inconnus, & que celuy qui la desire, doit estre toûjours sur ses

gardes, & dispose à la recevoir.

On demande d'où ces eaux tiroient une vertu si admirable & si efficace, qu'elles devenoient un remede universel à toutes soites de maladies. Quelques-uns se sont imaginez que cela venoit du bois, dont la Croix de nostre Seigneur fut faite, & qu'on le tira de la pour la faire. Mais outic qu'il est improbable qu'on ait esté chercher là un morceau de bois pour faire une Croix, au lieu d'aller à la boutique d'un Charpentier; ce bois estoit alors un bois sans merite, n'en ayant point encore acquis par l'attouchement du sacré corps du Fils de Dieu. Et si l'on pretend qu'elles a voient cette vertu de la qualité de ce bois, ou comme disent d'autres, du sang des victimes qui y couloient, elles l'auroient toûjours eue, & elles auroient gueri en tout temps. Il faut donc croire, que cette force leur étoit communiquée de Dieu par le ministere de l'Ange, & qu'elle. n'y duroit qu'un moment, puisqu'il n'y avoit que le premier qui y mettoit le pied, qui fût délivré de son mal.

Ce fut à cette l'iscine que le Sauveur du monde guerit ce pauvre homme, qui depuis 38. aus estoit travaillé d'une langueur à laquelle il n'avoit pû trouver de remede. Il n'avoit pas assez de force pour aller luy-mesme se plonger dans l'eau, & manquant d'argent, il manguoit d'un homme qui suppleast à sa foiblesse. Mais il sur assez fortuné pour estre veu de l'œil charitable de nostre Seigneur. Il ne sut pas plûtost veu, qu'il sut secouru & gueri si parfaitement, qu'il put marcher & porter son lit. Il ne fassur pour tout remede qu'une parole : & cette parole fut la santé du corps & de l'ame de cet heureux malade. Elle coupa la racine de la maladie dans l'ame, en détruisant le peché qui en estoit la cause. Vous woila gueri, luy dit le Sauveur, l'ayant rencontré dans le Temple, allez & ne pechez donc plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque diserace plus grande.

### CHAPITRE VII.

### De ce qui est sur le mont de Sion, hors de la Ville.

A grande place où estoit le Temple, s'étend depuis la Piscine probatique jusqu'au mont de Sion, du costé qu'il s'abaisse vers la valée de Josaphat. Cette place est aujourd'huy fermée des murailles de la ville, & c'est au lieu où elles sont vis à vis l'Eglise de la Presentation de la Vierge, qu'on nomme à present la Mosquée DE LA TERRE-SAINTE, LEV. II.

Mosquée Arsa, qu'estoit autrefois l'auguste Palais de Salomon, auquel ce Prince sit tant travailler, & qui ne fut achevé qu'en treize ans. Aprés tout , à considerer le terrain, il ne pouvoit pas estre de vaste étendue. Vous ne voyez plus là que les murailles de la Ville & un champ sans maisons, par où l'on passe pour descendre à la vallée de Josaphat.

Plus haut est la porte que les gens du pays appellent Bab el Megarabé, qui le trouve à peu prés où estoit anciennement le pont de Sion, & la partie plus basse de cette renommée fosse de Mello, que Salomon enleva au public, pour y bastir, & la joindre au Palais de la femme. Cé qui donna lujet à Jeroboam de 3. Reg. 2. tramer une rebellion contre luy, le servant du en 22. mécontentement qu'en avoit le peuple. Prés de-là estoit le lieu de la course aux chevaux. Tout cela n'est plus, & on n'en voit pas le moindre vestige. Les murailles de la ville & les champs qui suivent, en marquent seulement l'endroit aux personnes curieuses, qui le recherchent.

Enfin la parrie du mont de Sion, où estoit autrefois la Ville de David, est maintenant inhabitée, & hors de Jerusalem. Il n'y a plus que le saint Cenacle, la maison de Caiphe, & le chasteau de la ville. Tout le reste se laboure & se seme, à la referve du costé le plus haut, qui est au dessus du saint Cenacle, & de la maison. de Caiphe, que la providence de Dieu a conservé aux Chrestiens pour leur sepulture. Heureux d'avoir pour leur tombeau ce lieu: qui est le berceau de l'Eglise; mais plus heureux, si ce tombeau est aussi le berceau, d'où leurs corps doivent un jour se lever & resusciter à l'immortalité de la Gloire!

Le chasteau de Jerusalem est basti au Midy

Bayerische Staatsbibliothek München

Chastean de leru-Salem.

de ce tre sainte Ville, prés la porte d'Elkhalit, que nous nommons la porte de Bethlehem. Il paroist estre nouveau, & je croi que le mesme Empereur des Turcs Solyman, qui a fait faire les murailles qu'on voit aujourd'huy à la ville , a fait aussi rebastir , ou fortifier ce chasteau. Il paroist avoir double rang de remparts. On voir ceux de dehors revestus de belles pierres, & je pense que ceux de dedans le sont aussi. Aprés tout, les fortifications de cette place, qui est commandée d'un heu voisin, font peu de chose, & elles ne feroient pas capables d'arrester nos Braves. La porte est dans la ville, & je ne sçache pas qu'il y en ait plus d'une.

Du temps que les Chrestiens possedoient la Terre-Sainte, le Chasteau de Jerusalem estoit en ce melme endroit, & on l'appelloit le Chasteau Pisan, parce, dit-on, que ceux de Pile y entretenoient & commandoient la

garnison. C'estoit aussi là qu'estoit anciennement la

Citadelle de Sion, mais elle avoit bien plus d'étendue. David l'ayant enlevée aux Jebuféens, y fit la demeure, & entr'autres baitimens magnifiques dont il l'orna, il y éleva une belle Tour qui porta son nom. Turris David qua Cant. 4. adificata est cum propugnaculis, mille Clypes pendent ex ea, omnis armatura fortium. Le Saint-Esprit l'a rendue celebre par la comparaison qu'il fait dans les Cantiques du col de sa chaste épouse avec elle, dont les divins attraits sont à couvert des attaques de l'ennemi, & défendus contre luy par les boucliers de mille vertus, & par routes les fortes d'armes que peuvent employer les grands & vertueux courages.

Le Palais qu'avoit là ce Prince, n'a pas esté moins renommé par la perte funeste, qu'il

### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. II.

fit de son innocence. Ce sut du haut de la terrasse où il se promenoit, qu'il laissa échaper ce 1. Reqregard inconsideré sur Bethsabée semme d'Urie, avec lequel toutes ses vertus s'échaperent,
& abandonnerent à tous les vices ce cœur admirable, qui estoit auparavant selon le cœur
de Dieu. Il sut également sameux par sa penitence. Car ce sut là-messine, que le Prophete
Nathan l'ayant repris de la part de Dieu, de
l'adultere qu'il avoit commis, & qu'il avoit
accompagné de crimes horribles, il reconnut
sa faute, & en conçeut une douleur si sorte, &
une contrition si parfaite, qu'il merita d'en
a voir le pardon sur l'heure, & d'estre asseuré
qu'il l'avoit obtenu de Dieu.

Ce pardon qu'il obtint de son peché avec tant de sacilité, sui en sit connoistre davantage l'énormité, & il sui sit voir qu'une si grande bonté, ne pouvant estre offensée qu'avec une malice extrême, on estoit obligé de pleurer amerement toute sa vie, l'injure qu'on sui avoit faite en pechant. L'on croit qu'alors il composa ce Pseaume incomparable de sa penitence, qui commence par ces paroles, Miserere mei Deus, secundum magnam misericor-pr

diam tuam.

Les Etrangers n'entrent point dans le Château dont je viens de parler. Ils n'osent même le regarder avec quelque sorte d'attention, sans s'exposer à quelque mauvais traitement, à cause du soupçon qu'ils donneroient de vouloir le reconnoistre à mauvais dessein. Les Turcs, j'entends par ce nom toute sorte de Mahometans, sont si passionnez en Jerusalem contre les Chrestiens, & contre les Francs principalement, que pour les moindres sujets du monde, ils leur sont querelle & insulte.

On passe donc promptement ce lieu: & sor-

La maifon de Casphe.

tant de la ville par la porte de David, qui est celle du mont de Sion, l'on va visiter la maison de Caiphe, qui en est proche. Elle està present changée en une Eglise, que les Armeniens deservent. Yous entrez d'abord dans une Cour, par une porte, qui fait souvenir de celle, où la parole d'une Servante fit trébucher & tomber S. Pierre. On descend là par quatre ou cinq degrez, & l'on y montre un Oranger, qu'on dit estre planté au lieu, où se chauffoit cet Apostre avec les valets, devant lesquels il euthonte de paroistre Disciple de son bon Maistre. Il le renia d'une maniere épouventable, n'épargnant ny jurement, ny imprécation pour perluader, que Jesus estoit un homme, dont il n'avoit nulle connoissance. Ce fut alors que le coq chanta, & que le Sauveur se tournant yers Pierre, le frappa d'un rayon plus vif, que le plus ardent rayon du Soleil. Il porta dans son ame la lumiere & le feu. Cette lumiere luy fit voir son crime dans toute sa laideur, & ce feu fit fondre son cœur en des torrens de larmes qui l'expierent. mage du coq est gravée sur une pierre platte, qu'on a placée dans une petite niche formée dans la muraille, qui fait la face de l'Eglise.

L'Eglise est tournée à l'Orient comme toutes celles, qu'ont les Chrestiens Orientaux. Elle est bastie sur les ruines de celle que sainte Helene y sit saire autresois, en memoire des grandes choses, qui s'y sont passées. Car ce sut là, que le Sauveur sut envoyé à Caiphe

par Anne son beaupere.

On tint là le grand con eil appellé Sanedrin, composé des chefs des vingt-quatre familles Sacerdotales, & des principaux Seigneurs de la nation. On y sit comparoistre le Juge des

vivans & des morts, pour y estre jugé. Il y sur acculé par de saux-témoins, traité de blasphemateur, prononcé digne de mort, abandonné à l'insolence des valets, & livré à la cruauté d'autant de bourreaux. On luy cracha là au visage, on le sousselez, on le chargea de mille coups de tous costez, on luy banda les yeux, asin de n'estre pas attendri par la douceur de ses regards, & pour décharger sur luy avec plus de hardiesse tout ce que peut inspirer la rage des cœurs les plus barbares.

Enfin Nostre Seigneur souffrit tant de mal en ce lieu pendant cette nuit, que S. Jerôme dit, Qu'on ne scaura qu'au jour du Jugement, tout ce qu'il y endura d'opprobres & de peines.

. Il y a des Auteurs qui croyent qu'il y fut même flagellé, & que ces impies l'attacherent pieds & mains & la corde au col à une colonne qui estoit là, & qu'ils empourprerent de fon sang. On l'en voyoit encore teinte du temps de l'ainte Paule, & on l'avoit mise au portique de l'Eglise de la montagne de Sion. Le saint Pere, que je viens de citer, en parle ainsi dans l'Epitaphe qu'il a dresse à l'honneur de cette vertueuse Dame. In monte Sion oftendebatur illa columna Ecclefia porficum suffinens, infecta cruore Domini, ad quam vinctus dicitur & flagellatur. D'où l'on peut remarquer que cette colonne n'est pas celle où l'on flagella Nostre-Seigneur chez Pilate. Carcette colonne, qu'on voit à Rome à sainte Praxede, est trop basse pour soûtenir un portique.

Après tant d'inhumanitez soussertes, Nôtre-Seigneur sut jetté dans un cachot sale & serré. On en voit le monument & l'endroit & la figure près de l'Autel, & du costé de l'Epî-

tre, à nostre maniere de parler.

C'est une petite chambre quarrée, où il y z

un Autel dressé. On y entre par une porte sort bassé & étroite, & on n'y peut estre que deux ou trois personnes à la sois. Les Pelerins y entrent avec un prosond respect, & se representant là les humiliations & les douleurs extrêmes, qu'y enduta le Sauveur du monde, ils l'adorent en cet estat, comme leur Dieu; ils reconnoissent que ce sont leurs pechez, qui l'y ont reduit; ils melent leurs larmes avec son sang, ils luy rendent mille actions de graces, leur cœur s'enslamme tout d'amour, & ils difent tout ce que peut dire un cœur qui en est enslammé.

Il n'y a plus rien de remarquable en cette Eglise que le devant de l'Autel, ou les Armeniens ont enfermé la groffe pierre, qui fermoit le sepulcre du Sauveur, & sur laquelle l'Ange: s'assit aprés l'avoir renversée, le jour de la Resurrection. On die qu'elle est là toute envien re. On n'en voit pourrant que deux morceaux à chaque costé de l'Autel, qu'on n'a point encrourés de plastre ou de chaux, comme tous le reste. Nos Religieux de Jerusalem disens que les Armeniens la leur ont enlevée, comme plusieurs autres choses, lorsqu'au temps de la guerre, que le Turc fir aux Chrestiens 2 la prisede Cypre, ils furent tous misen prisson. Caralors les Armeniens furent les depositaires de leur Sanctuaire, mais ils ne le furent pas avec toute la fidelite, qu'on eust desiré, & payant d'infidelité la confiance, qu'on avoit eue en cux; ils se saistrent de plusieurs choses, qu'on n'a jamais pû retirer.

L'on demandera peur-estre comment l'on sçait que cette Eglise qu'on visite, est le lieu, où estoit la maison de l'impie Caïphe, que les opprobres du Fils de Dieu ont rendué illustre, & que ses souffrances ont sanctissée. C'est

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. I I. 105

tine demande qu'on peut faire de tous les autres lieux sacrez que nous reverons dans la Terre-Sainte, & qui doit avoir une réponse nette & solide, pour contenter la devotion du Lecteur & du Pelerin.

Le jugement qu'on forme des choses, est disserent, selon la disserence des motifs qui le sont naistre. Il y en a un asseuré; se c'est ce-lui qui est sondé sur des raisons, qui ne peuvent estre judicieusement combattues. Il y en a un probable, qui est appuyé sur des raisons, qu'on peut recevoir avec sagesse, mais aussi qu'on peut ne pas recevoir, sans passer pour imprudent & obstiné. Il y en a un autre tout-à-sait leger & temeraire, lorsqu'on croit semement des choses, qu'on n'a nulle bonne raison de croire de la sorte.

Les choses de mesme selon la diversité de ces jugemens passent pour asseurées, ou pour probables, ou pour incertaines, & peut-estre

fauties.

rerent des lieux, qui ont esté confacrez par la presente de Nostre-Seigneur, & cela est si hors de doute, qu'il ne peut-estre raisomablement contesté. Ils en visitent qui n'ont pas ce mesme degré d'asseurance, mais où ils peuvent croire avec beaucoup de prudence & de pieté, que se sont operez les mysteres, dont ils sont les monumens. Ensin il peut arriver qu'on leur en montre, où l'on leur dit que certaines choses se sont faites, sans qu'on en puisse produire de preuve.

Les choses asseurées sont celles, que le témoignage incontestable de l'Ecriture-Sainte établit, que nous marquent les anciens & doctes Aureurs, & qu'une tradition generale de toutes les Nations enseigne; les probables sont

E iiij

celles, dont on a de raisonnables conjectures, & les incertaines sont celles, dont l'on n'en a auenne, & qui n'ont point d'autre appui que le

fentiment populaire.

A juger donc des choses selon cette regle ; il est asseuré que Gaïphe avoit sa maison dans Jerusalem, puisque l'Evangile nous le marque assez dans les diverses circonstances, qu'il rapporte de la Passion du Sauveur. Il est encore asseuré que cette maison estoit au lien, qu'on fait voir aujourd'huy. C'est le sentiment de toutes les Nations Chrestiennes, fondé sur la tradition de leurs peres, qui l'ont toûjours reconnuë là. L'Eglise que sainte Helene y a bâtie, ne permet pas que l'on en douté. Cette grande Princesse n'ayant crigé aucun de ces facrez monumens, qu'aprés une curieule recherche de la verité, & aprés avoir consulles plus celebres & les plus sçavans Prelats du pays. Ajoustez qu'en ces bienheureux temps de l'Eglise fervente & naissante, les Chrestiens qui estoient beaucoup plus zelez que nous, conservoient cherement la memoire de ces Sanctuaires, & avoient bien plus de soin de les honorer, & de leur procurer de la gloire, en les faisant connoistre aux Fidelles leurs successeurs, comme ils l'avoient appris eux-mêmes des Saints Peres leurs predecesseurs. Depuis ce temps là, on n'a pas perdu le souvenir des lieux veritables. Les ennemis de la Foy ont bien på prendre & saccager Jerusalem, & abbattre les Eglises que sainte Helene avoit élevées, pour servir de marque à ces lieux; mais les Chrestiens y estant toûjours demeurez dans le libre exercice de leur Religion, ils n'ont pas pû en abolir la memoire : Les Chrétiens l'ayant toûjours cherement conservée, & ayant mesme rétabli ces Eglises renversées le DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 105 mieux qu'ils ont pû, quand ils en ont eu le

Pouvoir.

Il est donc asseuré que la maison de Caïphe estoit au lieu, que visitent les Pelerins. Il est de même certain, ou du moins tres-probable, que ce qui sert d'Eglise aujourd'hui, est l'endroit de la sale, où l'on fit comparoistre le Fils de Dieu devant Caiphe & ses Allesleurs, & oil on luy fit souffrir toutes les peines & toutes les ignominies, que j'ay racontées. Car il n'y a pas d'apparence que sainte Helene ait basti son Eglise en un autre endroit, ayant connu celuy-cy par le rapport des Chrestiens & des Prelats de la Terre-Sainte. On peut croire aussi pour la même raison, que cette petité chambre, qu'on dit estre le cachot où fut jetté Nostre-Seigneur, est en effet à la même place, où estoit ce cachot obscur & étroit. Te ne voudrois pas non plus faire difficulté à ceux, qui pensent que le lieu de la Cour où est planté l'oranger, dont j'ay parlé, est celuy où se chauffoit saint Pierre, lorsqu'il renia son bon Maistre; une si grande colonne n'ayant pû tomber, sans imprimer de profondes marques de sa cheute, & en faire parler long-temps. Mais il faudroit avoir un esprit trop credule, pour croire ce que disent quelques-uns, que le bastiment d'aujourd'huy estoit le même qui estoit du temps de Caïphe . & que malgré toutes les destructions de Jerusalem, il a toûjours demeuré sur pied.



### CHAPITRE VIII.

Du saint Cenacle. De la maison de la Vierge. Du lieu où un fuif voulut renverser son cercueil, & de la grotte où saint Pierre alla pleurer son peché.

U N peu plus loin que la maison de Caï-phe, avançant quelques pas vers le Midy, on trouve ce lieu auguste que nous nommons le saint Cenacle. C'est un Sanctuaire memorable de l'ancien & du nouveau Testament. David s'eltant rendu maistre du mont de Sion & en ayant chaste les Tebuléens, il y bastit son Palais, & il choisit l'endroit dont nous parlons, pour y placer son sepulcre. est groyable que ce sepulcre estoit autrefois quelque chose de magnifique; que les descendans de ce Prince n'épargnerent rien pour L'enrichir, & pour l'orner, & que le peuple même, qui le confideroit comme la source de son bonheur, le pere & la figure du Messie, contribua beaucoup de ses biens à le rendreillustre. Ce n'est à present qu'un simple monument de pierres noires, d'une hauteur & d'une longueur extraordinaire, sans aucun ornement de gravure & de sculpture. Je ne sçay comme l'on peut se persuader que ce soit l'ancien Mausolée, & qu'il ait échappé à la fureur de tant d'ennemis qui ont détruit & saccagé Jerusalem, & pris à tâche de gaster & d'abolir tout ce que les Juiss y avoient de plus cher & de plus laint.

- Que si saint Pierre nous asseure que le sepulcre de ce Roy Prophete se voyoit encore de son temps, il ne nous dit pas, qu'il se voyoit dans sa même forme, & qu'il s'y devoit toûiours voir. Nous devons à mon avis distinguer le Sepulcre du Mausolée. Le Sepulcre estoit creusé ou dans la terre; ou dans le roc,& en y descendoit le corps. Le Mausolée estoit les divers enrichissemens & ornemens de pierres rares & leavamment travaillées, dont on le revestoit. Le sepulcre subsistoit encore dip temps de Saint Pierre, & il subsiste de nos jours; mais le Mausolée a souvent esté renverlé & relevé, sans que les Restaurateurs se soient obligez à lui donner la même figure & la même beauté.

L'Historien Joseph écrit que Salomon en mettant là le corps de David, y renferma des talens à milliers; dont Hircan, dans la finite. des temps, se saisit, Mais d'où ce ce Prince auroit-il eu connoissance de ce tresor caché, dont personne avant luy n'avoit rien scent, puisque ceux qui l'auroient sceu, ne l'auroient probablement pas laissé au même lieu? Et quel dessein auroit eu Salomon, ce Roy sesage, d'ensevelir tant de richesses avec son pere?

Il est probable que ce fut prés de ce même lieu, que David plaça le Tabernacle, où il fir. mettre l'Arche-d'alliance; lorsqu'ayant appris les benedictions, qu'elle avoit répandue's suc le Levite Obed-edom & sur toute la maison . pendant trois mois qu'il eut le bou-heur de la polleder , il defira y avoir part , l'ayant dans la Ville & dans son Palais. Dieu vouloit montrer par la qu'un jour le vray David qui est JESUS-CHRIST, établiroit en ce lieu l'alliance éternelle de Dieu & des hommes, par la delcente du Saint-Esprit, Commel'endroit, ou

cette Arche avoit esté mise, étoit le plus faint du Palais, David desira que celuy de sa sepulture fust le plus proche, qu'il seroit possible.

Te ne sçay si ce Sanctuaire estoit dans la maison de ce Disciple fortuné, qui presta sa fale au Sauveur du monde, pour y manger l'Agneau Paschal la veille de sa Passion. Il y estoit pour le moins joint, & peut-estre que ces paroles de saint Pierre, Sepulcrum ejus est apud nos usque in hodiernam diem: Son sepulcre est chez nous jusqu'à aujourd'huy; se doivent prendre à la rigueur de la lettre, & ne veulent pas seulement dire, que le sepulcre de David estoit encore alors en Jerusalem, où il se trouvoit; mais qu'il estoit dans l'endroit même de la Ville, où il logeoit avec ses freres les Apôtres.

Quoi que c'en soit, c'estoit une grande maison, & la maison d'un homme riche, comme il paroist par la grandeur, & l'ammeublement de la sale haute, où Nostre-Seigneur fir la Pasque avec ses Disciples. Canaculum grande, Biblus se stratum. On tient qu'elle appartenoit à Jean Marc, qui se mit depuis à la suite de S. Paul & de S. Barnabé son cousin, & qui s'employa avec eux aux travaux de l'Apostolat; & fut Evesque de Biblus en Phenicie, comme le dit le Martyrologe, C'estoitau moins un des amis & des Sectateurs de N.S. comme on le recueille de la maniere, que lui parlerent de sa part S. Pierre & S. Jean. Allez-vous-en, leur dit Jesus Christ dans la Ville chez un certain homme, & dites lui: le Maistre dit, Mon temps s'approche, je feray la Pasque chez vous avec mes Disciples. Ils le lui nommerent absolument Maiftre, parce qu'il estoit, comme eux, de ses disciples, & il avoit receu de lui des instructions particulieres sur sa Passion & sa

nomme maintenant Ge-

27. Septembre.

DE LA TERRE-SAINTE, LIV. II. 109

mort, dont il le faisoit avertir que le temps

estoit proche.

Jamais maison ne fut plus honorée de Dieu que la sienne. Ce fut la que Jesus-Christ mit fin à toutes les figures de la loy ancienne, dans la ceremonie de l'Agneau Paschalqu'ily mangea avec ses Apostres. Ce fut là qu'il exerça son ministère de Prestre selon l'ordre de Melchisedec, offrant à Dieu le sacrifice de son sacré corps & de son sang adorable sous les especes du pain & du vin. En quoy il fit en abbregé tous les miracles, qu'il avoit jamais fait dans les temps passez; & en nous. donnant une nourriture si precieuse & si divine, il sembla mettre le comble à son amour, & renfermer toutes ses graces en ce seul bienfait. Ce fut là qu'il éleva l'homme jusqu'à la divinité, la lui communiquant par ce Sacrement; & qu'il abbaissa Dieu au dessous des hommes en se mettant aux pieds de ses disciples & aux pieds du traistre Judas. Ce fut là qu'en faisant les hommes ses Prestres, il leur. donna une puissance que les Anges n'ont pas, & il s'abandonna même à leur puissance, afin de s'immoler en toutes manieres pour nostre falut. Ce fut là qu'il fit à ses Apostres ce testament incomparable, ce discours si charmant, si plein de bonté, d'instruction & de consolation, conceu en des termes si tendres & si touchants, que S. Jean rapporte en son Evangile depuis le Chapitre XVI. jusqu'au XVIII. où l'on apprend les avantages qu'on a d'estre à luy, & ce que c'est que d'estre à luy.

Aprés sa mort, le jour de sa resurrection is apparut-là à ses Disciples, il leur y presenta son corps à toucher, il y mangea avec eux, il leur y donna le pouvoir de juger des pechez des hommes. & de les seur pardonner, & les

rendit sçavans en l'intelligence de l'Ecri-

Huit jours aprés il y retourna pour guerir l'aveuglement de saint Thomas en l'éclairant des lumieres éclatantes de toutes ses playes, & en l'obligeant de porter sa main dans ces cinq sources de misericorde, pour y trouver le remede de tous ses maux.

Ce lieu fut la premiere école de Theologie, où l'Homme-Dieu apprit à ses Disciples, la maniere de consacrer & de dispenser ses Sacremens & de gouverner son Eglise. Ce sut-là encore apparemment qu'il les vint trouver le jour qu'il monta au Ciel, & que les ayant pris avec lui, il les conduist jusqu'au haur de la montagne des Olives, pour les rendre spectateurs & témoins de son admirable triomphe.

Ce mesme lieu leur sur assigné de Nostre-Seigneur pour y faire une retraite de dix jours, & se disposer par de saints exercices à recevoir

le saint Esprit.

Cependant S. Pierre, qu'il avoit établi son Vicaire en terre, & qui en cette qualité, pouvoit de pleine autorité, comme le dit S. Jean Chrysostome, faire un Apostre, & enremplir la place du perside Judas, aima mieux consulter les autres Disciples, & en remettre l'élection au sort. Et cet heureux sort tomba là sur saint Mathias.

C'estoit dans ce Cenacle, que les Disciples étant assemblez au nombre d'environ six vingt avec la Sainte Vierge mere du Sauveur, & quelques autres semmes devotes, le Saint-Elprit descendit en somme de langues de seu. Il les remplis en un moment de sainteté & de miracles. Il grava dans ces cœurs de chair la Loy de l'esprit de la grace, plus prosondément, & avec des caracteres plus inessages, que ceux dont

Dieu avoit écrit celle qu'il donna à Moïse sur des rables de pierre dure. Il rendit ces hommes qui étoient si foibles, intrepides & invincibles à toute la terre, & il versa dans eux tant de lumiere & tant d'ardeur, qu'ils devinrent tous des Soleils capables d'éclairer le monde. On vit alors des Idiots plus sçavans que tous les Philosophes; des ames lâches plus courageules que tous les Heros; des gens lans credit & sans force, plus puissans que les Rois & les Empereurs, & de pauvres Pescheurs capables de se soumettre tous les Empires.

Il ne fallut pas de consecration plus particuliere à ce S. Cenacle, pour en faire une Eglise, & la premiere Eglile Chrestienne. Saint Jacques le Mineur y fut establi premier Eveque de Jerusalem. Les sept premiers Diacres y furent ordonnez. Le premier Concile qui a esté le modele de tous ceux qui l'ont suivi, y sut tenu. Saint Pierre qui avoit esté obligé de sortir de Rome par le commandement de l'Empercur Claude, qui en avoit banni tous les Juits, s'y trouva & y presida. Saint Clement Lib. 6. écrit que Dieu disposa tellement les choses par conf. e. sa providence, que pas un des Apostres n'y 12. & manqua, & que même S. Jacques le Majeur, qu'Herodes Agrippa avoit fait mourir huit ans auparavant, y parut avec les autres. Baronius & Bellarmin tiennent cela pour apocryphe. Cela pourtant n'est pas incroyable dans un temps, où les miracles les plus étonnans étoient ordinaires, & dans une occasion, oil il s'agilsoit d'établir la liberté toute sainte de la Loy nouvelle contre ceux qui vouloient l'opprimer sous le joug de la Mosaïque. Enfin c'est à la porte de ce Cenacle, que s'est faite la publication de l'Evangile, & que S. Pierre en le publiant, & en montrant la necessité d'y obeir,

gagna à Dieu trois mille personnes par le

premier de ses Sermons.

Sainte Helene orna l'Eglise de ce saint Lieu, & un des plus beaux ornemens sur cette Colonne empourprée du sang de Nostre-Seigneur, qui en soutenoit le portique. L'Eglise estoit à deux estages au rapport de S. Cyrille de Jerusalem. Depuis ayant esté presque ruinée par les Insidelles, Sancia Reine de Sicile la releva, & elle la mit à peu prés dans l'estar, où l'on la voyoit du temps que les Religieux

Francs en estoient en possession.

Elle est encore à deux estages, & dans sa longueur elle est terminée par un Dôme couvert de plomb, d'une grandeur mediocre. On marque aux Pelerins, qui sont assez heureux pour y entrer, tous les divers lieux où l'on croit que se sont passez les mysteres; sans oublier même celuy, on l'on rostit l'Agneau Paschal. Mais ce sont plûtost à mon avis les divers lieux qu'on a consacrez à la memoire de ces merveilles, que les endroits veritables où elles se sont faites. Car il est vrai-semblable que le Cenacle, c'est-à-dire, la sale haute, où Nostre-Seigneur mangea l'Agneau, fut le lieu même, où il institua l'Eucharistie, où Saint Mathias fut éleu, & où le S. Esprit descendit. L'endroit de la descente du Saint-Esprit qu'on y fait voir est trop petit, & il ne peut pas contenir la moitié des six-vingt personnes & davantage, qui estoient assemblez-là, & qui eurent part à cette grace.

Je n'eus pas assez de merite, ni d'assez bons amis pour estre du nombre de ceux qui y entrerent avec Monsieur l'Ambassadeur. La visite ne sur que d'un moment, & sans presque s'arrester: Et les Mahometans gardiens de ce lieu, ne se contenterent pas de quarante écus qu'on leur presenta pour le payement d'une veue si précipitée, ils en vouloient cent; & je ne sçay comment ensin on s'accorda.

Ily a environ cent ans qu'un miserable Sanron, c'est-à-dire un'des faux devots de Mahomet, ravit ce Sanctuaire à nos Religieux, Il alla presenter Requeste à la Porte Ottomane; & rémontrer que c'étoit une chofe indigne de voir le Sepulcre du grand Roy & admirable Prophete David, entre les mains des Chrestiens, & des Chrestiens Francs; que ces Francs le possedoient hors de la Ville dans un' endroit avantageux, où ils pouroient introduire" du nuit tant d'ennemis qu'il leur plairoit, sans qu'on s'en apperceust, & les rendre maistres' de la Ville & du Chasteau. Il en dit tant ( & il n'en falloit pas dire beaucoup à des gens qui ne cherchent qu'un leger pretexte, pour pouvoir nuire aux Chrestiens, & qui en embrassent avec chaleur les moindres occasions y & il representa de telle maniere l'affaire, qu'onluy accorda tres-volontiers un haut commandement, pour chasser les Religieux de ce sacré lieu, & y introduire les Mahometans. Le defir d'avoir de l'argent des Peres étoit plus ardent en luy, que l'amour de sa Loy. Il leur fait voir le pouvoir qu'il a de les déposseder, & il leur offre de leur remettre son commandement Royal, s'ils veulent le meriter en luydonnant une bonne somme. Les Pères, soit' qu'ils creussent avoir assez de quoy s'en défendre, soit qu'ils vissent qu'il pouroit aisément foire venir un même ordre, & qu'ils perdroient leur argent, le renvoyerent avec peu de fatisfaction. Il ne fut pas long-temps à le leur faire ressentir, & en vertu du commandement qu'il avoit, il les mit hors du saint Ce-- nacle. Les Peres n'ont pû y entrer depuis ce

temps-là, & ils n'y rentreront jamais, tant que les Turcs possederont Jerusalem. Car ils en ont fait une Mosquée, & ils ont changé le Convent en un Hôpital pour les pauvres filles orphelines qui sont sans secours, & par ce moyen ils ont rendu ce lieu inalienable. Ils nei veulent pas même permettre d'approcher de la porte, ni d'arrêter la veue sur les bastimens : Et quand on le fait, ils viennent faire querelle; ou sans dire mot ils vont chez les Peres faire de grandes plaintes & des menaces, & fouvent on trouve qu'il vaut mieux les faire taire avec un peu d'argent, que d'avoir procez avec eux. Mais ils ne lont pas toûjours tous de fimauvaile humeur, & au premier voyage que. je fis en Jerusalem, ils nous laisserent regarder tout fort à nostre aise, quoi qu'un peu de loin, & nous cûmes même la liberté de nous mettre à genoux devant ce saint Lieu consacré par tant de mysteres, & de demander au S. Esprit, qu'il nous fist la grace de descendre là en nous, comme il fir autrefois sur les premiers Disciples, & de nous remplir de ce seu divin, dont il enflamma le cœur des Apostres pour les en consumer, & en embraser tout le mon-

Nous sismes ces prieres auprés d'une cisterne qui est dans la Place de devant la Maison. Elle est remarquable, si ce qu'on dit est vrai; que ce sur là, que les Apostres se dirent adieu, & se separerent douze ans aprés la mort du Sauveur, pour aller faire entendre le son de seurs voix, & la verité de l'Evangile par toute

Maifon la terre.

de la
Vierge,
maison dans l'éloignement de 30. ou 40. pas
Jean l'Eétoit la Maison de S. Jean l'Evangeliste, où
vageliste. la sainte Vierge demeuroir aprés l'Ascension

du Sanveur. On n'en voit plus aucune marque, & on n'en connoist le lieu que par tradition. Combien de fois tout le Ciel est-il venu fondre en ce pauvre logis, le Palais auguste de la Reine de l'Univers, accompagnant LESUS-CHRIST dans les visites frequentes qu'il y venoit rendre à sa chere Mere? Dans quel endroit du monde toutes les grandeurs de Dieu se sont-elles fait voir avec plus d'éclat, que dans ce coin obleur, où la Vierge passoit la nuir & le jour à les contempler. C'estoit-la l'école de la plus éminente Theologie, où le Saint Esprit amenoit les Apostres pour leur apprendre le secret des plus hauts mysteres. parla bouche de son Epouse. C'estoit-là que des pays les plus éloignez, les fidelles venoient Ignas? jouir des avantgousts du Paradis, dans la veue de la lea & l'entretien de cette charmante Dame, Saint Denysl'y vint voir du fond de la Grece, & il proteste dans une Lettre, qu'il écrit à son maistre l'Apostre saint Paul, que d'abord qu'ib jetta les yeux sur elle, il se sentit investi de tant de lumiere, & penetré d'une si divine douceur, à la vene d'une Majesté si grande & si àimable, que la seule foy du Christianisme l'empêcha de l'adorer comme une Déesse. C'estoir-là enfin, où nul affligé n'alla jamais sans y trouver la consolation, & où tout le monde pouvoit aller avec asseurance d'estre bien reçeu, & d'avoir part aux thresors de graces & de benedictions, que cette Mere de misericorde avoir en ses mains.

Elle vécut là jusqu'à la 72, année de son âge, prés de 23, ans depuis la mort de son fils, & l'heure de sa fainte mort étant arrivée, tous les Apostres qui vivoient alors, y furent miraculeulement transportez de diverses parties du monde où ils travailloient. S. Denys témoi-

gne qu'il s'y trouva aussi avec saint Timothée. Le Fils de Dieu y descendit accompagné des Anges. Elle rendit entre ses mains sa bienheureuse ame, & les assistans jouirent de la veue des Anges, & ils entendirent les Cantiques de joye, dont ces esprits celestes celebroient son triomphe.

Sanut écrit qu'il y avoit prés de-là une Eglise 4. c. 7. où saint Jean, l'heureux Chapelain & le fils adoptif de la sainte Vierge, avoit coûtume de suy celebrer la Messe & de la communier. Il n'y a plus là ny Eglise, ny Maisons. On n'y voit plus que des Sepulcres. Tout le Champ qui s'étend depuis là & au dessus de la Maison de Caïphe, a esté accordé aux Chrétiens pour leur sepulcure. Ils y sont enterrez pesse-messe de quelque Nation & de quelque Secte qu'ils soient. Ce que je n'ay point veu pratiquer ailleurs; les Francs, les Grecs, les Armeniens, les Suriens & les autres ayant chacun leur quartier à part.

En descendant de ce lieu on rencontre au dessous du saint Cenacle, à la portée d'un oudeux trai s'd'arbaleste, celui où se fit ce miracle illustre, dont parient saint Jean Damasoene, Meraphraste, & Nicephore, qui arriva à l'enterrement de la Vierge. Un Prestre Juif ayant appris, que c'estoit la Mere de JESUS-CHRIST, qu'on portoit en terre, vint avec une indignation sacrilegue frapper contre le cercueil pour le renverser. Mais comme ils y porta les mains, elles furent visiblement; coupées par une vertu invisible, & elles demeurerent attachées à la sainte châsse. Sa peine luy fit connoistre sa faute, & le merite de la Vierge. Comme il publioit l'un & l'autre, & demandoit misericorde, saint Pierre lux ordonna de joindre ses bras à ses mains

117

& elles s'y réunirent au même moment.

Un peu plus bas vers la porte des Megarebé que quelques-uns veulent faire passer contre la verité pour l'ancienne porte Sterquilinaire, ou de la fiente : On voyoit il y a quelques années une espece de grote, qu'on a murée, ou l'on dit que saint Pierre alla pleurer son peché, & qu'autrefois il y avoit une Eglise qu'on nommoit du chant du coq Ga'li Cantus. Je ne croy pas que cette grotte fust, comme elle est, du temps de saint-Pierre. Il falloit ou bien qu'elle fust dans quelque maison de connoillance, où il s'alla cacher, accablé qu'il estoit de confusion & de douleur; ou bien que ce sur quelque lieu public, où se déchargeoient les ordures, qu'il choisit pour s'y mettre à couvert le reste de la nuit. Car tout le Mont de Sion estoit alors basti & peuplé; & il n'y a gueres d'apparence, qu'on faissaft une grote au milieu des rues, Quoi qu'il en soit : egressus foras flevit amare. Il Tortit de la maison de Caïphe, & il fut si touché du ressentiment de son crime, qu'il le pleura avec des larmes ameres, non-seulement à cette heure là, mais tout le temps de sa vie, nonobstant l'asseurance qu'il avoit euë de son pardon. Il le pleuroit. principalement, lors que les coqs chantoient. Car alors il se mettoit à genoux, & demandoit misericorde, au rapport de saint Clement son disciple & son Successeur. Nicephore ajouste qu'à force de pléurer, il avoir les yeux tous rouges, & comme teints de sang. Ses larmes avoient même creulé les joues, & y avoient formé comme deux canaux,

#### CHAPITRE IX.

Des Lieux consacrez par les souffrances de Nostre-Seigneur, qui se voyent dans l'enceinte de Jerusalem, & premierement de la maison d'Anne.

Ous estions sortis de Jerusalem pour faire un tour sur la montagne de Sion, qui estoit autresois toute dans la Ville. Nous y rentrerons à present, pour visiter ce qu'il y

a de plus saint & de plus venerable.

Le premier lieu qui se presente en rentrant par la porte de David, c'est la maison d'Anne le Pontise. Elle est proche de celle de Carphe: Et bien qu'à present elle en soit separée par les murailles de la Ville, il n'y a gueres de l'une à l'autre, qu'un trait d'arbaleste.

Cette maison à esté changée en une Eglise dont la Cour est entourée de plusieurs petits logemens, où les Armeniens, qui en sont en possession, donnent retraite aux pauvres veuves de leur Nation, & à leurs pauvres Pelerins,

qui viennent visiter les saints lieux.

On dit que cette Eglise estoit la sale, où l'endroit de la sale d'Anne le Pontise : & que ce sut là que les Juiss, s'estant saiss de nostre Sauveur, le suy amenerent d'abord, quoi qu'il ne tînt pas cette année là le souverain Pontisicat. Ils le sirent, parce que c'esstoit un homme de la premiere qualité parmi les Juiss, & d'une consideration extraordinaire, ayant esté déja sept ans durant Souyes.

rain Pontise, comme le témoigne Joseph; Et par ce qu'ayant à passer devant sa maison pour aller à celle de Caïphe, ils voulurent donner à ce méchant vieillard la joye de leur prise, & sçavoir de luy, s'il n'avoit rien à recommander à Caïphe son gendre sur ce sujet, ou plûtost s'il ne vouloit pas venir luymême assister au conseil, qui s'estoit assemblé, pendant que les Soldats conduits par Judas le perside, estoient allez se saisir de nostre Sauveur.

Les Interpretes de l'Ecriture sont assez en peine à determiner, si ce sut en cette maison que saint Pierre renia nostre Seigneur pour la premiere sois; quel estoit le disciple, qui l'y sit entrer; & si ce sut là qu'estant interrogé touchant ses disciples & sa doctrine, & ayant répondu avec beaucoup de sagesse, de modestie, & de generosité, il sut traité d'insolent coquin, & frappé d'un honteux & sanglant sousset, qu'un Huissier armé d'un gantelet

de fer, luy déchargea sur le visage.

Le sentiment le plus commun & le mieux receu, est que tout cela se pasta dans la maison de Caiphe. Premierement, parce que Tirinus. faint Matthieu, faint Marc, & faint Luc mar- Iapfequent nettement les trois reniemens de saint nius. Pierre dans la maison de Caiphe; & si auparavant il y en avoit eu un autre dans la maison d'Anne, il en faudroit compter quatre. Secondement, celuy qui interrogea le Sauveur du monde, estoit le Pontife. Or Anne ne l'estoit pas cette année là. C'estoit Caiphe, & 18. comme le dit saint Jean en termes exprés; Et Joseph rapporte dans ses Antiquitez Juda'iques : qu'il y avoit eu entre Anne & Caïphe trois autres Pontifes, Ilmael, Eleazar & Si-1, 18.0.3. mon.

Il y a pourtant de bons Auteurs, qui soutiennent que Jesus-Christ nostre Redempteur, receut ce cruel soufflet dans la maison d'Anne; & que ce fut là que S. Pierre le renia la premiere fois. Leur raison est, que saint Jean, aprés avoir dit que nostre gneur sut amené d'abord chez Anne, raconte cette cheute de S. Pierre, & cet indigne traitement que l'on fit à nostre Seigneur. Ensuite dequoy il ajouste, & misit eum Annas ligatum ad Caipham Pontificem. Qu'Anne envoya le Sauveur lié & garotté à Caiphe, qui estoit le Pontife. Cet Evangeliste decrit aprés comment S. Pierre renia là les deux autres fois. Saint Augustin favorise cette opinion avec quelques autres saints Peres. Et pour ce qui regarde les fortes raisons qui la combattent, on peut répondre, que les trois autres Evangelistes semblent de vray marquer tous les reniemens de S. Pierre dans la maison de Caïphe, parce qu'ils ne parlent point d'Anne son beau-pere : mais ils ne l'écrivent pas pourtant en termes si clairs & exprés, qu'on ne puisse dire que cette, premiere Servante, qui fut cause du premier reniement du Prince des Apoltres, estoit la Portiere de la maison d'Anne, & que l'autre l'estoit de celle de Caiphe, chez qui S. Pierre entra aussi avec le reste de la troupe, qui y mena nostre Seigneur; & que comme il ne s'y trouva pas en asseurance, lorsqu'il voulut s'en retirer, elle l'arresta à la porte, par l'avis qu'elle donna aux assistans, que c'estoit là un des Disciples de TESUS.

Pour ce qui est du nom de Pontise, qu'on donne à celuy qui interrogea le Sauveur, il a pû estre donné justement à Anne, parce qu'il J'avoit esté, & que selon saint Augustin il avoit

DE LA TERRE-SAINTE. LT. II. 121

avoit le Pontificat alternativement avec Caï-

phe.

Ceux qui sont de l'avis contraire, ne veuleur pas se satisfaire de ces réponses. Et en effet on y peut opposer, que bien qu'Anne puisse estre appellé Pontife, pour la raison qu'on vient d'alleguer, on ne peut pas soutenir que faint Jean parle de lui, forfqu'ildit que le Pontife interrogea nostre Seigneur de sa doctrine & de ses Disciples, parce que disant le Pontife, sans restriction, il ne pouvoit marquer que celui qui l'estoit alors, & qui en exerçoit la charge. Il donne mesme assez à connoistre que c'est de Caïphe, qu'il parle, ayant dit en ce mesme endroit un peu auparavant, que c'étoit luy, qui estoit Pontife en cette année là. Quant au reniement de S. Pierre, on peut répondre, que bien qu'on puisse faire passer la premiere Servante pour la Portiere de la maison d'Anne, on ne le peut faire que par une interpretation violente, & peunaturelle, les paroles des Evangelistes mettant devant les yeux un sens tout contraire. Car pour rapporter ici seulement la maniere dont saint Matthieu s'exprime, il écrit qu'une Servante ayant dirà S. Pierre, qu'il avoit esté avec JEsus le Galiléen, il répondit devant tout le monde, qu'il ne sçavoit pas ce qu'elle vouloit dire, & que comme il sortoit de la porte une autre dît à ceux qui y estoient, qu'il estoit un de ces gens, qui s'estoient trouvez avec Jesus le Nazaréen. D'où l'on voit qu'il est parlé la d'une mesme maison. Que si S. Jean aprés avoir rapporté le premier reniement & le soufflet, écrit ensuite, & misit eum, à Tisselle Annas ligatum ad Caipham Pontificem. C'est une façon de parler, que quelques Tremel-Autheurs ont traduit avec beaucoup de rai-lim.

son en ces termes. Et Anne avoit envoyé fesu! Janim.

à Caiphe.

Le respect aprés tout qu'on doit avoir pour les Traditions, qui ne sont pas sans fondement, fait que je penche à croire, que ce fut dans la maison d'Anne que cela arriva. Anne estoit Pontife, aussi bien que Caiphe, quoique ce ne fut pas son année d'exercice, & il estoit bien d'une plus haute consideration. La Glose nous l'apprend. Erant es tempore duo Sucerdonum Principes , ut Lucas ait , Annas & Caiphas, qui vicissim suos annos agebant; erat vero tunc annus Caipha. Il n'y a rien qui empesche de dire, que la premiere Servante qui tenta S. Pierre, eltoit de la maison d'Anne. Et de plus l'ordre naturel de la narration de S. Jean , fait voir que Nostre Seigneur ne fut envoyéà Caïphe, qu'aprés le premier reniement de cet Apostre, & le soufflet donné au Sauveur.

Mais qui fut ce Disciple, qui procura à S. Pierre l'entrée de cette maison , helas ! trop funeste pour luy ? Quelques-uns de nos Interpretes modernes ne veulent point accorder à S. Jean Chrysostome , ny à S. Augustin, ny à beaucoup d'autres de nos Docteurs hom. 82 que ce fut le bien-aimé Disciple de nottre

Chry fuft.

Seigneur, Car comment, disent-ils, un Petcheur eult-il eu la connoissance d'un Souve-August. rain Prestre ? Comment un Disciple de Vasus. tract. 113. & connu pour tel , eust-il ofé le suivre dans une mailon ennemie ? & comment l'y euft-on reçeu ? Il leur semble bien plus probable de dire, que ce Disciple connu du Pontife, estoit quelqu'un de ces principaux d'entre les Juifs

qui crurent à nostre Seigneur en grand nom-bre-& quin'osoient le confesser, de crainte d'& tre excommunicz & chassez de la Synagogne.

Luc 3.

Mais en verité ils me semblent bien male fondez, pour s'opposer au sentiment commun des anciens Peres; & je puis dire, des Chrêtiens. Quand Saint Jean n'auroit efté qu'un simple l'escheur , il pouvoit estre connu du Pontife, parce qu'il le servoit de son mestier, & luy apportoit du poisson Saint Jerofme dit qu'il estoit noble. Il estoit au moins d'une bonne famille, & son pere avoit affez de bien, pour prendre des gens à ses gages, & les employer à la pesche, comme on le peut recueillir de l'Evangile de S. Marc. Il est vray, qu'il Cap. 1. estoit Disciple de nostre Seigneur, & qu'il estoit connu pour tel. Mais s'il osa le suivre au Calvaire, où il ne voyoit que des ennemis, comment cust-il craint de le suivre dans une maison, ou il sçavoit avoir desamis? On dût mesme estre bien aise de l'y voir, pour luy donner du dégoust du Maistre, dont il se professoit le Disciple, en le faisant le spectareur des opprobres & de la confusion, qu'il alloit souffrir. D'ailleurs, quand S. Jean parle de soy, il a contume de se faire connoistre par ce nom , d'un autre Disciple , alius Discipulus. Il paroist mesme des paroles que la Servante dit à S. Pierre, qu'elle reconnoisfoit, que celuy qui interceda pour luy, estoit des Disciples de Je su s-CHRIST. Carà sa priere , cette femme le laissant entrer , luy dit, Et vous, n'estes-vous pas aussi des Disciples de Joan 18. ces homme ? Comme fi elle luy euft dit, Puisque celuy qui me parle pour vous, en est; il y a de l'apparence que vous en estes comme luy. Ce, n'étoit donc pas un Disciple inconnu & caché, qui procura à S. Pierre l'entrée de cette maison. Ce fut S. Jean le fidelle & constant amy de Jesus, qui voulut estre le spechateur & le témoin de tout ce qu'il alloit

endurer pour l'amour de nous. Il desiroit que S. Pierre le fult aussi, & pour cela il le

On montre dans cette maison prés de la muraille de l'Eglise, un vieux Olivier, où l'on dit que nostre Seigneur fut lié. On le conserve à cause de cela fort soigneusement. Il est entouré de grandes balustrades, & on ne permet à personne d'en couper. Il y a toûjours une lampe allumée dans l'Eglise, vis-à-vis de cet arbre, en memoire de ce qu'y souffrit le Sauveur du monde. Le tronc paroist à la verité fort ancien. Il a esté coupé assez prés de terre, & il a poussé de grandes branches fort vives, & qui portent de bonnes Olives, dont on conserve cherement les noyaux, pour en faire des Rosaires & des Chapelets

On voit une pierre un peu plus loin que cet Olivier, au coin de l'Eglise, où l'on enfonce la main & les doigts, à pen prés comme dans un gand. L'opinion du peuple est que les Soldars qui amenoient nostre Seigneur, comme ils le pressoient de marcher, & le poussoient des pieds & des mains avec une extrême violence, & une cruauté de demons, le renverserent presque à terre en cer endroit. là, & que luy, pour se soutenir, mertant la main contre cette pierre, elle s'amollit pour recevoir la figure de sa sacrée main, & demeura pourtant dure, pour l'empescher de tomber. On la baise avec beaucoup de devotion. C'est néanmoins une opinion, qui n'a, ce me semble, aucune marque de verité. Car outre que nul Auteur n'en fait mention, si ce qu'on raconté estoit vray, on auroit placé cette pierre en un lien plus honnorable. Et si l'on pretend, qu'on n'a pas voulu la tirer de cette muraille, sous pretexte que ce

bastiment est du temps de nostre Seigneut, ce qui est difficile à croire, on y auroit au moins sait quesque Chapelle, & mis des ornemens de devotion, dans un lieu où il est aisé de le faire comme celuy-là, & que ce miracle auroit rendu aussi sacré, que l'Olivier qui en est voisin.

### CHAPITRE X.

# Du Pretoire de Pilate, & du Palais d'Herodes.

E la maison d'Anne, on passe presque toute la ville pour aller au Serrail du Bassa. C'est le lieu, où se Pretoire de Pilate estoit autrefois. On y monte par environ douze degrez fort larges. Il y en avoit du temps de nostre Seigneur, à ce qu'on dit; vingt-huit demarbre-blanc, que l'on a transportez à Rome, & qui y sont honorez sous le nom de Scala-santa. L'on y voit encore en quelques endroits des marques du sang, qu'y sépandit le Sauveur du monde, lorsqu'il les monta & les descendit aprés sa flagellation & son couronnement d'épines. J'ay peine à me persuader que cette sainte Montée fût là ; je croirois plûtort qu'elle eltoit au lieu, où estoit la grande Arcade & le haut Balcon, d'où nostre Seigneur fut exposé à la veue du peuple, comme nous le rapporterons ailleurs.

On entre par les degrés dont j'ay parlé, dans une Cour assez petite, au bout de laquelle en détournant à main droite vers le Midy, il y a un corps de logis à deux estages, qui n'a pas beaucoup d'apparence; & s'il est accompagné de quelques autres appartements, comme il faut qu'il le soit, pour estre capable de loger un Bassa, & se se principaux Officiers; ils sont sort cachés, & à ce qu'on voit, on prendroit plûtost cette maison pour le logis d'un particulier, que pour le Serrail d'un Gouverneur de Province, Maisles Gouverneurs Turcs n'ayant que pour un an le gouvernement, pensent plus à garnir leuis

bourçes, qu'à se bien loger.

Le grand Conseil des Juiss ayant jugé JEsus-CHRIST le Saint des Saints, atteint & convaincu de crimes énormes, & ayant prononcé qu'il estoit coupable de mort; les Princes des Prestres & les Anciens du peuple (c'étoient les plus confiderables de la Ville ) s'oubliant de la bien-scance, & de toutes les loix de l'honnesteté & de la modestie, le prirent & le traisnerent accompagnez de la populace, jusqu'à la porte de ce Pretoire. Ils le firent avec une precipitation furieuse, & une violence enragée : & il est incroyable combien le Sauveur souffrit en ce long & fâcheux chemin. Estant arrivez, ils demanderent justice à Pilate, mais avec des cris de desesperez, & des geites si surprenans, qu'on eust dit qu'il s'agissoit de la perte de tous leurs biens & de tout l'Empire Je croy sans donte, qu'Anne & Caïphe, qui estoient l'ame de la sedition; estoient à la teste de ces perfides, pour obliger ce Juge Romain par leur autorité, à condamner le Sauveur à mort, & que ce fut eux qui pretendirent, que l'accusation des gens de leur sorte devoit passer pour une conviction certaines des crimes les plus atroces, & que sans autre forme de procés, on devoit prononcer Sentence de mort contre l'accusé. Nisi esset bic malefactor, non tibi tradidissemus eum. Si

### DE LA TERRE-SAINTE.LIV. II. 127

cen'estoit pas un mal-faicteur, disoient-ils, nous ne vous l'aurions pas livré. Ce sut là que nostre Seigneur par la sagesse de son si-lence; l'égalité d'esprit qu'il faisoit paroistre, & la constance de son cœur inébranlable à tant d'attaques, persuada Pilate de son inno-cence.

Ce Magistrat la publia hautement, & chercha toutes sortes de moyens pour le delivrer des mains de ces seditieux : mais il ne pust téuffir, ny les mettre dans la necessité ou de donner la liberté à Barrabas ( ce scelerat qui estoit la juste haine de toute la ville ) ou de l'accorder à Je su s qui n'avoit rien fait, qui ne meritast de l'amour. En vain leur remontra-t-il les malheurs épouventables, qu'attire fur d'iniques accusateurs la voix du sang d'un homme juste. Ils s'abandonnerent à toute la vengeance qu'elle pourroit attirer sur eux, & fur leurs enfans: & ils consentirent, qu'on relaschast le seditieux & l'homicide Barrabas , comme plus homme de bien & plus digne de vivre que l'Homme-Dieu, l'auteur de la vic.

Pilate tenta une autre voye: Et ce sut, de renvoyer sa cause à Herodes Antipas, pour en connoistre en qualité de Tetrarque de la Galilée, dont on disoit que Jesus estoit.

Herodes avoit son palais assez proche de celuy de Pilate. Il n'en estoit gueres éloigné de plus de cent pas. On le voit aujourd'huy au bout d'une petite rue qu'on rencontre en dé ournant de celle du Pretoire à main droite. Ou pour mieux dire, on voit l'endroit où il estoit: Car il faudroit estre un peu trop credule, pour croire que ce soit la la mesme maisson, où demeuroit ce méchant & infame Prince. Elle n'est pas assez belle pour un homme F iiij

de sa qualité: & la forme, dont elle est bastie, fait voir qu'elle n'est pas sort ancienne. On ne laisse pas de l'appeller Palais d'Herodes, perce que l'Ascalonite sit bastir là le magnitique, qu'il avoit en Jerusalem, & qu'il laissa par succession à celuy-cy. C'en estoit là l'entrée; & Herodes y parut pour voir ce que vouloit cette soule de monde, qui demandoit la mort de Jesus avec descris & des hurlemens estroyables.

Cet Herodes Antipas estoit fils de l'Asca-Ionite, & c'estoit l'adultere incestueux, que saint Jean avoit repris genereusement de son crime. Aprés avoir fait mourir ce saint Precurseur, il trama sourdement sa pette de JEsus-CHRIST, qui pour cela l'appella, Renard, dicite Vulpiilli. Ce fut sans effet. Il fut ravy de l'honneur que suy sit Pilate, en luy envoyant nostre Seignent; mais encore plus de voir entre ses mains cet homme, qu'il craignoit effre saint Jean ressuscité, ou ce Messie, que son cruel pere avoit voulu étouffer dans le sang d'une infinité d'enfans innocens. luy sit dans son Palais de grandes interrogations, mais Jesus ne luy fit aucune réponse, que celle d'un grand & judicieux silence, qui luy reprochoit la malice de ses intentions perverses.

Ge miserable ayant osté à la parole de Dien sa Voix, qui estoit saint Jean, quelle merveil-le qu'Elle sust muette pour luy, & qu'il ne l'entendist pas? Il la méprisa, & traitta de so-lie la sagesse mesme de Dieu. Il sit couvrir nostre Seigneur d'un manteau illustre, puisqu'il representoit celuy d'un Roy, mais d'une écarlatte vieille & déteinte, qui paroissoit blanche. Ce qui a peut-estre donné lieu à l'Auteur de nostre Vulgate, de luy donner le

### DELA TERRE-SAINTE. LIV. II.

nom d'une Robe-blanche, & de traduire par là ces deux mots Grecs εδερίτα λαμπράν, qui signifient un vestement illustre & éclatant. Le dessein d'Herodes en cela, fut de se jouer de Nostre Seigneur, & de se mocquer de cette qualité Royale, qu'on luy avoit dit , qu'il n'avoit pas desavoiiée devant Pilate. Il l'abandonna en cet estat, à l'insolence de sa Soldaresque, qui le baffoiia comme un insensé, & il ordonna, qu'on le remist entre les mains de Pilate, pour en juger comme il luy plairoit, le considerant de sa part, plus digne d'estre dans la maison des fols, qu'à la potence des criminels.

C'estoit pourtant à cette potence, que les Juifs vouloient qu'il fust attaché. Pilate voyant leurs méchans cœurs si endurcis, prit dessein de les amollir par le sang de cet innocent & saint criminel. Il commanda à ses Satellites de le fouetter, & de le mettre dans un estat, où ses plus passionnés ennemis ne le pussent regarder, sans estre attendris, &: comme forcez par la compassion, qui est naturelle à ceux qui ont un cœur d'homme, à relascher de leur poursuite.



#### CHAPITRE XI.

Du lieu de la Flazellation de nostre Seigneur, du Couronnement d'Epines, & de l'Ecce Homo.

Lya prés du Serrail du Bassa, qui estoit autresois, comme j'ay dit, le Pretoire de Pilate, un bassiment quarré, assez élevé & bien voûté, où l'on tient que les Satellites de Pilate entraisnerent nostre Seigneur, pour executer sur luy les ordres cruels de leur Maistre. Il est de l'autre costé de la ruë, joint de part & d'autre aux maisons voisines. L'on y entre par une petite porte sort basse, que l'on a faite de cette sorme, pour oster la pensée aux gens du Bassa de chercher là une Bourie pour leurs chevaux Quelques Mahometans l'occupent, & y travaillent des toiles de coton, & autres étosses

C'estoit au temps passé une Chapelle confacrée à la memoire de la Flagellation douloureuse du Sauveur du monde. Les Pelerins la visitent avec devotió, & y vont recueillir les fruits celestes, qu'y produit la semence seconde du sang divin, qui y a esté répandu. Les Mahometans, qui y travaillent, les y reçoivent avec amitié, & les y laissent baiser cette sacrée terre, & prierà leur gré. La civilité de ces Insidelles, qui est souveut chere, ne coûte-là qu'une petitepiece d'argent, qu'on leur donne par courtoisse.

Dieu a fait connoistre la sainteté de ce lieu pa plusieurs prodiges, & ceux qui ont

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. eu dessein de le profaner, en ont esté chastiez de telle maniere, qu'ils ont esté contraints d'en desister.

Le Pere Quaresmius raconte, que lorsqu'il étoit en Jerulalem, l'année 1618. le fils du Gouverneur voulut faire de cette sacrée maison une Ecurie pour ses chevaux; qu'illes y mit en effet; mais qu'ils moururent tous là dés. la nuit même, sans qu'il en échapast aucun. Il connut par là que Dieu l'avoit puny du peu de respect qu'il avoit eu pour ce saint lieu. Il avoit basty auparavant une chambre au dessus de cet édifice, mais elle n'y dura gueres. Car elle tomba d'elle-meime, le quatorziéme de-Tanvier de l'année 1619.

Je croy qu'au temps de Pilate c'estoit un lieu destiné pour donner la question aux criminels, & pour les fouetter lelon l'usage des Loix Romaines, devant que de leur faire souffrir la mort. Mais jamais personne n'y fur traité avec plus de barbarie & de cruauté, que

le fut le Fils de Dieu.

Les bourreaux qui eurent ordre de le mettre en un estat qui fist compassion, n'en eutent aucune. L'argent que les Juiss leur donnerent, à ce que dit le sçavant Esthius & le devot Grenade, endurcit leurs cœurs, & roidit leurs bras. Ils estoient en nombre, & c'estoit outre cela des gens sanguinaires, au rapport de Nicephore. Ils amenerent nostre Seigneur en ce lieu d'une maniere si violente & si fu- Rev.l. 1. rieuse, qu'au rapport de sainte Brigitte, à qui c. 10. nostre Dame l'a revelé, ils le renverserent l. 4. souvent, & le foullerent aux pieds. Les coups 70. qu'ils luy donnerent sur la teste, remplirent sa bouche de sang, & ébranlerent ses dents. Ils luy en donnerent sur les épaules, & sur les joiles, mais avec tant deforce, que la Vierge

les entendoit du lieu, où elle estoit. Car elle estoit venuë là au bruit de la prise de son cher Fils. Ils le lierent à cette colonne basse, que l'on voit aujourd'huy à Rome à sainte Praxede, & qui y fut portée l'an 1223. par le Cardinal Jean Colomne Legat Apostolique. Ils l'y attacherent tout nud, pour pouvoir le tourmenter sur toutes les parties de son corps, & y graver profondement les marques de leur inhumanité. Cette nudité sit plus de douleur au Fils de Dieu , que toutes ses plaves , & il desira d'en estre promptement couvert, pour la cacher aux yeux infames de ses ennemis. Ces cruels employerent à tour de bras toutes sortes de soilets, des cordes noilées, des chaisnes de fer, des nerfs de bœufs, des scorpions & des épines. La peau fut incontinent dechi-

De Paff. ree; le sang voloit en l'air, dit saint Bernard,
Domini, sa sacrée chair estoit enlevée par pieces; la
reau pendoit en lambeaux; quelques costes
mesmes furent découvertes, comme la Vierge
l'a revelé à sainte Birgitte. Ego que adsta-

Lib. 4. bam, dit-elle, vidi corpus ejus verberatum & cap. 7. flagellatum usque ad costas. J'y estois presente, & je vis que les coups de soiets avoient

penetré jusqu'aux costez. Sa sacré poitrine le Temple adorable de la Divinité en estoit toute découpée, ajouste saint Jerosme, Pestus

Matth. illud Dei capax flagella secuerunt.

Enfin ils le mirent en un estat, qu'on ne voyoit plus sur luy que des playes, ou plûtost une seule playe estendue depuis la teste jusqu'aux p eds, saite de six mille six cents soixante & six coups, comme on l'a sceu de diverses revelations. Le saint Suaire qu'on garde à Turin, en porte encore d'autentiques marques, que tant de siccles n'ont pû essacre. It

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 133

en seroit mort s'il n'avoit conservé sa vie par miracle. A peine sut-il délié, qu'il tombas dans son sang. On ne luy donna pas le temps de respirerunpeu, mais sur l'heure, aprés qu'on luy eût sait reprendre ses pauvres habits, on le poussa. & on le traisna, comme un brigand, dans la Cour du Pretoire, par le milieu de larue, & au travers de la populace.

Cette Cour est encore aujourd'huy en partie celle de la maison des Gouverneurs de Jerusalem. On joua là une nouvelle tragedie
plus cruelle que cette première. Les Soldats de.
Pilate ayant assemblé en ce lieu le reste de
leurs compagnons, jusqu'au nombre d'environ fix cents: Car la Coborte, qui estoit la
dixième partie de la Legion Romaine, n'en
avoit pas moins, vinrent tous fondre sur Nostre-Seigneur. Sa patience invincible le rendoit victorieux de leur rage, & de toute la sureur des Juiss, daus l'extremité mesme de
l'accablement, où il se trouvoit.

Le Diable qui presidoit à ces inhumains, leur inspira de n'épargner rien pour la luy faire perdre, & d'employer pour cela un tourment qui ne sust pas moins sensible à l'esprit par la consusion infinie, qu'il luy feroit sous les plus aigues, qu'il est capable d'endurer, les plus aigues, qu'il est capable d'endurer, les renouvellent toutes ses playes, & ils les aggrandissent, en luy arrachant ses habits, que le sang avoit collés à sa sacrée chair. Et pour le rendre un Roy ridicule & miserable, ils luy jettent sur les épaules une méchante casaque de pour pre qui ne le couvroit qu'à demy.

Ils le font asseoir sur un bout de Colonne renversée, qu'on voit encore dans l'Eglise du saint Sepulcre, & ayant formé avec des Epines tres-longues, tres sortes, & tres-poinZansper. de Prod. Amor. Div.

tuës une Couronne; ils la luy enfoncerent sur la teste de toutes leurs forces, la tournant & retournant pour la mettre à leur gré, & d'une maniere qu'elle tinst ferme. Il en rescut mille . playes ou piqueutes de compte fait, si nous gins, apud Croyons aux Revelations, qu'en ont eu les Nieremb. Saints; mais des piqueures profondes, qui penetrerent jusqu'au crane, & qui ouvrirent de tous costés des sources de sang, qui noyerent ses yeur & sa bouche, & donnerent une nouvelle teinture à sa vieille casaque de pourpre. Ils luy mettent en main un Roseau en facon de Sceptre. A prés quoy la schant toute bride à leur cruauté & à leur insolence, & ne gardant plus aucune mesure; ils lancent leurs sales erachats sur son visage, & les messent avec son fang: ils y ensanglantent leurs mains par diverses décharges de rudes soufflets; ls le meurtrissent des coups du Roseau, qu'ils luy faifoient tenir pour Sceptre, & qu'ils luy arrachoient pour l'en frapper. Leur langue ne le blessa pas moins par les blasphemes & les injures, que leurs mains impies par tant de coups, qu'elles redoublerent.

On montre dans la maison du Bassa l'endroit où se passa cette épouvantable tragedie: Te croy que c'est plûtost où elle se finir. Car. c'est un cachot obscur, qui est au bout d'une chambre, qui sert aujourd'huy de charbonniere à la cuisine du Gouverneur, qui en est proche. On y entre par cette cuisine, & le Cuisinier vousy reçoit avec plaifir, parce qu'il y reçoit de chacun une petite piece d'argent.

Ce ne fut pas dans ce cachot, comme il est de nos jours que Nostre-Seigneur sur couronné d'Epines. Car cela se fit dans un lieu, où s'assembla toute la Cohorte, qui devoit eftre par consequent un lieu public & de gran.

de estenduë. Ou il faut dire, que par ce mot de toute la Cohorte, l'Evangeliste n'a pas voulu dire tout le nombre de gens, qui la composoient, mais seulement tous ceux, qui étoient alors de garde. Il y a plus d'apparence qu'il n'y manqua personne, & que la sedition populaire, qui estoit à la porte du Palais, fit que toute la Soldatesque s'y rangea, & que le Diable s'en servit, pour accabler Tesus-CHRIST de tant de douleurs, & tant d'opprobres. Le lieu que l'on fait voir , pouvoit estre du corps de garde; & le Palais de ce temps-là estant basty d'une autre maniere que celuy d'aujourd'huy, ce lieu pouvoit estre à découvert, & chaque troupe de Soldats pouvoit y venir à son tour, y exercer sa cruauté.

Si nous fûmes touchés d'une devotion bien sensible à la veuë de ce Thresor des opprobres & des soussirances de l'Homme-Dieu, nous ne le sûmes pas moins de douleur de voir un Sanctuaire si venerable, servir de charbonnière

à une cuisine.
On nous sit voir de là par une senestre de la chambre, qui est entre la cuisine & ce cachot, la grande place, où est la belle Mosquée des Turcs, & où estoit autresois le Temple de Salomon.

Après qu'on est sorty de la maison du Bassa, on rencontre un peu plus bas dans la ruë une haute Arcade sort ancienne, d'où l'on dit que Pilate presenta Nostre-Seigneur au peuple, dans le triste estat, où nous venons de le considerer. Il avoit presque perdu la sigure d'homme; & Pilate pouvoit dire son E c c s Homo, Voila l'Homme, autant pour saire connoistre que ce n'estoit pas un phantosme, mais un homme veritable, que pour montrer au peuple, qu'il devoit est re satisfait, sans pourfuivre davantage la mort d'un homme, qui ne pouvoit pas vivre long-temps, aprés avoir reçeu tant de playes, & versé tant de sang; & qui, quand mesme il pourroit survivre, n'oseroit jamais paroistre dans le monde, aprés avoir esté si deshonoré.

J'eus le bon-heur dans mon premier Voyage de la Terre-Sainte, de monter à ce Sancruaire. Nous y vismes deux places, sur l'une desquelles estoit Jesus-Christ, & nous en baisames le lieu avec respect; sur l'autre estoit

Pilate, & il parloit de la au peuple.

Derriere cette Arcade à l'Occident, on voit deux pierres enchassées dans une muraille, qui est au dessus, où l'on lit quelques lettres Latines demy effacées, & qui sont de cette forme a peu prés, TOL. TO. L'on dit, que c'est cette pierre sur laquelle Nostre Seigneur étoit; au lieu que nous reverâmes, & celle où estoit Pilate, & qui peut avoir esté consacrée par quelques gouttes du lang du Sauveur. L'on ajouste qu'ayant esté ostées de leur lieu, un Pere Gardien obtint à force d'argent, qu'on les luy donnast, & qu'on les mist au lieu où elles sont. Mais je croy qu'elles sont-là du temps que nos genereux François estoient les Maistres des saints lieux. Voicy comme enparle Sanut ancien Auteur. Adhuc sunt lapides magni & albi in Arcu alto murati super quos Dominus noster requievit quando Crucens portabat. Il y a , dit-il , deux grandes pierres blanches enfermées dans la muraille d'un Arc fort élevé, sur lesquelles on dit que Nostre-Seigneur se reposa en portant sa Croix. Et il met cette Arcade auprés du lieu, où la sainte Vierge pasma de douleur, ce qui fait voir que c'est le mesme dont nous parlons. Les Lettres Latines qui sont au dessus de ces saintes Pier-

Sacr. fid. Cruc.l. 3. part. 4. c. 10. res veulent dire ce qui s'est passé dessus: si ce sont celles où Nostre-Seigneur sutamené par Pilate, elles sont le commencement de ce satal Tolle, Tolle, crucisse eum, que cuoit le peuple. Si ce sont celles que dit sanut, on a voulu marquer par là Tollebat Crucem, & saite penser que le Sauveur du monde portant la Croix, y tomba. Car je ne pense pas qu'on luy

donnast le temps de s'y reposer.

Il est croyable que cette Arcade est la mesme, qui estoit du temps de Nostre-Seigneur, & que dans la ruine generale de Terusalem, on laissa sur pied la maison du Gouverneur, & quelques autres lieux pour ses gens, sans que cela prejudicie à la Prophetie de la desolation de cette Ville, qui porte, qu'il n'y devoit pas rester pierre sur pierre. Cette façon de parler ne signifie rien, selon le langage des hommes, qu'un degast extraordinaire, & une ruine sans pareille. Ce reste d'ailleurs estant si peu de chose, qu'il peut passer pour des ruines. De plus, c'estoit-là des bastimens quiappartenoient aux Payens, & la punition dont parle l'Ecriture, estoit sculement pour les Juifs. Et on peut dire, que Dieu conservant ce qui estoit à ces Infidelles , voulut faire remarquer par là, qu'il a'en vouloit qu'à ce peuple ingrat & maudit, dont les crimes avoient attiré une si prodigieuse vengean-

Nostre-Seigneur & Pi ate estoient tournés à l'Otient dessuscette Arcade; & les principaux des Juiss avec le peuple estoient en bas, & vis-à-vis, demandant de toute leur sorce la mort & le crucissement de JE sus. Pilate eut beau dire & beau saire, il parla, & sit tout en vain. Son cœur estoit trop lasche & trop soible, pour soustenir ce torrent d'injustes.

persecuteurs. Il ceda honteusement, & if abandonna l'innocent à la passion & à la barbarie des criminels.

### CHAPITRE XIL

# De la Voye nommée Douloureuse par où Nostre-Seigneur alla au Calvaire.

A Croix sut bien-tost preste, soit qu'on la sist d'un bois qui estoit dans la lissime probatique, qui n'est pas sort éloignée de la, soit qu'on allast chez le plus proche Charpentier la dresser & la prendre, soit que les Juiss qui poursuivoient sa mort, eussent donné ordre de la faire, voulant absolument qu'il y sut pendu. Et cela paroist plus probable. Leur Tolle, Tolle, crucisige eum: Faites-le mourir; Faites-le mourir, Crucisiez-le, qu'ils ne cessoient point de repeter, me le persuadent.

Les pieces de la Croix, selon l'opinion de quelques Auteurs, estoient de disserentes especes de bois. Quelques - uns disent qu'elle sut faite de Palmier, de Cedre, de Cyprés, & d'Olivier: D'autres la font seulement de Cedre, de Pin & de Cyprés: D'autres d'Olivier & de Palmes: D'autres ensin seulement d'Olivier, qui est un bois commun en Judée. Mais à dire le vray tout cela est fort incertain, & il est dissicile de juger de quel bois elle estoit. Si tous les sacrez restes qu'on en conserve sont veritables, on peut dire qu'Elle sur saite de diverses sortes de bois: Ces re-

## DE LATERRE-SAINTE. Liv. II. 139

ftes precieux ne paroissant pas de mesme espece, & l'ancienneté les ayant tellement alterez, qu'il n'est pas aisé de deviner, quel bois c'est. Elle estoit au moins composée de trois pieces, de son long, de son travers, & d'un soutien, pour y élever & soutenir les pieds.

Quoi qu'il en soit, c'estoit un fardeau bien pesant à un corps particulierement épuisé de forces, & chargé de playes, comme estoit celuy du Sauveur. Elle estoit longue de quinze pieds, & son travers l'estoit de huit. chargea sur les épaules de Nostre Seigneur, & on l'obligea de la porter, & de marcher. Combien de fois ploya-t-il fous le faix ? combien de fois trebucha-t-il? combien de fois romba-t-il à terre ? combien de fois fut-il relevé à coups de pieds & de bastons, & à coups de langues encore plus cruels, dans cette ruë, que nous avons eu le bon-heur de passer & de repasser souvent, & dans laquelle les Peles rins marchent quelquefois nuds pieds par devotion, & où ils souhaitteroient de marcher toûjours de la sorte, s'ils le pouvoient faire au milieu des Infidelles qu'ils rencontrent à chaque pas ? J'ay oiiy dire que le Bassa de Gaze, le Predecesseur du dernier mort. qui estoit amy des Religieux de Terusalem, avoit commencé de faire paver cette ruë; mais comme il estoit dans le dessein de l'achever, il cut des affaires à démesser avec le Grand-Seigneur, qui luy cousterent la tête.

Environ à cent pas de l'Arc de Pilate, ou de l'Ecce Homo, on montre à main gauche un endroit plein de ruines & de mazures, ou l'on dit que la sainte Vierge rencontra le Sauveur du monde presque accablé du poids de sa Croix. Cette veue l'accabla elle-messne

Lib Me. die. Vie. Christi.

d'une douleur si assommante, que saint Bonaventure écrit, qu'elle demeura comme demymorte, sans pouvoir dire un seul mot. Cernens eum oneratum ligno tam grandi, semimortua fasta est pra augustià, nec verbum
dicere potuir. La constance invincible de son
esprit ne sut pas pourtant abbatue ny alterée.
Il demeura toûjours fortement uni à Dieu,
& resigné à savolonté. La nature sit tout ce
qu'elle pût saire dans un cœur infiniment
tendre & aimant: mais la grace ne luy souffrit point de déreglemens, & elle sanctissa
toutes les impressions violentes, que pust faire l'amour maternelle.

Dialogo de Pass. Domini, Saint Anselme dit que Nostre-Seigneur la salua là du nom de Mere, Salve Mater: mais ce sut une consolation aussi desolante, qu'el-le estoit aimable, & une douceur qui remplit toute son ame d'amertume, n'y ayant rien de plus penetrant & de plus sensible, que la douleur que cause l'amour. Il porta par un slux & un resux impetueux & continuel, toute la mer des douleurs, où Jesus estoit abyssimé dans le cœur de Marie, sans l'en soulager, & toute celle des douleurs de Maire, dans celuy de Jesus, sans les diminuer.

Il y avoit là autresois une Eglise bâtie sous le nom de Nostre-Dame de la pâmoison, en memoire de ce que la Vierge y demeura com-

me palmée.

Un peu plus bas on finit cette rue; & on trouve le lieu, où les gens qui conduisoient Nostre-Seigneur au Calvaire, s'appercevant de sa soiblesse extrême, & craignant qu'il n'expirât devant que d'arriver à cette colline, contraignirent Simon le Cyrenéen de porter la Croix aprés lui, c'est-a-dire de la porter a-

vec lui en soûlevant le bout de derriere, & s'en chargeant. Ce lieu est marqué par une assez grosse pierre, que les Pelerins baisent, & reverent avec beaucoup de devotion, quoy que ce soit au milieu de la ruë, & à la veuë des Infidelles, qui couronnent souvent seur pieté d'une guirlande d'injures & de maledictions.

Quelques-uns ont crû que simon le Cyrenéen ne porta la Croix qu'au fortir de la Ville, fondez sur ces paroles de saint Matthieu. Et exeuntes invenerunt hominem Cyrenaum. In 27. Et sortans ils trouverent un homme Cyre-Mauh, néen. Mais saint Jerôme l'explique de cette maniere, que sortans du Pretoire, ils eurent cet homme à leur rencontre, & l'obligerent à cette corvée; & c'est l'explication la plus naturelle, qui est confirmée par la tradition des sidelles.

Descendant trente ou quarante pas plus avant, on marque à main droite le lieu où demeuroit autrefois le pauvre Lazare, dont la necessité étoit si extrême dans cette grande & riche Ville, qu'il ne trouvoit pas seulement des miettes de pain à manger; la maladie horrible, qu'il étoit tout couvert d'ulceres; la foiblesse si grande, qu'il ne pouvoit pas chasser les chiens, qui venoient lécher ses playes; l'abandon si prodigieux, qu'il n'y avoit pas un seul homme qui en eust pitié: Mais dont la patience fut si admirable, & le merite si haut devant Dieu, qu'il sur digne d'être assisté des Anges à la mort, & porté par eux dans le sein d'Abraham, & canonizé par la bouche du Fils de Dieu mesme.

Presque vis-à-vis de-là, mais un peu plus bas, dans l'autre côté de la ruë, étoit la maison du mauvais Riche, qui a esté indigne d'être, nommé dans l'Eyangile. Euthymius suivant la Tradition des Hebreux, l'appelle Nineusis, & d'autres Nabal. Cet homme impitoyable, faisant desi grandes dépenses pour ses habits, & pour sa table, laissoit mourir de faim un saint pauvre, vis-à-vis sa porte. Il sur bien-tost déposiilsé des biens, dont il usoit si mal: Il mourut; & l'Ecriture, qui dit qu'il sur enseveli dans l'Enser, fait presque croire,

qu'il y fut precipité en corps & en ame.

Cette Tradition confirme le sentiment de la pluspart des SS. Peres, qui tiennent pour vraye Histoire, ce que Nottre-Seigneur raconte de ce mauvais Riche, & du Lazare dans l'Evangile de S. Luc. Si ce n'étoit qu'une Parabole, on n'exprimeroit pas le nom des personnes. Car comme remarque fort bien à ce sujet S. Jean Chrysostome, Parabola est ubi exemplum ponitur, & tacentur nomina. C'est cette raison qui fait dire à S. Ambroise, que ce n'est point un simple exempte, mais un fait réel, & qui a esté de la sorte. S. Cyrille ajoûte, que cette Tradition estoit de son temps, & qu'elle se conservoit mesme parmi les Juifs , qui faisoient mention d'un certain Lazare, qui avoit souffert autrefois en Jerusalen la derniere misere, & la pauvreté la plus extrême.

Proche de la maison il y a une rue, où l'on dérourne à main droite, pour aller au Calvaire. Ce sut prés de l'entrée de cette rue, que Nostre-Seigneur se tourna vers les semmes devotes qui le suivoient; Et qui touchées d'une douleur incroyable de voir leur saint Maistre si indignement, & si cruellement traité, la temoignoient hautement par leurs pleurs & par leurs sanglots. Ce sut-là, dis-je, qu'il se tourna vers elles, & qu'il leur dir, qu'il salloir plassos pleurer leur malheur, es

Emman. Sa. celuy des Juis que le sien. Et que le seu de la vengeance de Dieu seroit bien un autre degast dans un bois sec, comme ces malheureux, qui n'avoient aucun suc de vertu, qu'il n'en faisoit dans un bois verd comme luy, qui possedoit le suc de la sainteté, 5 la sainteté par essence, qui est la nature divine. Si in viridi ligno hoc sacunt; in arido quid siet?

On se détourne de là, & on monte dans la rue qui conduit au Calvaire, c'est presque au milieu qu'étoit la maison de la Veronique. Son nom étoit Berenice, qu'on a changé en ce premier, qui a esté formé de Vera-Icon, c'est à dire , wraye Image. En effet , il n'a pas esté malaisé de faire par la transposition de deux lettres seules Veronica de Vera-Icon. Ce qui en a donné sujet, fut, que cette vertueuse personne voyant le Sauveur dans le piroyable état où l'avoit reduit l'inhumanité de ses bourreaux, le visage défiguré, meustry de coups, sali de crachats, couvert de sang & de poussiere, s'approcha de luy; & prenant le linge qui buy servoit de voile, à ce qu'on rapporte, elle L'appliqua sur son sacré visage, pour en nettoyer les ordures. Elle fut sur l'heure richement payée de sa charité : Car elle reçeut sur ce voile le Portait de l'adorable visage de Noftre-Seigneur, dépeint en un moment de la main de Dieu mesme, non a vec les charmes de sa beauté attrayante, avec lesquels il avoit paru dans le monde; mais avec ceux de son amour, je veux dire, ses meurtrissures, ses playes, & les autres marques de sa Majesté aneantie aux yeux des hommes. Ce voile est aujourd'huy gardé dans S. Pierre de Rome; & j'ay oiii dire qu'on le montre tous les ans au peuple le jour du Jeudy-Saint.

une arcade d'une vicille maison ruinée, une Colonne, où l'on dit qu'on attachala Sentence de mort prononcée contre le Sauveur du monde. L'on veut que par une providence particuliere, elle soit demeurée-là jusqu'à nos jours. J'ay peine à le croire. Car si cela estoit bien averé, les anciens Autheurs en auroient parlé: Et bien que cette Colonne n'ait pas esté sanctifiée par l'attouchement du Fils de Dieu, ayant servi à sa Paffion d'une maniere si considerable, on l'auroit honorée, comme tant d'autres monumens, qui n'ont rien de plus sacré, & que l'on a renfermez dans des Eglises. Ce n'est pas pourtant une chose toutà-fait improbable, & peut-estre que le lieu où elle est, estoit autrefois une Chapelle! Aumoins la porte de la Ville, par où Nôtre-Seigneur fortit, pour aller estre crucifié, estoit prés de-là, ou là même; & l'arrest de sa mort, selon la coûtume, devoit y avoir étéassiché. Cette porte est appellée Judiciaire , parce que c'est par là qu'on conduisoit les criminels au lieu du supplice. Elle estoit aussi nommée autrefois porta Sterquilinii , la porte de la fiente, selon Vilalpand, & selon Brochard Portie verus, la vieille Porte. On y remarque encore quelque apparence de porte de Ville; du moins on se l'imagine, à cause que c'est une voute bastie de grosses pierres, comme sont en plusieurs endroits les portes des Villes. "Enfin aprés 150. ou 200. pas de-là, & sept ou huit cens depuis la maison de Pilate, on arrive au Calvaire, sur lequel Nôtre-Seigneur fut crueisié. Ce lieu, & celui du saint Sepulcre, & plusieurs autres, où se sont passez les mysteres de sa passion, & de sa Resurrection. sont renfermez dans l'enceinte d'une même Eglise, dont nous allois maintenant parler.

### CHAPITRE XIII.

De la grande Eglise de Jerusalem, qu'on appelle l'Eglise de la Resurrection, ou du S. Sepulcre.

Erre Eglise la plus sainte qui soit au monde, renferme dans un espace assez mediocre, trois Eglises pleines des plus augustes mysteres de la Religion Chrestienne. Ce sont celles du Calvaire, du saint Sepulcre, & de l'Invention de la Croix. La plus petite est celle du Calvaire; celle de l'Invention de la Croix est plus étendue : Mais la magnifique & la grande est celle du saint Sepulcre, ou comme on la nomme communément dans cet Orient, de la Resurrection. Elle est de la figure d'un long ovale dans son enceinte, & formée en Croix au dedans, dont on voit la forme dans le long, & le travers de la voute.Le. Calvaire est à l'entrée de la porte à main. droite, & à l'Orient, & l'Eglife de l'Invention de la Croix de mesme maniere; mais plus avant, au derriere du Chœur & dans un. grand enfoncement, comme nous dirons en fon lieu.

Le devant de cette Eglise est un grand Parvis quarré, entouré de bâtimens, & pavé de belles pierres dures, qui ont presque l'éclat & la solidité du Marbre. Ceux qui sont à main gauche, du costé de l'Occident, sont du Monastere des Grees, où leur Patriarche demeure. Au bout qui touche à l'Eglise, il y a une haute Tour quarrée, qui servoit autresois de Clocher. Elle est d'une riche architecture, & on y distingue trois étages, qui sont ouverts de tous costez de grandes fenestres, & ornées de quantité de colonnes de marbre blanc. On m'a dit que les Mahometans ont souvent tenté d'en faire un Madené, c'est-à-dire, le lieu d'où ils font leurs cris de jour & de nuit, pour avertir de prier Dieu. Ces cris confiftent en diverses louanges qu'ils donnent à Dieu, & à leur faux Prophete, dont le refrein est leur profession de Foy, qui est toute renfermée en ce peu de mots: Il n'y a point de Dien , que Dien , & Mahomet est son Apostre. Ceux qui ont osé y monter, & profaner ce sacré Clocher de leur voix impie, ont été sur l'heure même miraculeusement châticz, & la punition dont Dieu les a frappez, a été fi rude, que d'autres n'ont pas eu la hardiesse de l'entreprendre.

Vis-à-vis de ce Clocher, à l'Orient du Parvis, on monte par dix ou douze degrez dans une devote Chapelle dediée à la sainte Vierge, en memoire des douleurs, qu'elle souffrit sur le Calvaire, à la veue de la Passion de son Fils. Cette Chapelle est du Calvaire mesme. Elle est petite, & n'a de longueur que quinze palmes, & onze de largeur. Elle est couverte d'un Dome fort élevé, où l'on voit encore quelques restes des images des Evangeliltes. Il y avoit d'autres figures & d'autres ornemens faits à la Mosaïque avec de petites pierres, ou de petites pieces de verre quarrées & teintes de couleurs extrêmement vives. Elle est ouverte sur le parvis par une grande fenétre, qui lui donne un grand jour du costé du Midy, & qui en donne aussi à l'Eglise du Calvaire par une autre petite fenestre, qui est à l'opposite, & par laquelle on voit tout ce

Sanctuaire. Cette fenestre estoit autrefois la porte, par où l'on y faisoit entrer les Pelerins; & l'on y exigeoit d'eux quelque droit, pour l'entretien des saints Lieux. Elle est à present murée à moirié, le reste qui fait la fenestre que je dis, est grillé de barreaux de fer. Mais cela n'empesche pas, qu'on ne découvre de-là le lieu où Nostre-Seigneur sut cloué en Croix, & celuy où la : Croix fut plantée, aprés qu'on Py eut attaché. Quelques-uns disent, que cette sainte :Chapelle est le lieu d'où la sainte Vierge avec une douleur infinie, voyoit fouffrir le crucifiement à son cher Fils, Le Tablean qui est à l'Autel, en represente le mystere. Les Peres de l'Observance de saint François, qui possedent ce Sanctuaire, y disent tous les jours la Messe. J'ay eu la consolation de l'y dire souvent. Les Pelerins y entrent autant de fois qu'ils le souhaitent : & comme ils voyent de la tout le Calvaire, ils y adorent le Sauveur crucifié, unissans leurs cœurs à celuy de la sainte Vierge, & tous leurs desirs & leurs sentimens à ceux, que cette Reine des Martyrs conceut, & exprima dans ce lieu de sa Passion & de celle du Sauveur du monde.

Saint Bonaventure dit,, que lorsqu'elle y apperçeut Nostre-Seigneur estendu tout nud Vit. sur sa Croix, elle se trouva comme abysmée chr. c.79 dans une mer de douleurs, qu'elle perdit prel- & 80. que le sentiment, & demeura pasmée & demimorte. Elle a revelé à sainte Brigide, que quand elle entendit frapper & enfoncer le premier clou, ses yeux perdirent leur lumiere. que ses pieds & ses mains furent saiss d'un tremblement violent, que les forces luy manquant, qu'elle tomba évanouie, & qu'elle ne revint de cet abatement, qu'aprés que le Fils de Dieu eur esté tout-à-fait attaché en Croix.

Il y a pourtant d'autres personnes, qui one cereu que cette Chapelle a esté bastie à l'honneur de sainte Marie l'Egyptienne, qui sur convertie prés de-là, comme nous le rapporterons en son lieu. Les Grecs possedent le dessous, & ils en ont sait aussi un Oratoire, où ils

disent quelquefois la Melle.

Le reste des bastimens qui sont à ce costé Oriental du Parvis, est partagé à diverses Nations. La porte la plus proche de la Chapelle du Calvaire de la sainte Vierge, conduit dans une Eglise des Coptes, où ils offrent tous les jours à Dieu le saint Sacrifice de la Messe. La porte d'aprés, est celle d'une Chapelle, ou les Armeniens l'offrent tous les Vendredis, Enfin la porte qui suit, est celle, par où l'on monte au lieu du Sacrifice d'Abraham, & à une Eglise, qu'on a deterrée depuis peu d'années, en oftant de-là un amas de ruines & d'ordures qui la couvroient. On la nomme l'Eglise des Apostres. Ce quartier appartenoit autrefois aux Abyssins; mais depuis que l'argent necessaire pour nourrir l'avarice Turquesque leur a manqué, & qu'ils ont esté contraints de se rerirer, les Grecs s'en sont emparez.

Le costé Méridional du Parvis estoit autresois orné de colonnes, dont on voit encore les bases. Elles servoient apparemment à quelque beau Portique. On voit là une Mosquée, où Æumar, troisseme Calife ou Successeur de Mahomet sit sa priere, après s'estre rendu Maistre de Jerusalem. Il témoigna au Patriarche Sophronius, qu'il ne l'avoit pas voulu faire dans l'Eglise du S. Sepulcre, de peur que ceux qui viendroient après luy, ne prissent delà occasion de l'enlever aux Chrestiens, & d'en faire une Mosquée. Il luy donna mesme des Lettres Patentes, par lesquelles il désen-

Hift. Arab. Sayd ebn Basrik. doit d'en bastir aussi en ce lieu, où il avoit

prié. Mais on n'a pas deferé à cette défen-

ie.

La porte de la grande Eglise du S. Sepulcre est au fond du Parvis. Elle est haute, quarrée & à deux battans. Elle s'ouvre au milieu de l'aîle droite, sous le travers de la croisade de la voûte. Elle est toûjours fermée, & il y a un Officier du Grand Seigneur, qu'on appelle le Metoualli ou l'Intendant, qui a charge de l'ouvrir & de la garder. Il en a les Clefs, & il les donne à une personne de condition, qui a le droit d'estre à l'ouverture. Et c'est un droit hereditaire, que le Calife Æumar accorda à cette famille, lorsqu'il conquit Jerusalem. Cette ancienne & illu-Atremaison s'appelle Beyt Elasonad, la maison du Noir. Elle a part à l'argent, que les Pelerins sont obligez de donner pour avoir permission d'entrer dans l'Eglise. Ceux qui ne sont pas de Jerusalem donnent chacun par teste cinq ou six écus, mais les Francs payent seize. Quand on a payé une fois en cette maniere, on entre aprés sans rien donner, toutes les fois qu'on ouvre la porte.

Cette porte a dans ses deux battans deux ou trois trous garnis de ser, par où l'on parle aux. Chrestiens des diverses Nations, qui sont enfermez dans l'Eglise, pour y celebrer l'Office divin, chacun dans leur district, & selon leur rite. C'est par-là aussi qu'on leur apporte leurs vivres & leurs autres necessitez. Elle est ornée de cinq colonnes de marbre assez belles qui entourent un Pilier, qui la separe d'une autre porte de mesime sorme, qui est à present murée. La Corniche qui regne sur l'une & sur l'autre, represente en perit relief quelques Mysteres de la Vie de Nostre-Seigneur, & en particulier l'entrée triomphante qu'il sit en Je-

rusalem, le jour que nous appellons, des Rammeaux.

On voir à un costé de la porte, par où l'on entre, une colonne qui est à main gauche, que le peuple des Schismatiques revere beaucoup, Ils montrent en bas une petite fente, qui semble noircie de fumée, d'où ils disent que le feu miraculeux fortit le Samedy-Saint, une fois que les Infidelles ne voulurent pas permettre aux Chrestiens de l'aller prendre dans le saint Sepulcre, gagnez qu'ils furent par un Juif, qui leur donna plus d'argent, qu'ils n'en auroient reçeu des Chrestiens; & que sorti de là, il s'alla placer à la veue de tout le monde fur une colonne, qui est au bas de l'escalier. par où l'on monte à la Chapelle de Nostre-Dame du Calvaire. Ils ajoûtent, que depuis ce temps-là, il est défendu aux Juis sous peine de la vie, de paroistre en ce Parvis. Il est vray qu'ils n'y paroissent point : mais je ne sçay si c'est pour cette raison, que les Schismatiques en rapportent. Il y a de l'apparence que cette pretendue Hiltoire est un pur conte; car il n'en est fait mention dans aucun Auteur. Ce n'est pas pourtant que ce soit une chose impossible : & cela pourroit estre arrivé, lorsque Dieu faisoit encore le miracle d'envoyer du Ciel, ou de faire naistre du saint Sepulcre, le feu, qui allumoit de luy-mesme les Lampes le Samedy-Saint, tous les ans. Nous en parlerons en son lieu.

On fait voir encore en ce Parvis, par lequel on entre à l'Eglise, quelques places remarquables & venerables, parle Martyre que les Infideltes y ont sait souffrir à quelques Chrétiens,

## CHAPITRE XIV.

Des dedans de l'Eglise du S. Sepulcre: Et premierement de la Pierre de l'Onction.

A premiere chose qui se presente en entrant dans l'Eglise, est la Pierre de l'Onction. Ce nom luy a esté donné, parce que ce fut en cet endroit, que Joseph d'Arimathie apporta le corps de Nostre-Seigneur ayant acheté de Pilate la permission de le descendre de la Croix, & de l'ensevelir. Ce sut, dit Metaphraste, la sainte Vierge qui luy en inspira la pensée, & qui l'en pria. Nicodeme qui avoit eu honte de se declarer Disciple du Sauvour, lorsqu'il estoit dans le plus haut estat de sa gloire parmi les hommes, par le nombre & la grandeur de ses miracles, n'en eut point de le paroistre lorsqu'il le vit traité de maudit & de seducteur; & dans l'estat de la derniere ignominie. La vertu du sang de Jesus encore tout bouillant, alluma dans son cœur le feu d'une ardente charité, & en bannît ses premieres craintes. Il vint avec son cher Concitoyen Joseph, & apporta une composition de Myrrhe & d'Aloës, du poids de cent livres. Ils en oignirent tous deux le corps de J. sus-Christ aprés l'avoir bien lavé, puis ils l'enveloperent dans un Suaire fort propre & fort net.

Les restes precieux qu'ils recueillirent du corps du Sauveur après l'avoir lavé, surent pour eux un grand Thresor; ils les conservèrent cherement, & les Fidelles qui les re-

ceurent, les garderent avec tout le soin & se respect possible. On dit que Baudoiiin Roy de Jerusalem en envoya en Flandre par les

mains de l'Abbé de S. Bertin.

Ce sacré lieu de l'onction du corps de No-Are-Seigneur, est couvert d'une pierre de marbre blanc de la grandeur d'un homme de haute taille. Elle est entourée d'un balustre de fer élevé de terre environ d'un pied. On se courbe dessus pour la baiser. On l'arrose d'eau-rose ordinairement, & ceux qui reverent ce lieu, en memoire du corps de Jr sus-Christ, qui y a esté estendu mort & chargé de playes pour l'amour de nous, sont touchez d'un sentiment si tendre de devotion, que souvent ils la baignent aussi de leurs larmes. Il y a huit ou neuf lampes d'argent, qui pendent & sont allumées au deffus de ce Sanctuaire, & une entr'autres que la Couronne de France a donnée. C'est l'unique, que l'Eglise Romaine a permission d'y entretenir, depuis que les Grecs Juy ont enlevé ce saint Lieu. Les Fleurs de Lys qu'elle porte, la font respecter aux Schismatiques, & ils n'oseroient entreprendre de la faire ofter, pour estre les mantres absolus de ce saint Lieu. Quelques desirs qu'ils en puilsent avoir, pour se délivrer du reproche qu'elle semble leur faire de leurusurpation. il faut qu'ils la souffrent.

Il y a de l'apparence, que c'estoit-là autrefois l'entrée du Jardin de Joseph d'Arimathie, & qu'ayant descendu de la Croix le corps de Nostre-Seigneur, il l'apporta là avec Nicodeme, & S. Jean pour l'y embaumer en repos, & sans estre troublé de personne. La sainte Vierge & les autres semmes devotes s'y trouverent, & mêlant leurs larmes avec les Onguents precieux de ces sidelles Disciples, elles en composerent un baume divin, qui servit aussi à l'onction de ce corps adorable, qui put bien estre separé de son Ame, mais qui ne le sut jamais de la Divinité, à laquelle il demeura toûjours substantiellement uni.

Monseigneur Estienne de Heden Patriarche des Maronites, homme de grande vertu & de rare capacité, m'a raconté que leurs Livres Ecclesiastiques rapportent, que Joseph & Nicodeme voyant Nostre-Seigneur en cet est at de mort, en furent presque scandalisez. & dirent en eux-melmes, Ou est cette force de Dieu? Et qu'au mesme instant il leur sembla voir, que ce sacré Corps leur sourit : Et ils entendirent les Anges qui chanterent le TRI-SAGION, Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanetus immortalis, miserere nobis: Qu'alors desavoiiant la pensée qui s'estoit élevée dans leur esprit, & se prosternant humblement en terre, ils adorerent JESUS-CHRIST, & ajoûterent à la belle priere, que les Anges leur apprenoient, Qui crucifixus es pro nohis, miserere nohis. O vous, qui avez esté crucisié pour l'amour de nous, & qui tout mort que vous estes, estes Dieu fort & immortel, & trois fois Saint, ayez pitié de nous. Les Suriens, & à ce que je croy, les Armeniens tiennent celapour vraye Histoire. Et ainsi ils pretendent que ce n'est point Pierre le Foullon, ny Severe, ces deux méchans heretiques Patriarches d'Antioche, qui en soient les Autheurs, comme l'écrit Nicephore, que les Theopaleires, qui croyent la Divinité passible, peuvent en 2. 18.2. avoir abusé, pour appuyer leur folle erreur; sia mais qu'eux n'adressant cette Hymne qu'au Fils de Dieu, qui est mort pour nous comme homme, on ne doit point les en reprendre. Les Maronites, qui sont tous Catholiques, le

chantent ainsi quelquesois, & selon les diverses circonsbances ou occasions; tantost ils ajoustent: Qui incarnatus es, tantost Qui natus
es pro nobis, & choses semblables, qui marquent
la personne de Jesus-Christ, & la distinguent du Pere & du Saint-Esprit. Rome qui
a veu, corrigé & approuvé leurs Livres, y a
laissé cela en quelques endroits, comme ayant
un bon sens, & opposé à celuy des anciens
Heretiques, qui s'en servoient mal.

#### CHAPITRE XV.

#### Du Calvaire.

L fut crucissé, est à main-droite entrant dans l'Eglise. On a taillé & ajusté cette col-

line, pour l'en faire une partie.

Ce qu'on y a basty, est en quarré, & divisé en trois estages. Le premier contient la Chapelle d'Adam, & un autre lieu qui est plus proche du Portail, & c'est le pied de la montagne. Le second est le venerable Sanctuaire, & l'endroit de la montagne où le Sauveur fut mis en Croix, & où il mourut. Le troisième où l'on va par hors de l'Eglise, est une Chapelle consacrée à la mémoire du Sacrifice d'Abra-"ham. On donne à la Chapelle du premier étage Je nom d'Adam, & l'on y montre l'endroit, où l'on veut que sa teste pour le moins ait esté enterrée. C'est un trou quarré, fermé de grilles de fer, qui est dans le rocher du Calvaire au lieu où il se sendit au temps de la Passion du Sauveur, & l'on voit là en effet la continuité de la fente, dans laquelle on tient par tradition, que coula le Sang de Jesus-Christ jusques

fur le crane d'Adam, pour purifier nostre nature dans la source de sa corruption. Si cela est vray, comme la pluspart des saints Peres l'enseignent, c'est une chose assez surprenante, que les Juiss l'ayent ignoré; ou s'ils ne l'ont pas ignoré, qu'ils ayent profané ce lieu par le supplice des criminels. Peut-estre qu'en ... les punissant-là, ils vouloient les joindre à leur chef : Adam estant le premier criminel . du monde, le pere de tous les criminels & le premier qui pour son crime a esté condamné à mort, dans toutes les formes de la plus haute & de la plus équitable Justice. Et peut-estre qu'ils croyent aussi, que la Terre ayant esté mudite à cause de son peché, celle où il se trouvoit enterré, le devoit estre plus qu'une autre ; ou du moins qu'elle devoit estre le monument de cette grande malediction, & qu'on? ne pouvoit pas choisir un endroit plus propre, pour faire souffrir le dernier supplice à ceux qui estoient maudits dans la Loy de Dieu. Les Juis mesmes ont pu l'ignorer, ou par la faute de leurs Peres, qui ne leur en ont rien dit, ou par la leur propre, ayant negligé ce lieu; les Chrestiens peuvent l'avoir sceu par la revelation de Dieu. Car enfin les Saints Peres ayant presque tous d'un commun accord, tehn cette opinion, ils ne l'ont pas embrassée sans en avoir de bonnes raisons.

Saint Basile dit clairement qu'Adam ayant In cape esté chasse du Paradis terrestre, il vint de 5. Isas meurer dans la Judée, qui par son admirable fertilité pouvoit adoucir la perte qu'il avoit faite.

Le Livre de la Genese nous apprend, qu'il n'y avoit rien de plus semblable à ce premier Cap. 134 lieu de delices, que les campagnes du Jourdain, principalement vers Sodome & Co.

G vj

morte, avant que Dieu les abisimast. Et s'ilest vray que Dieu crea Adam dans le champ Damaicene prés de Hebron, sans doute qu'estant banny du Paradis, il presera son pays natal à tout autre.

Cornelius à Lapide & Salian soutiennent cette opinion; & ils sont voir qu'Adam, au moins sur la fin de sa vie, eut sa demeure en Jerusalem, qu'il y mourut, & y sur enterré par Henoch. Ses descendans habiterent aussi

la Judée.

Si nous croyons mesme la tradition de quelques Auteurs Hebreux & Syriens, Noé avoit planté au lieu où ést à present la Mer morte, les Cedres, dont il bastit l'Arche; & quand il s'enserma dedans, il prit avec soy les os de nostre premier Pere Adam, comme le rapporte saint Jacques Orrhoita Maistre de S. Ephrem. Il les partagea à ses trois ensans aprés le Deluge. Le Cranc écheut à Sem, qui comme asné, ayant eu en son partage la Judée la principale terre de ses Peres, l'y apporta, & l'enterra dans cette grotte sous le Calvaire.

Sayd ebn Batrix celebre Historien parmi les Grecs qui parlent Arabe, écrit qu'Adam mourut auprés du Paradis terrestre, dont il avoit esté banni, & qu'il ordonna à ses ensans d'enterrer son corps dans une grotte nommée des Thresors, jusqu'au temps, qu'eux ou leurs descendans seroient obligez de sortir de-là; qu'alors ils la prissent avec eux, & l'allassent inhumer au milieu de la Tetre, parce que c'estoit là, que luy & toute sa posteriré devoient trouver le salut: que Noé pour obeir à ces ordres, prit avec luy dans l'Arche les os de nostre premier Pere, & les mir au milieu, avec l'Or, la Myrrhe & l'Encens, qu'il rencon-

tra dans son sepulcre; qu'aprés le Deluge, estant prest de mourir, il commanda à Semde porter ces os precieux au milieu du monde. avec Melchisedech fils de Phaleg. Ce qu'il fir fort secretement à la faveur d'un Ange, qui le conduisoit, & qui luy montra l'endroit où il devoit les mettre; que cet endroit s'ouvrit pour recevoir ces os d'Adam, aprés quoi il se referma de luy-mesme de la maniere qu'il s'estoit ouvert; que Sem laissa là Melchisedech, pour y exercer les fonctions de son Sacerdoce, & qu'à son retour il sit accroire à sesfreres, qu'il estoit mort par le chemin. Je croy qu'en tout ce narré il y a plus de fable que de verité, & cet Auteur qui dans les choses proches de son temps, & de son pays paroît assez recevable, ne l'est gueres en celles qui en sont éloignées. Nos Arabes & nos Syriens ont un grand goust pour ces narrations admirables du temps passé, & ils ont peine à nous y voir un peu incredules.

A quelques pas de ce sepulcre d'Adam, on en montre un autre attaché à la muraille, qui est au midy; & l'on pretend que c'est celuy

de Melchisedech.

On trouve à l'entrée de la Chapelle deux aurres Sepulcres de nos Roys Chrétiens, qui n'ont rien de grand, que les augustes cendres qu'ils renserment. Gar c'est une simple pierre en forme de biere, élevée sur quatre perites colonnes, sur laquelle on a gravé leur Epitaphe. Celuy de l'illustre Godefroy de Bouillon est à la main-droite en entrant, & il porte son Eloge en ces quatre lignes.

Hic jacet inclytus Dux Godefridus de Bullon qui totam istam terram acquisivit cultui Christiano, cujus anima regnet cum Christo. Amen. ICY gift l'illustre GODEFROY DE BULLON's qui a acquis a la Religion Chrestienne soute cette terre. Que son ame regne avec Jesus-Christ.

Ainsi soit-il.

Celuy du Roy Baudouin I. est à l'opposité. Son Epitaphe est conçeu & écrit en ces Vers, qui ont plus de bon sens, & de majesté, qu'ils

n'ont de regularité & d'elegance.

Rex BALDUINUS, Judus alter Machabaus, Spés Patria, vigor Ecclesia, virtus utriusque, Quem formidabant, cui dona tributa ferebant Cedar & Agyptus, Dan & homicida Damascus.

Prob delor! in modico clauditur hoc

tumulo.

LE ROY BAUDOUIN, cet autre Judas Machabée, l'esperance de su Patrie, la vigueur de l'Eglise, & la force de l'une & de l'autre, que les Peuples de l'Arabie, de l'Egypte, de la Palestine, & de la sanguinaire Damas redoutoient, & à qui ils venoient offrir leuns presens & leurs tributs: Helas! ce grand Prince est rensermé dans ce petit Sepulcre.

Le second estage du Calvaire est la Chapelle du Crucissement du Fils de Dieu, où l'on monte de plain-pied de la grande Eglise par dix-neus degrez. Elle a un gros pilier quarzé au milieu, qui la divise en deux, & soutient la voûte. Dans le costé le plus proche de l'escalier, est lieu où la Croix sur plantée; & où Nostre-Seigneur expira. Dans l'autre est celuy où il sur attaché en Croix: Tout le pavé est un riche ouvrage travaillé à la Mosaïque avec des pierres sort choisses, de diverses couleurs, & de disserentes especes. On voir encore sur les murailles & à la voute des restes d'Images plus precieuses, que belles. La plûpatt representent les Patriarches & les Pro-

phetes, qui ont figuré ou prédit le mystere de la Passion du Fils de Dieu, chacun avec leurs écriteaux, qui sont presque tous en Langue Latine, & qui contiennent des Sentences tirées de l'ancien Testament. Ges Images ne paroissent gueres, tant à cause de l'obscurité du lieu, qu'a cause de la sumée des Lampes & des Cierges, qui les a noircies, & de l'injure du temps, qui à la longue détruit toutes choses. Ce n'est pas qu'elles ayent une antiquité extraordinaire; car elles ne semblent pas avoir plus de cinq cens ans, ayant esté faites du temps, que nos Princes François estoient. Roys de Jerusalem, comme ces Inscriptions Larines le sont assez voir:

On entre d'abord dans cette premiere partie de ce Sanctuaire, où j'ay dit que la Croix de Nostre-Seigneur su dressée, & où il mourut. L'endroit où elle su mise, est élevé d'environ deux pieds du reste de la Chapelle: il est couvert de grandes pierres de marbre gris blanc & ondé. Au milieu est ele trou, où sut planté cet Arbre-de-Vie, qui est tout-ensemble celuy de la Science du bien & du mal; puisqu'il nous sait connoistre la malice incomprehensible du peché, qui n'a pû estre expié, que par la mort d'un Homme-Dieu, & le prix infini de la Grace, qui a cousté une vie Divine.

Ce trou est revestu de lames d'argent, sur l'équelles paroissent en petit relief, le mystere de la mort du Sauveur en Croix, celuy de sa Resurrection, & d'autres encore, avec divers ornemens. C'est l'ouvrage & apparement le present d'un Religieux & Prestre Grec Iberien, nommé Sila, qui le sie, ou le sit faire l'année 1560, comme on le lit dans l'Inscription Grecque qui est à l'entour,

μνήωθητι κύριε ου δούλου ου του παπά Σιλο ερομοταχού Ιβήρου ετελειωθη αρξ κε. Le Prosent n'est pas fort riche, mais c'est un present bien placé. Il ne remplit pas tout le trou, mais il borde seulement la partie d'en-haut, & laisse à découvert celle d'en-bas pour la consolation des Fidelles, qui y mettent la main, & y benissent leurs Medailles & leurs Chapelets. Ils y enfoncent aussi la teste, autant qu'ils le peuyent. Vous voyez-là les pauvres Chrestiens, dont la plûpart sont estrangers, & venus de bien-loin, s'approcher de ce lieu en foule, mais sans desordre, nuds pieds & nuds teste, les larmes aux yeux, frappant leur poitrine, se prosterner sur ce sacré lieu, le baiser, & le rebaiser en cent manieres ; de la bouche, du front, du menton, des joues, du haut de la teste, & demander à Dieu misericor de, chacun en leur langue.

O quel lieu que ce lieu! où le Fils de Dieu pendu en Croix pour l'amour des pecheurs ses ennemis, a répandu des torrens de sang & de graces, afin de se les rendre amis & de les lauver: où il a offert ce Sacrifice seul digne de Dieu, & capable de l'appaiser : où en mourant par un effet du plus grand & du plus execrable peché, qu'on puisse commettre, il a vaincu la mort, & le peché; & où en recevant des hommes tout ce qu'on peut en recevoir de mal, il leur a merité, & donné tout ce que les hommes peuvent souhaiter & avoir de bien! Que c'est une chose consolante, quand on est là, d'embrasser en esprit la Croix du Sauveur, cet Autel qui est le trône de la Grace & l'azyle sacré, où tous les criminels sont en asseurance, & deviennent innocens! Qu'il est doux de recevoir. fur soy tout le Deluge du sang adorable, d'y

abismer ses pechez, & d'en recevoir la dou- Apoc. 7. ble teinture, je veux dire le blanc de la pure- Cans. s. té, & le rouge ardent de la charité! Quelle grace de pouvoir prendre à pleines mains ce sang divin qui poussa de tous les endroits de cette terre sacrée une voix plus haute, plus penetrante, & plus efficace, que celle d'Abel; une voix qui étouffe toutes les vengeances de Dieu, & qui nous attire infailliblement ses misericordes! Quels transports de se representer là le Fils de Dieu dans l'estat piroyable, où son Amour l'avoit mis; d'y voir toutes les beautés de son visage éclypsées, ses yeux mourans, ses joues abbatues, son nés affilé, sa bouche ouverte & pleine de sang, ses costes & ses os disloquez, ses mains & ses pieds: percez de gros clous, sa peau déchirée, toute la chair ouverte de mille playes! Encore une fois, quelle faveur de pouvoir faire parler pour nous tout cela à Dieu, au lieu mesme, où toutes ses grandes misericordes se sont executées!

Mais revenons à la description de ce terrible & tout aimable Sanctuaire. A deux pieds à peu prés du sacré trou, où l'on planta la Croix, on a élevé un Crucisix, dont le bois est enrichi d'un ouvrage de nacre de Perles, & l'on a mis à ses costés, selon la coutume, les Images de la fainte Vierge & de saint Jean; Elles sont de plate sigure; les Grecs qui sont les gardiens de cet auguste Lieu, n'usant gueres de celles qui sont en bosse. Devant ce Crucisix & ces Images, il y a un grand rang de Lampes, dont plusieurs sont continuellement allumées. Tout cela est dans un ensoncement couvert d'une voute assez la deux de cetter.

A chacun des costés, il y a un Autel, qu'on pretend estre à l'endroit, où les Croix des Lar-

rons furent mises. Car Nostre-Seigneur für pendu au milieu d'eux comme s'il eust esté le

plus criminel;

Saint Jean & faint Marc pour nous faire Marc. 15. voir l'humiliation épouventable du Fils de Dieu; ont cru en devoir faire une remarque particuliere dans l'Evangile. Crucifixerunt eum, & cum eo alios duos , hinc & hinc , medium

autem Jesum.

Cet opprobre fut bien sensible au-Sauveurdes Ames; mais les injures, que luy disoient ces deux scelerats compagnons de sa peine, le luy furent infiniment davantage. Il n'y avoit rien qui le fir paroistre plus abominable, que de voir, qu'il l'estoit mesme à ces personnes

infames & maudites.

Ils ne persisterent pas tous deux dans leur malice. Le Larron qui estoit à la droite du Fils de Dieu reconnut sa faute, & fit ce qu'il put, pour convaincre son compagnon de la sienne. J'ay dit que c'estoit celuy qui estoit à la droite de Nostre-Seigneur qui sut converti. Car bien que l'Ecriture ne le dise point, la Tradition de l'Eglise ne nous permet pas d'en juger autrement : Et celuy que nous nommons le Bon-Larron, est nommé dans l'Orient Louss elgemin, le Larron de la droite.

Le sentiment qu'on à communément de la caule de sa conversion est; que la patience plus qu'heroïque de Jesus-Christ, au milieu de tant de douleurs, & de si cruelles attaques qu'il enduroit, & le zele avec lequel il pria pour ses ennemis luy persuaderent nonseulement son innocence, mais encore sa divi-

vinité.

S. Vincent Ferrier dit, que l'ombre du corps 'du Sauveur venant'à tomber sur le sien y porta

la lumiere qui guerît son aveuglement, & fit. n'aistre en son cœur le sacré seu de la charité.

Pierre de Damien attribue son admirable changement à la priere, que la sainte Vierge fut inspirée de faire pour luy. Tunc Latro convertebatur, cum Maria pro illo deprecabatur. Le Larron se convertissoit, lorsque Marie de-

mandoir pour luy cette grace.

L'autre brigand fut constant jusqu'à la mort dans sa malice, & se Rocher qui se fendit devant luy, & à ses pieds, luy reprocha en vainla dureté de son méchant cœur. Cette fente se voit encore; elle est grande, & infiniment profonde. On tient que le sang du Fils de Dieu coula dedans, & qu'il penetra jusqu'au Grane de nostre premier Pere Adam, comme

nous avons die cy-dellus.

Ge ne fut pas cette seule montagne qui sefendit. Les pierres se rompirent ailleurs en divers eudroits de la Ville, qui fut ébranlée d'un tremblement de terre effroyable. On dit qu'on voit à Rome dans saint Jean de Latran, une Colonne du Palais de Pilate, qui fut fenduë de haut en bast, en deux parties presque égales. Et pendaut que les marbres & les rochers, s'attendrissoient, ou se brisoient de la forte à la mort du Fils de Dieu, les cœurs des Juiss demeurerent durs; & les nostres le demeurent encore!

A cinq ou fix pas du lieu où Nostre-Seigneur estoit élevésur la Croix, dans le bas de Lib. 4. la Ghapelle, vers l'Arcade qui regarde dans orth. fid. l'Eglise sur la pierre de l'Onction est l'en- Domidroit où se tenoit la Vierge avec saint Jean, nus cum Nostre Sauveur, qui au rapport de saint Jean in Cruce Damascene conforme à la Tradition, avoit le penderet visage tourné à l'Occident, voyoit devant soy casu procette chere mere. Il la recommanda à saint spiciebat.

Tean, & il nous recommanda tous à Elle dans la personne de ce Disciple; & par l'efficace de sa toute-puissante parole, il nous sit estre vray-

ment ses enfans.

Ce fut là en effet qu'Elle nous enfanta, par cette cooperation ineffable de ses souffrances & de ses vertus avec celles de son Fils, comme l'expliquent les Theologiens & les Peres; & qu'Elle ressentit toutes les douleurs de l'enfantement, dont elle avoit esté exempte; en mettant au monde son premier-né. Elles furent se fortes, & si tuantes, dir S. Bernardin de Sienne que si elles estoient partagées & distribuées partie par partie à chacune des creatures, elles servient capables de leur briser le cœur & de les Lib, de faire mourir. Au moins faint Anselme ne fait

point de difficulté d'asseurer, qu'elles furent plus grandes, que toutes celles des Mar-Virg. c.

tyrs.

C 80.

Elle en ressentit particulierement l'effort, lorsque le Sauveur poussa le haut cry avec Cap. 79. lequel il expira, Saint Bonaventure dit, qu'alors elle se pasma: & que le mesine luy arriva; lorsqu'on perça le sacré costé de JE sus avec une lance. Elle tomba, dit-il, demy-morte entre les mains de la Magdeleine. Tunc mater semi-mortua cecidit inter brachia Magdalena. Cette Sainte d'abord qui regardoit de loin le Sauveur avec les autres femmes devotes, comme le disent saint Matthieu & S. Marc, estoit. venue là pour joindre sa bonne Maistresse la mere de son bien-aimé, & elle s'estoit-mise avec elle proche de la Croix, comme le dit S. Tean dans fon Evangile,

Les cheutes & les pâmoisons de la Vierge n'estoient pour l'ordinaire que d'un moment; l'esprit relevoit aussi-tost le corps & la Grace-moderoit avec tant d'empire & de conduite tous les mouvemens naturels, qu'Elle ne perdit jamais le moindre point de modestie, de gravité & de constance. Au contraire jamais son Ame ne donna plus d'illustres marques de grandeur & de sorce. Ce sut-là, où cette bonne Mere en saisant naistre en sa maniere les Chrestiens ses ensans à la vie de la Grace, leur donna un exemple incomparable de la generosité, & de la fermeté, avec laquelle ils doivent soussir les accidens les plus sacheux.

Cet endroit où se tenoit la sainte Vierge avec faint Jean & fainteMarie Magdeleine, est marqué d'une pierre de marbre blanc de figure ronde. Il y a de costé & d'autres certains ornemens dont on a embelli ce riche pavé. Dans l'un de ces endroits, les pierres de diverses couleurs sont arrangées de telle façon, qu'elles semblent former des branches de Palmier : Ce qui a donné occasion à quelquesuns de s'imaginer, qu'on a fait cela à dessein, & qu'on a voulu faire remarquer ce lieu, comme celuy où l'on attacha en Croix le Bon Larron, qui merita par la glorieuse confession qu'il fit de l'innocence & de la royauté du Sauveur, la Palme du martyre, selon que disent quelques saints Peres, ou du moins celle de la Gloire, comme Nostre-Seigneur mesme l'asseure dans l'Evangile.

De l'autre costé la disposition, l'ordre & la couleur des pierres sont paroistre comme des Demons, pour marquer, dit-on, que ce sut-là, où le mauvais Larron sut couché, & attaché sur sa Croix, devant qu'Elle sût clevée, & mise à l'endroit, dont nous avons parlé cy-

deflus.

Il y a auprés de là une Arcade, d'où l'on voit l'entrée de l'Eglise, la pierre de l'Onction,

& presque tout l'espace de l'aîle droite de ce sacré Temple. C'estoit apparemment de ce lieu-là, qu'en certains jours de l'année, on montroit la vraye Croix au peuple, & particulierement le jour de la Feste de l'Exaltation.

Sainte Marie Egyptienne alloit pour la voir, & pour l'adorer, lorsqu'elle fut arrestée à la porte de l'Eglise par une main invisible, & par le poids horrible de ses épouvantables pechez, sans pouvoir avancer un pas, quelque effort qu'elle fist. Elle reconnut alors la cause de la peine où elle se trouvoir, & jettant les yeux sur une Image de la Vierge, qui estoit peinte sur la muraille, ( & qui est celle à ce que quelques-uns disent, qu'on y voit encore aujourd'huy demy-effacée, entre les deux Arcades du Calvaire, qu'on a à main-droite en entrant dans l'Eglile, elle implora l'assistance de cette Mere de milericorde, & promit de faire une penitence proportionnée à ses crimes. Elle fut exaucée; elle vit & adora la Croix, & comme elle repassoit devant cette Image, & qu'elle remercioit la fainte Vierge. elle entendit qu'elle luy parloit par cette peinture, & luy conseilloit de passer le Jourdain pour conserver dans la Solitude, la Grace qu'elle avoit si long-temps perdue dans le monde.

Il y a une autre Arcade, qui regarde le Chœur de l'Eglise. Elle est à present sermée de planches. Les Grecs qui demeurent dans l'Eglise, pour y celebrer le divin Office, ont pratiqué-là des Chambres & d'autres lieux à leur nsage.

De cette premiere partie de la Chapelle du Calvaire, on passe l'autre. C'est l'endroit, où l'on dit que Nostre-Seigneur sut déposits

#### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. H. 167

Lé de ses habits, & renversé nud sur la Croix, à laquelle on l'attacha par les pieds & par les mains, les suy perçant avec des gros clous.

La sainte Vierge a revelé à la favorite la Revel. 1. Bien-heureuse Brigitte, que le Sauveur se 1, c. 10. dépouilla luy-melme de ses habits, pour obéir & 1. 4. à ses bourreaux, qui le luy commanderent ; c. 70. qu'il fut traitté de ces inhumains avec toute ·la rigueur possible; qu'il y en eust un, qui ayant moins de dureté que les autres, luy donna un morceau de drap pour couvrir sa nudité; qu'ils luy percerent d'abord la main droite, & que la gauche n'arrivant pas au trou, qu'ils avoient preparé à l'autre branche de la Croix, ils la luy tirerent avec des cordes ; ce qu'ils firent aussi à l'égard des pieds, hy disloquant impitoyablement les os; & luy tendant violemment les nerfs, & les veines avec une extrême & inexplicable douleur : qu'ensuite ils luy renfoncerent dans la teste sa sanglante Couronne d'Epines, où elle ouvrit de tous costez des ruisseaux de sang, qui coulerent dans ses yeux, dans ses oreilles & fur son visage; que sa barbe en sut toute teinte, & qu'on ne voyoit sur luy que du sang. Son Amour pour nous le poussoit dehors avec plus de force, que les clous & les épines ne l'en tiroient,

Le sentiment de S. Cyrille, de S. Leon, de S. Jerôme, & de quelques autres Docteurs, est que Nostre-Selgneur sut étendu de cette manière sur la Croix renversée à terre, & il est conforme à la Tradition. Les autres, comme S. Gregoire de Nazianze, & S. Bonaven-pas. l. ture dissent que la Croix sut premièrement Med.vis. plantée, & bien arrestée dans le trou qu'on luy Christic. avoit cteusé sur le roc du Calvaire, & qu'on se 78.

fervit d'échelles, pour y élever & y attacher le Sauveur.

Revel 1. Sainte Brigitte semble favoriser leur opi-7. 6. 15. nion, excepté qu'au lieu d'échelles, elle dit qu'on dressa un échafaut jusqu'à la hauteur que les pieds de Nostre-Seigneur furent cloués. Ainsi on luy sit d'abord estendre la main droite, & puis la gauche, de la maniere que je

l'ay decrit.

L'autorité de cette Sainte, dont les Revelations, aprés l'approbation que l'Eglise leur a donnée, peuvent passer pour un Commentaire des quatre Evangelistes, qui doit estre beaucoup respecté, me feroit quitrer la Tradition commune; fi ton ne pouvoit trouver quelque voye d'accord. Mais on le peut; Et il est croyable, que les bourreaux firent d'abord dépouiller Nostre-Seigneur dans cette seconde partie de la Chapelle du Calvaire. qu'ils prirent sa mesure sur la Croix, pour y preparer les trous, & qu'ils avoient melme dessein de l'y clouer-là : mais qu'ayant veu la difficulté de le transporter avec sa Croix & de la poser ainsi dans son trou, ils firent ce que rapporte sainte Brigitte, l'ayant trouvé plus commode pour eux, & gueres moins douloureux pour Nostre-Seigneur. Il y a de l'apparence qu'ils se servirent aussi d'échelles pour faire tout avec plus de facilité.

Au reste ce sieu où Nostre-Seigneur sut étendu d'abord sur la Croix, est couvert d'un pavé à la Mosaïque, tres-riche, & tres-delicatement travaillé. Les pierres de prix, & de diverses couleurs y forment dans leur arrangement des figures fort agréables à la veue. Il est de si grande veneration, que le peuple ne se contente pas de le baiser & rébaiser : Nous, y

voyez

voyez à foule hommes, femmes, & enfans, s'y rouler de tout leur long, d'un bout à l'autre, & de tous costez, comme pour en recueillir les benedictions, & s'en revestir.

elebrent quelquefois la sainte Messe, depuis qu'ils ont envahi ce Sanctuaire, & l'ont enlevé aux Peres de la Terre-Sainte.

Ils ne permettent à aucun Chrestien d'une autre Nation que la leur, de la dire là; soit de peur qu'on en usurpe le droit sur eux, soit parce que par un orgueil insupportable, ils estiment qu'il n'y a qu'eux veritablement d'Orthodoxes.

Je ne parle point ici du troisiéme étage, où est la Chapelle du Sacrifice d'Abraham, parce qu'on ne la visite point dans l'Eglise. On n'y a entrée que par dehors, & il est plus à pro-

pos d'en differer la description.

Le Calvaire a eu divers noms. Abraham Gen. 22. l'appella d'un nom qui signifie, le Seigneur vost; parce que ce sut là qu'il éprouva son obéissance & la foy. On luy donna ensuite un nom qui vouloit dire : Le Seigneur verra ; parce que c'estoit là qu'il devoit voir l'immolation du vray Isaac, & le Sacrifice seul digne de luy, seul capable de reconnoistre & de signifier le Domaine souverain qu'il a, & seul capable d'expier en rigueur de justice, le peché des hommes: & parce encore, que c'estoit-là. que Jesus-Christ devoit acquerir par sa. mort, & voir une longue & éternelle posterité, selon que l'a prophetisé Isaie : Si posuerit Cap. ;; pro peccaso animam suam videbit semen longavum. C'est pour ces mesmes raisons, que cette Montagne fut aussi appellée Moria, la Cap. 31. Montagne de Vision. Jeremie la nomme Goata, les autres Golgota. Nous l'appellons

H

ordinairement le Calvaire, soit à cause que le Crane d'Adam y, est enterré, soit à cause qu'étant le lieu destiné au supplice des criminels son y voyoit plusieurs Cranes de ceux, qu'on y avoit executez. Enfin il su nommé quelque temps Mons Venerarius, le Mont de Venus, parce que l'Empereur Hadrian sit élever à l'endroit du crucissement du Sauveur l'Idole de cette Déesse profane & impure, pour abolir la memoire de la Croix, & pour empeschen les Chrestiens d'aller rendre à Dieu leurs adorations dans cet auguste sanctuaire.

## CHAPITRE XVI.

# Du saint Sepulcre.

A Prés estre descendudu Calvaire, lorsqu'on va visiter l'adorable sepulcie du Sauveur du monde, l'on a à main-droite les murailles du Chaur del'Eglise, & à gauche

la sainte Pierre de l'Onction.

Al y a contre ces murailles quatre sepulcres de nos Princes François, dont les ennemis de l'Eglise Romaine ont enlevé quelques pieces. Je croy qu'ils ne prennent pas plaisir d'avoir toûjours devant les yeux ces illustres monumens de la pieté & de la gloire de ceux, dont ils combattent la Religion & la Foy.

A quelques pas de-là, vers l'endroit où l'onmonte d'un costé à l'appartement des Armeniens, & où l'on tourne de l'autre pour aller au faint Sepulcre; On montre le lieu où les femmes devotes s'estoient mises, pour considerer de loin le triste spectacle de leur aimable. Lesus en Croix II y a au dessus trois lampes allumées en memoire des trois Maries, qui estoient les plus considerables de la troupe, à sçavoir Marie Madeleine, Marie Salomé semme de Zebedée & mere de saint Jacques le Majeur & de S. Jean l'Evangeliste, & Marie semme de Cleophas ou Alphée, frere de saint Joseph & Mere de saint Jacques le Mineur, qui pour cela est appellé le Frere de Nostre Seigneur.

En détournant de là à main droite, on apperçoit de Sepulcre vrayement glorieux, non tant pour avoir enfermé la plus sacrée & la plus precieuse Relique du monde, que pour avoir esté le trône le plus illustre, qu'ayent

jamais eu la Mort & la Vie.

La Mort y a vû à ses pieds un Dieu immortel privé de la Vie: mais la Viea vû cette mesme Mort'confuse & détruite par soy-méme dans la plus grande de ses victoires. Elle y est devenue Mere de la vie; mais d'une vie éternelle, qui en naissant d'elle, lui a fait perdre l'estre & le nom de Mort. C'est là que la Mort pensant avoir enlevé la vie à celuy qui nous fait tous vivre, nous l'a donnée à tous, sans pouvoir plus jamais nous l'oster. C'est à la veue de ce Sepulcre, que S. Paul veut que nous insultions à la Mort. Ubi est Mors victoria tua? ubi est Mors stimulus tuus? O Mort où est ta victoire, où est, ô Mort, ton aiguillon? Toutes tes tenebres sont dissipées par la clarté du corps adorable de Jesus, plus éclatante que celle de mille Solcils; rien n'est capable de l'éclypser. Tous tes traits ne peuvent bleffer ceCorps semblable à l'Esprit. Il n'y a plus de chaisnes qui soient capables de l'arrefter ; il est par tout libre ; tout lui cede, rient ne luy resiste. Ce Sepulcre qui te faisoit regner, t'a détruite & ancantie.

Ce sacré monument est sous un grand Dôme fair en figure de couronne, qui se retrécit par en haut. Il est formé de cent trente une solives de Cedre longues de soixante palmes, fort droites, disposées en rond, qui s'approchant par leur bout le plus élevé, sont là un grand cercle de trente palmes de diamere. C'est par là que l'Eglise a presque tout son jour. Rien ne le couvre; & ceux qui l'ont dressée de cette maniere, ont voulu faire plaisir au Ciel, en lui rendant toûjours visible, ce qui est de plus saint & de plus auguste sur la Terre. On l'a seulement garni de silets d'archal, pour empescher les Oiseaux d'entrer.

Je ne sçay si ce Dôme est le même dont parle le Patriarche d'Alexandrie Eutychius, que nos Arabes nomment Sáyd ebn Batrik, Il dit dans son Histoire, que du temps du Calife Mamoua, appellé autrement Abd allah, il su reparé par Thomas Patriarche de Jerusalem, qui trouva occasion de le faire, sans

en eltre empesché.

Une extrême famine ayant obligé les Mahometans de sortir de la sainte Ville, il crut qu'il devoit se servir de ce temps savorable à son dessein. Il alla luy-mesme en l'Isse de Cypre, choisir cinquante beaux arbres, tant Cedres, que Pins, & un riche homme d'Egypte, nommé Bexam, lui sournit tout l'argent dont il eut besoin pour cette entreprise.

Il fit mettre petit à petit avec le moins d'éclat qu'il put jusqu'à quarante soliveaux, au nom des Quarante Martyrs, qu'il crut avoir yû eu songe soutenir cet ouvrage. Il fit couvrir ce Dôme de plomb; mais il sut ensin accusé devant le Calise, qui le sit battre & emprisonner. Ses adversaires l'accusoient d'avoir agrandil'Eglise; & il n'échappa de leurs

### DE LA TERRE-SAINTE. LTV. II. 173

mains, que par le moyen, que luy en fournir un Docteur Mahometan; mais moyennant mille écus d'or qu'il demanda, & qu'il reçût de ce Prelat, avec une promesse, que ses desendans recevroient aussi de l'Eglise la méme distribution que les Prêtres & les Diactes.

Mais pour revenir au Dôme qui est aujourd'hui, sans en rechercher davantage l'auteur & le restaurateur, il est posé sur une muraille ronde, qui étoit autrefois enrichie des Images des Prophetes, des Apôtres, & d'aurres semblables faites de petites pierres de couleurs différentes, rapportées & arrangées à la Mosaïque dont on voit encore des restes. Cetre muraille est soutenue debelles Arcades; & ces Arcades sont appuyées sur des Colonnes de marbre & des Pilastres qui en sont encroutez. Ces Colonnes & ces Pilastres dispofés en rond, sont au nombre de vingt, & forment une grande place ronde, d'environ vingt Ex pieds de diametre, qui est toute pavée de marbre, & au milieu de laquelle est le saint Sepulcre. Elles sont jointes les unes aux autres en Arcades, & elles soutiennent la voute d'une galerie, qui regue autour de cette place. Cette galerie basse en aune autre au desfus d'elle. L'une & l'autre est partagée aux diverses Nations Chrétiennes, qui font l'Office divin dans cette Eglise.

Celle d'enhaut est presque toute aux Chré-

tiens du Rite Romain.

Les Armeniens en ont quelques Arcades du côté du Midy, qu'ils obtinrent de nos Retligieux en un certain temps, qu'ils voulurent, ou firent semblant de vouloir être Catholiques.

Dans celle d'en bas, de ce même côté du H iii Marc. 15.

Midy étoient les Abissins; & on voit dans leur appartement le lieu, d'où sainte Marie Madeleine, & Marie mere de Joseph & de S. Jacques le Mineur, observoient l'endroit de la Sepulture de Nôtre-Seigneur, lorsqu'on l'y portoit.

Au piemier voyage que je fis en Jerusalem l'année 1668. il y avoit encore la un pauvre Abissin, qui conservoit à sa Nation ce antuaire Mais étant mort, & sa Nation se trouvant trop pauvre pour sournir aux contributions que le Turc exige, elle l'a abandonné, & les Grecs s'en sont emparez, en payant pour eux.

Ces Abissins étoient autresois considerables en Jerusalem. Ils étoient les seuls de tous les Chrétiens d'Orient, qui avoient le droit d'entrer dans le saint Sepulcre le Samedy-Saint, & en apportoient ce seu prerendu miraculeux, que les Grecs & les autres Orientaux venoient recevoir de leurs mains.

Un Prêtre Copte racontoit à un de mes amis, qu'au temps qu'il étoit jeune, il leur en avoit veu faire la ceremonie. Autrefois aussi ils entretenoient, jour & nuit, devant le Sepulcie une lampe, où au lieu d'huile, ils ne

mettoient que du Baume.

Les Suriens ont leur petite demente ensuite, où il n'y a rien de memorable que deux Sepulcres, qu'on dit être de Joseph d'Arimathie & de Nicodeme; ces deux illustres Amis ayant souhaité d'être mis aprés seux mort, prés de celuy du Sauveur du monde: ny l'un, ny l'autre pourtant n'en eut le bonheur; mais ils en eurent un plus grand; car les Juifs ayant soulevé une suriense pe secution contre les Chrétiens, ils se saintent de Joseph d'Arimathie, de S. Lazare, de saint DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 175

Maximin, de Celidoine ce fameux aveugle né de l'Evangile; de fainte Marie Madeleine, de fainte Marthe & de leur Servante fainte Marcelle; ils les mirent tous dans un vaisseur fans voiles au milieu de la mer. Mais le vent de la Providence leur sut favorable, & les sit heureusement arriver à Marseille, au sentiment duscavant Cardinal Baronius, d'ou saint-Joseph d'Arimathie passa en Angleter-se pour y planter la Foy Chrétienne.

Nicodeme fut enterré aux pieds de S. Etienne, à quelques lieues de Jerusalem par Gamaliel son oncle paternel, ayant souffert une mort douloureuse, des coups qu'il reçeut des Juiss, en vengeance de ce qu'il s'étoit fait

baptiser par faint Pierre & S. Jean.

Eustratius Prêtre de Constantinople lerapporte ainsi du Narré de Lucien Prêtre de la
mesme Ville, & il ajoûte que Gamaliel découvrant, dans l'apparition qu'il sit à ce Lucien, le corps de S. Estienne, il luy dit qu'il
trouveroit avec ce saint corps celuy de Nicodeme, & le sien avec celuy de son fils
Abibe.

Les Suriens à cause de leur pauvreté n'entretiennent plus là de Prêtres pour y faire l'Office divin; ils se contentent d'y venir, lorsqu'on ouvre l'Egliseà tous les Chrétiens, & alors ils y sont leurs Prieres selon leur Rite.

Les Coptes ont aussi là leur demeure, & ils y ont encore un Prêtre, qui y prie seul, allume les Lampes, & va faire en son temps les Encensemens ordinaires, dans les Sanctuaires de ce saint Temple. Il subsiste là plus par la charité des Peres de la Terre-Sainte, que par les aumônes de sa Nation, qui est fort pauvre. L'Evêque, quand il y en a un, & les autres Prestres viennent se joindreà luy les jours, qu'on donne entrée à tout le monde dans l'Eglise, & ils celebrent l'Office divin à leur mode.

Qu'il faisoit beau voir autrefois toutes ces Nations differentes composer divers Chœurs, & chanter chacune en leur langue les louanges de Dieu à l'entour du saint Sepulcre, lorsqu'elles étoient unies de sentiment & d'affection. Depuis que le Diableles a separées par l'heresie & par le schisme, elles semblent avoir perdu leur zele & leur devotion. Il n'y a que l'Eglise Romaine, qui fasse voir en ce saint Lieu, la pieté qui y doit paroistre.

Les Peres de l'Observance de saint François y celebrent l'Office divin nuit & jour, avec rant de ferveur, de modestie & de majesté; ils sont si assidus à l'Oraison, & à la visite des Sanctuaires, qu'ils font aisément remarquer, que c'est dans l'Eglise Romaine, que se trou-

ve & que regne l'esprit de Dieu.

Ces Peres ont un appartement assez grand, & le plus commode de tous ceux qui sont en ce sacré lieu. Ils y ont un Resectoire pour eux & pour les Pelerins; de petits Magazins, des Chambres en assez bon nombre, & la meilleure partie de cette Galerie d'en haut, dont

j'ay fait mention cy-dessus.

1 3. part. Devant que de m'éloigner du saint Sepul-14.6.8, cre, je ne puis omettre une chose memorable que Sanut rapporte. Il dit, qu'il y avoit une Colonne prés de ce saint Monument, sur laquelle l'Image de S. Pantaleon étoit peinte, & qu'un Infidelle ayant porté les mains dessus avec insolence pour luy gaster les yeux; les siens sortirent de sa teste & tomberent à terre. Le tempsa effacé cette Image, & elle ne se voit plus.

#### DELA TERRE-SAINTE. LIV. II. 177

Les Grecs qui ont la plûpart de ces sacrez Lieux, y sont aussi logez fort au large & commodement, à l'entour du Chœur de l'Eglise, qui leur appartient. C'est un Chœur fort vaste. Il a sa grande Porte vers le S. Sepulcre. Il est tout entouré de Chaires de menuiseriepour les Religieux & les Prestres.

Le Siege Patriarchal est au haut du costé que nous appellons de l'Epistre. Il y en a un autre beaucoup moindre du costé opposé, où je croi que se met l'Archevêque, ou le Vicaire general, qui preside dans l'absence du Pa-

triarche.

L'Autel est separé & cachéà la maniere des Grecs par une grande cloison dorée, & ornée de diverses peintures; & vous voyez-là comme un second Chaur qui est parsaitement orné.

On voit sur la muraille des deux costez de l'Autel, les Images de S. Pierre & de S. Paul. Celle de S. Pierre est du costé de l'Evangile, & celle de S. Paul du costé de l'Epistre, avec cette Inscription en Lettres Latines. Gratia Dei sum id quod sum, & gratia ejus in me vacua non suit. Saint Pierre à la vieille mode en tenoit aussi une, mais elle est tombée, ou bien on l'a enlevée.

Il y a cinq places principales dans ce second Chœur, qu'on dit estre les Sieges des cinq Patriarches, à sçavoir celuy de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche

& de Terusalem.

Celuy de Rome est plus élevé, & semble dominer les autres. C'est un trône tout à fait beau, d'un bois éclatant, enrichi de nacres de perses depuis le haut jusqu'enbas. Il est couronné d'un petit Dôme, qui sert de Tabernacle au S. Sacrement. On y voit le S. Cimboire, où il se conserve.

Je ne sçay qui est l'Auteur de cette institution, mais elle me semble pleine de science & de piété. Car elle fait voir que Jesus-Christ est le vray Maistre de ce Trône, & que l'homme, qui paroist assis au dessous, est seulement son Representant: & elle montre que l'Eucharistie est le principe, & le couronnement de toute la Hierarchie Ecclessatique; & que tous les divers degrez, qui la composent, ne sont établis que pour ce mystere adorable, & que tous la regardent comme leur sin.

Il y a au milieu du premier Chœur, un Chandelier de cuivre en forme de Couronne d'une grandeur extraordinaire, sous lequel est un tron creusé dans une pierre, que les Grecs reverent fort. Ils disent que c'est le milieu du Monde, & ils luy appliquent ce passage des Pseaumes, Operatus est salutem in medio ter-

Pfal. 73' ra. Dieu a operé le salut au milieu de la terre. C'est plûtost le milieu de l'Eglise, que ce-luy du monde; mais on a pensé qu'en disant cela, on pourroit trouver quelque raison du trou qu'on a creusé là, & de la devotion du peuple.

Tous les lieux dont je viens de parler, sont à l'entour du saint Sepulcre, & tous dévoilez à son honneur à la gloire de celuy qui l'a consacré par son admirable Resurrection.

dont j'ay parlé, se sont encore saiss d'un Autel, qui est dresse de sa principale porte, & vis-à-vis le saint Sepulcre. Ils ont permission d'y celebrer la Messe tous les Samedys. Cer Autel a esté la cause de grandes & surieufes querelles; mais aprés tout, il a fallu ceder aux Grees, & le leur accorder au moins ce jour de la Semaine. On ne leur fait ces dissi-

## BE LA TERRE-SAINTE. LIV. II.

eultez, qu'à cause du Schisme & des pretentions, qu'ils ont de se rendre maistres petit à petit de tous les saints Lieux. Car les Peres de l'Observance permettent avec beaucoup de charité aux Prestres des Nationsunies à l'Eglise Romaine, de dire la Messe, dans les lieux de leur dépendance, & dans le saint Sepulcre mesme.

Ce Sepulcre adorable n'estoit autrefois qu'un trou profond & quarré, creusé dans le roc à force de pics, de marteau, & de cizeau, de huit ou neuf pieds de hauteur, & de six de diametre. L'on y entroit, comme aujourd'huy, par une petite porte, qui n'a pas trois bons pieds de haut, & quin'en a gueres que deux

de large.

Le lieu sur lequel on mit le divin Corps du Sauveur du Monde, est un lit de pierre, fair du roc mesme, de la hauteur d'un peu plus de deux pieds, large d'environ trois, & long de six. Sa longueurest de l'Orient au Couchant.

Comme il est à present tout revestu de marbre aussi-bien que tout le reste de ce San-Etuaire dehors & dedans; on ne le voit plus

comme il estoit.

Il v a long-temps qu'un Pere Gardien de Jerusalem ayant eu permission de Constanti- Boniface nople, & de Rome de le reparer, en fit lever les Terremarbres, il vit le dessus de ce sacré lit de sante pierre un peu creusé, & le vray lieu, où l'on estendit le corps mort du Filsde Dieu.

. Pour donner plus de grace à ce Sepulcre, Joseph d'Arimathie luy avoit fait faire une Entrée, & comme une haute Antichambre dans la roche mesme, toute ouverte par le devant. De sorte, que de dehors on voyoit la porte étroitedu Sepulcre, & la grosse pierre,

qui la bouchoit, & qui fut renversée par l'Ange, le jour de la Resurrection de Nostre-

Seigneur.

A present tout cela paroist un peu autrement, à cause des divers ornemens dont on l'a enrichi. On a taillé & arrondi le bas de la roche, où est lesaint Sepulcre. On l'a tout revestu de marbre blanc, comme j'ay dit. Vous voyez ce Sanctuaire par le dehors, comme une petite Chapelle. Ce dehors est orné de neus petites Arcades, qui n'ont pas beaucoup de saillie hors d'œuvre, & qui sont soutenues par dix colonnes de mesme matiere proportionnées à la petitesse du lieu.

Les Coptes pendant le bannissement des Peres de S. François, s'avantageant de leur absence, trouverent moyen de bâtir au bas de ce saint Sepulcre, une Chapelle, qui subsiste encore. Elle y est attachée. Ils y celebrent la sainte Messe, & ils y sont aux grandes Festes

l'Office divin selon leur Rite.

Le haut du saint Sepulcre est ouvert de trois ou quatre trous, pour donner à la sumée des lampes, lieu de s'exhaler, & sur ces trous on a élevé un petit Dôme extrêmement bien travaillé, porté par douze petites colonnes, jointes deux à deux, d'où sont sormées six Arcades.

On m'a dit qu'elles ont été taillées du mont Sinaï, & données par les Grecs: & que pour cela on leur fit present de ce grand Chandelier de cuivre en forme de couronne, qu'ils ont dans leur Chœur, & qu'il estoit autrefois à la place de ce petit Dôme. Je m'en rapporte à la bonne foy d'un Relieux qui me l'a dit. Car je n'en ay pû estre jusqu'icy éclairci d'ailleurs.

Les Grecs allument plusieurs Lampes dans l'intervalle des Arcades; & comme ce Dôme est entre leurs mains, ils pretendent que toute la terrasse de ce sacré Monument leur appartient, & qu'ils ont seuls le droit de l'orner.

Cette Entrée ou Antichambre du saint Sepulcre, dont j'ay parlé, est maintenant plus fermée, qu'elle n'étoit au temps de Nôtre-Seigneur : car elle est fermée d'une muraille, & d'une belle porte de menuiserie. Elle est beaucoup plus grande que le saint Sepulcre, & elle tient prés de vingt personnes à genoux, qui delà voyent l'ouverture qui y donne entrée, & selon mesme la situation, où l'on est, l'on découvre cet adorable Sanctuaire, ou en tout, ou en partie.

Tout ce lieu aussi-bien que le saint Sepulcre est rempli des Lampes, que diverses Nations Chrestiennes y allument selon le privileges qu'elles en ont eu de la Porte; mais les riches & les belles, sont celles, que les Prin-

ces de l'Europe ont données.

Aprés que Joseph d'Arimathie & Nicodeme eurent descendu de la Croix le Corps du Sauveur, & qu'ils l'eurent lavé & embaumé selon la coûtume, ils le porterent en ce Sepulcre, & l'étendirent sur ce lit de pierre.

La sainte Vierge avec plus de courage que de force, les aida à porter le corps de son Fils, elle qui à peine pouvoit alors soutenir le sien; & y étant entrée la premiere, elle couvrit le lieu, où on l'alloit mettre, d'un linge bien net, comme elle l'a revelé à sainte Brigitte.

Les femmes devotes qui s'étoient assisses Lib. 2.c. vis-à-vis du tombeau, ayant veu qu'on l'y 21. 6 l. avoit mis, vinrent aussi l'y reverer. 4.c. 70.

Comme ces saintes personnes eurent ache-Revele vé de rendre à leur bon maistre ces derniers devoirs, les Soldats que Pilate accorda aux

Juifs, vinrent mettre le Sceau du Prince à la grosse pierre, qui fermoit l'entrée du Sepulere, & commencerent à y faire bonne garde; mais les Anges en plus grand nombre la faisoient bien mieux. Il y en avoit un nombre infini, selon que sainte Brigitte l'a apprisde

la sainte Vierge.

Ilss'y trouverent tous, au moins le jourde sa Resurrection glorieuse, au sentiment de plusieurs des Peres de l'Eglise, qui croient que faint Paul le dit dans ce passage de l'Epître aux Hebreux : Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terra, dicit, Et adorent eum omnes Angeli ejus. Quand Dieu incroduisit son premier né dans le monde pour la seconde fois, il ordonna à tous les Anges de l'adorer.

Ilss'assemblerent dans ce petit trou de rocher, ils y apporterent le sang divin de Jesus--CHRIST, qu'ils recueillirent de divers lieux, où il avoit esté répandus ils rendirent à son sacié corps jusqu'au poil & aux cheveux, qu'on luy avoit arrachez; & au mesme moment la terre tremblant, ou plûtost si l'on le peut dire, tressaillant de joye "l' Ame de Nôtre-Seigneur arriva accompagnée des millions de Saints, qu'Elle avoit retirez des prisons du Lymbe & du Purgatoire, & s'unissant à son Corps sacié, elle le fit vivre d'une vie glorieuse & éternelle. Elle en effaça toutes les playes, à la reserve de celles des mains, des pieds & du côté. Elle luy communiqua une beauté infinie, une impassibilité à l'épreuve de tous les traits du Ciel & de l'Enfer, une agilité & une subtilité, qui le fit sortir de son Suaire sansle rompre, & sans le gaster, & du Sepulcre, sans remuer la pierre qui bouchoit la porte, & une gloire enfin digne de Dieu, Ce fut alors, comme je disois, que tous les Anges luy rendirent hommage. Saint Michel leur Prince, qui dés le commencement du monde avoit professé hautement dans le Ciel l'obligation qu'ils avoient tous d'adorer cet Homme-Dieu, & qui l'adora avec eux d'esprit & par foy, le sit en ce moment dans ce cœur de la terre, avec In corde une veue claire de toutes ses grandeurs, & pre- terræ. vint tous les autres en ce devoir, comme il Matth.c. les y avoit prevenus dans le premier temps de leur creation. Ce fut luy apparemment, qui aprés que le Sauveur fut sorti du Sepulcre, en renversa la pierre, s'assit dessus, & remplit les Gardes d'une frayeur mortelle, par la beauté de son vestement, & l'éclat foudroyant de son visage.

C'estoit à celuy qui avoit confondu les Anges rebelles, premiers ennemis de J & su s-CHRIST, à confondre sur terre ceux qui refusoient, comme eux, de le reconnoistre pour leur Seigneur, & de l'adorer. C'estoit à celuy qui avoit publié le premier sa gloire dans le Ciel par ces trois paroles qui renferment tout ce qu'on peut dire, & penser de grand, Quis ut Deus? Qui egale Dieu? C'estoit, disje, à celuy-là, à la publier sur la terre. C'estoit à celuy qui est l'Ange Gardien de l'Eglise, à luy donner les heureuses nouvelles du triomphe de son Epoux.

Les deux autres Anges, que sainte Marie Madeleine vit dans le Sepulcre, estoient aussi sans doute des favoris, & de la premiere qualité. Ils furent les premiers depositaires des saints Suaires, qui enveloppe ent le Corps du Sauveur; & sur lesquels il voulut par une bonté singuliere, imprimer son Image avec ses playes, & la laisser à son Eglise, comme un

témoignage palpable de son amour.

Le plus grand que saint Joseph d'Arimathie avoit apporté, & dans lequel il envelopra tout le Corps dessus & dessous, se garde à Turin. Le second que Nostre-Seigneur avoit sur la teste, & que la sainte Vierge avoit sourni, & dont elle l'avoit couvert, est à Bezançon. Ce Linçeul que cette bonne Mere dit dans sesre-velations à Sainte Brigitte, qu'elle estendit sur le Sepulcre, & qu'elle replia sur tout le Corps, se voit à Compiegne dans l'Eglise de S. Corneille. Il y a encore à Mayence un saint Suaire, que sainte Bihilde reçeut en present de la Princesse Cunegonde; & il me semble avoir leu, qui c'est un morceau de celuy, qui est à Compiegne.

S. Pierre & S. Jean, qui accoururent au Sepulcre à la premiere nouvelle, que leur donna la Madeleine, que le Corps ne s'y trouvoit plus, n'y furent pas plûtost entrez, que Jesusresuscita dans leur cœur, & ils crurent cequ'ils n'avoient pas encore compris devoit arriver, que leur Maistre avoit triomphé de la mort, & estoit vivant. Ils ne virent pas pourtant les

Anges.

Nous avons eu le bon-heur d'y entrer comme eux, & d'y voir plusieurs sois devant nous avecplus de bonheur qu'eux, & d'y avoir porté entre nos mains indignes le Corps adorable de Jesus-Christ sacrissé mort d'une mort mystique, & ensevely sous les especes du pain & du vin. Car ce facré lit de pierre dure sert d'Autel à la sainte Messe. On y a devant soy un excellent Tableau de la Resurrection, avec un treillis d'argent qui empesche qu'on ne le gaste, sur le haut duquel on a pratiqué d'espace en espace des pointes de messine métail, dont on se sert pour mettre des Cierges.

#### CHAPITRE XVII.

Du lieu où Nostre-Seigneur apparut à la sainte Vierge, & à sainte Marie Madeleine.

A Dix ou douze pas du faint Sepulcre, à peu prés, est le lieu, où Nostre-Seigneur apparut à sainte Marie Madeleine. On l'amarqué sur le pavé d'une table de marbre blanc, de sigure ronde, ornée à l'entour à la Mosaïque, d'un ouvrage agreable, sait de petites pieces de différentes couleurs. Il y a deux Lampes d'argent suspendues dessus. L'une est entretenue par les Religieux Latins, à qui ce Sanctuaire appartient. & l'autre par les Armeniens, qui en ont usurpé le droit de la mettre, dans un temps, que les Peres de la Terre-Sainte n'estoient pas en estat de le leur disputer.

La Madeleine estoit à l'entrée du Sepulcre, où elle pleuroit, n'estant pas bien persuadée de la resurrection de son bien-aimé, quoique le premier Ange, qu'elle & les autres semmes devotes avoient veû sur la pierre, l'en eust ass'eurée. Elle se pancha pour regarder dans le Sepulcre, où elle apperçeut deux Anges vestus de blanc, qui estoient assis sur la pièrre, où l'on avoit mis le Corps du Sauveur, l'un du costé où estoit la teste, & l'autre de celuy où estoient les pieds. Ils luy demanderent se sujet de ses sarmes. Se pleure, dit-elle, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, Es je ne seavour ils l'ont mis. Et ayant dit cela, sans attendre aucune réponse, elle se re-

meum-

tourna pour regarder derriere elle.

Saint Jean Chrysostome croit qu'elle le fit parce qu'elle s'apperceut d'un regard respectueux queles Anges jetterent dehors, qui fut suivy d'un prompt mouvement d'une particuliere veneration, qu'ils sembloient rendre à quelque personne. Mais dans la posture & le sieu où ils estoient, ils ne pouvoient voir Nostre-Seigneur à l'endroit, où la Madeleine le vit en se détournant, parce que ces Anges estoient au fond du Sepulcre, & avoient le visage tourné au Midy, & le Sauveur estoit derriere du costé du Septentrion. Ou si nous, voulons soutenir ce qu'écrit ce saint Docteur, il faut dire, que Nostre-Seigneur passa par derriere la Madeleine, & devant la porte du Sepulcre, pour s'aller rendre au lieu, où elle l'adora; & que lorsqu'il passa, ils se leverent promptement, comme le dit saint Athanase, & qu'ils le suivirent de ce regard d'adoration, dont parle saint Jean Chrysostome ; ce qui donna sujet à la Madeleine de tourner la teste, Elle le vit alors, mais elle le prit pour le Jardinier. Ce qui la fit s'adresser aux Anges, ou pour sçavoir la cause de ce respect extraordinaire, ou pour apprendre des nouvelles de son bien-aimé: Mais Jusus l'ayant appellée par son nom , elle se retourna , & l'ayant reconnu, elle alla promptement se jetter à ses. pieds pour les bailer & l'adorer, pensant qu'il alloit bien tôt disparoistre. El e en estoit éloi-Idan. 20. gnée, comme j'aydit, d'environ dix ou douze Noli me pas! Elle y accourut avec autant d'empressetangere; ment, qu'elle avoit d'amour. Nottre-Seigneur nundum luy fit entendre qu'il n'estoit pas necessaire de cendi ad venir avec cette precipitation, qu'il n'estoit pas encore prest de la quitter montant à son Patrem

Pere, & qu'elle auroit du temps, pour satis-

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. 11. 187

faire à fon aise', à sa pieté & à son amour.

De ce lieu, où Nostre-Seigneur apparut à sainte Marie Madeleine, on va à la Chapelle, où les Peres de l'Observance de saint François celebrent l'Office divin. Devant que d'y entrer, on en laisse une autre petite à main droite, qui est consacrée à la memoire de cette

Apparition.

La Chapelle des Peres est belle & grande, On croit qu'elle est bastie, à l'endroit, où estoit la maison du Jardinier, qui cultivoit le jardin, dans lequel saint Joseph d'Arimathie avoit sait creuser le Sepulcre, où il mit le Corps du Sauveur; que la sainte Vierge y sit sa retraite jusqu'à la Resurrection de son Fils; & que ce sut-là, qu'au moment, qu'il resuscita, il se sit voir à elle dans sa gloire, devant que d'apparoistre aux semmes devotes, & aux Dis-

ciples.

Cette tradition me semble ne devoir pases estre rejettée. Car il est probable que Joseph d'Arimathie ayant là un jardin, y avoit aussi un logis pour sa commodité, & pour celle de son Jardinier. Et quand la Madeleine, prit Nostre-Seigneur pour un Jardinier, elle se si-gura qu'il l'estoit, parce qu'ayant le visage tourné au lieu, où elle se trouvoit, elle s'imagina qu'il venoit de cette maison; & que n'approuvant pas l'action de son Maistre, il pourroit avoir enlevé secrettement le Corps du Sauveur, pour ne voir pas son jardin souillé du corps d'un homme crucissé & maudit.

Il est croyable aussi que Joseph d'Arimathie voyant la sainte Vierge si desolée, & presque demy-morte par la violence des douleurs, qu'elle avoit soussertes, l'invita à s'y retirer,

& à s'y reposer.

Je sçay bien que saint Bernard pense qu'el-

De Lamentat. Virg. le retourna dans la Ville. Cruciata gemitibus s fatigata doloribus, afflicta ploratibus, pedibus se sustinere nequibat; tamen sicut potuit, à mu= lieribus honestis ac sanctis adjuta , cunctis simul plorantibus, urbem ingreditur. Ses douleurs, dit cePere, ses gemissemens & ses pleurs l'avoient si tourmentée, si fatiguée & si abbatuë, qu'elle ne pouvoit se tenir sur pied ;' neanmoins les femmes devotes luy prestant la main, & la soutenant, elle entra, comme elle put en Jerusalem, n'y ayant pas une personne de cette sainte compagnie, qui ne joignit ses larmes aux siennes. Mais c'est une conjecture de saint Bernard, qui n'avoit pas veû les saints lieux, & elle n'ôte pas, ce me semble, aux autres la liberté de former la leur, & de suivre celle des Autheurs, qui disent que la Vierge ne s'éloigna pas du Sepulcre.

Apud Metaph.

Que si nous voulons accorder saint Bernard avec les autres, nous pouvons dire, qu'en effet la Vierge retourna dans la Ville, de la maniere qu'il l'écrit; mais que dés le lendemain l'amour de son Fils l'attita auprés du Sepulcre, dans cette maison d'amy, pour y attendre le moment heureux de sa Resurrection, qu'elle sçavoit devoir arriver le troisséme jour.

Cela paroist bien vray-semblable, & mesme de cette maniere, elle y sut plus secrettement, & elle pût, sans estre troublée des visites des semmes devotes, qui ignoroient qu'elle y sût, vaquer plus en repos à son éminente contem-

plation.

Il est donc tres-probable que ce sut-là, que Nostre-Seigneur apparut à la sainte Mere, devant que de se faire voir à d'autres personnes. Elle estoit infiniment plus aimée, Elle avoir Blus de merite, Elle estoit Mere, & ensin ayant gousté plus que pas un l'amertume de la Passion de sonFils, il étoit tout-à-fait juste, qu'elle eût les premices de la joye de sa Resurrecrion.

Il n'y a que saint Marc, qui semble combat. tre ce sentiment. Car il dit qu'il apparut pre- Mare. 16, mierementà la Madeleine, dont il avoit chassé sept Démons. Mais en cet endroit il parle de la Madeleine, & des autres femmes devotes, qui vinrent de grand matin au Sepulcre. Et en disant que Nostre-Seigneur apparut premierement à la Madelaine, il veut seulement dire qu'il luy apparut devant que de se montrer aux autres saintes personnes, qui avoient apporté avec elles des parfums pour embaumer encore une fois son sacré Corps. Enfin la sainte Vierge a revelé à sainte Brigitte, qu'elle fut la premiere honorée de la visite de

son cher Fils, aprés qu'il fut ressuscité.

La Chapelle des Peres, qui est dedice à la memoire de cette entreveue pleine d'amour, de douceur & de joye, est, comme j'ay dit, d'une belle grandeur. Il y a trois Autels. Celuy du milieu qui est le plus enfoncé, represente le mystere dont je viens de parler, dans un tableau fort bien fait. Le second qui est du coste de l'Evangile, possedoit autrefois un riche thresor, qui estoit un gros morceau de la vraye Croix. On accuse les Armeniens de l'avoir enlevé, & de l'avoir envoyé dans leur pais, lorsque l'année 1537. les Peres dans leur disgrace & leur emprisonnement, les firent les depositaires des Sanctuaires qu'ils avoient. C'estoit apparemment un morceau de cettepartie de la vraye Croix, que les Suriens avoient cachée, & dont ils firent present à Godefroy de Boiiillon, aprés la prise de Jerusalem, quand il en fut declaré Roy, Le troi-

Dhized by Google

stéme Autel, qui est du costé de l'Epître, eft confacré à l'honneur du mystere de la Flagellation du Sauveur. Il y a au dessus une ouverture en quarré, fermée d'une grille de fer, par où l'on voit une piece de la Colomne, où Nostre-Seigneur fut attaché & fouetté. Cette piece, est de cette Colomne, qui au rapport de S. Jerosme, se voyoit encore de son temps teinte du Sang du Fils de Dieu, qui soûtenoit le Portique de l'Eglise du Mont de Sion, & qui avoit esté tirée de la maison de Caïphe, comme nous avons dit cy-dessus. Elle fut rompue par les Infidelles, quand ils saccagerent Jerusalem. Les morceaux en ont esté distribués en divers endroits de la Chrétienté. On en voit à Rome & à Venize, en Allemagne, & en Espagne. On a mis en ce mesme endroit du coîté du grand Autel, un morceau d'une autre Colomne, qu'on dit avoit esté rompu de celle, sur laquelle Nostre-Seigneur fut assis, lorsqu'on le couronna d'épines. A l'opposite il y a un morceau de pierre blanche, qui a esté prise du saint Sepulcre du Sauveur.

L. de glor. Mart. c. On visite ces Sanctuaires avec beaucoup de devotion & de ferveur. On y fait toucher les Cierges, les Chapellets, les Ceintures & autres choses. S. Gregoire de Tours témoigne que de son temps on le pratiquoit de mesme maniere. Ad hanc columnam multi side pleni accedentes, corrigias textiles faciunt, eamque circumdant, quas rursus pro benedictione recipiunt diversis insirmitatibus prosuturas. Plusieurs personnes pleines de soy, dit ce Pere, s'approchent de cette Colomne, & ils l'entourent avec des cordons qu'ils ont tissus. Puis ils les reprennent comme ayant receu une benediction singulière, & ils le sont pour

DE LA TERRE-SAINTE, LIV. II.

s'en servir utilement à la guerison de diverses

maladies.

Au milieu du pavé de cette Chapelle, on montre une table ronde de marbre gris, qui est à present brisé en petites pieces, à force de marcher dessus, où l'on tient que sainte Helene sit apporter les trois Croix, qu'elle riouva dans la fondriere du Calvaire, sans pouvoir reconnoistre celle de Nostre-Seigneur d'avec celle des deux Larrons, qui moururent avec luy; Et que ce sur l'application qu'il sit de toutes ces Croix sur une semme malade et desseprée des Medecins, qui n'ayant reçeu aucun soulagement de celles des Voleurs, sur parfaitement guerie au moment, qu'elle toucha celle du Sauyeur.

Saint Paulin & Nicephore disent aussi qu'un mort resuscita par l'attouchement de ce sacré

Bois.

Je ne sçay à quoy l'on reconnut la Croix du bon Larron; mais on la reconnut. Sainte Helene y sit mettre un morceau de la vraye Croix, & l'envoya à l'Empereur Constantin son fils, qui la sit mettre dans un lieu honorable de la place appelée de son nom Constantinienne. Elle sut de-là transportée à Nicosie, capitale de l'Isle de Cypre. On en voit le trayers à Rome dans l'Eglise de Sainte Croix de Jerusalem.



#### CHAPITRE XVIII.

## De la Prison de Nostre-Seigneur, & de la Chapelle S. Longin.

A Prés eltre sorti de cette Chapelle de l'Apparition de Nostre-Seigneur à la Vierge, rentrant dans le Corps de l'Eglise, & détournant à main gauche, on trouve une Galerie assez longue & obscure, qui fait comme une seconde aisse de l'Eglise, de ce costélà. Il y a au bout une Chapelle separée en trois / comme une petite Eglise qui auroit sa Nof & sesdeux aisles. Elle n'est longue que de 2 \phi. palmes, & large de 18. On la nomme la Prison de Nostre-Seigneur, & l'on a eu soin, en la bâtissant, de luy conserver la for-

me & l'obscurité d'un cachot.

La Tradition porte qu'il y avoit là autrefois un lieu, où l'on mettoit les criminels, pendant qu'on preparoit sur le Calvaire l'endroit, & les instruments de leur supplice. On permettoit aux personnes charitables de les venir visiter-là, pour les consoler & les encourager à souffrir la mort. On n'empeschoit pas mesme, qu'elles leur fissent prendre des remedes, pour assoupir leurs sens, & les rendre moins susceptibles de douleur.

Les vrais criminels, qui estoient indignes de toute compassion, n'en ayant point eu pour ceux qu'ils avoient cruellement assassinés, ou dont ils avoient enlevé impitoyablement les biens, en trouvoient là pourtant parmi leurs bourreaux: Mais Jesu's le plus juste & le plus innocent des hommes, & le Saint des Saints,

### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. II. 193

Saints, qui pour avoir eu pitié de tant de mi-Gerables, qu'il avoit gueris de leurs maux, meritoit qu'on en eust de luy, quand on n'en auroit eu de pas un autre, n'en trouva point; & il eprouva dans cette prison une dureté, & une inhumanité, dont on ne vit jamais la pareille. Les perfides qui furent employez à le tourmenter, & a le faire mourir, ne permirent pas aux personnes devotes de luy presenter de ce bon vin, qu'on assaisonnoit avec de la myrrhe, pour l'effet que j'ay dit. Ils voulurent que la charité, qu'on faisoit aux autres, fût pour 'luy un cruel supplice. Au lieu de vin, ils luy donnerent du vinaigre. Car l'original Grec appelle 8805, & les Versions Arabique & Syriaque, Khal, c'est-à-dire, vinaigre, ce que S. Matthieu nomme Vin. Ils ne se contenterent pas de l'amertume de la myrrhe; ils y joignirent celle du fiel. Le Sauveur voulut goûter une boisson si desagreable, & en souffrir toute la peine, afin de satisfaire à Dieu pour la gourmandise de l'homme; mais il ne voulut point l'avaler, afin de ne recevoir aucun soulagement dans l'épouvantable supplice, qu'il alloit souffrir, & de ne rien diminuer du merite de l'hero ique patience, dont il nous vouloit laisser un parfait exemple.

A l'entrée de cette Chapelle de la Prison de Nostre-Seigneur, il y a un Autel soûtenu vers cette entrée par deux petites colonnes de pierre dure, fort proches l'une de l'autre; entre lesquelles mille gens idiots s'efforcent de passer. Ils ont cette sotte persuasion, que quand on le fait, c'est un signe infaillible, qu'on est né de legitime mariage, & qu'il est impossible à ceux qui ne le sont pas, d'en venir à bout. On voit de mesme dans une des pierres de marbre, dont le dehors du saint Sepulcre est

revestu, prés de la Chapelle des Coptes, du costé du Septentrion; on voit, dis-je, dans une de ces pierres quatre ou cinq petit trous, où quelques-uns de ces pauvres trompez, vont les yeux fermez, & s'ils les fourrent d'abord en ces trous, ils prennent cela pour une marque certaine, qu'ils sont du nombre des Predestinez. Il est vray que ce sont les gens grossiers de la populace, qui s'arrestent à ces folies; mais on devroit prendre plus de peine à les instruire, & à les détourner de ces vaines superstitions. Il y a au bas de l'Autel, dont je parlois, une pierre, qui en fait comme le marche-pied, qui est percée de deux trous. On en fait aussi des contes qui ne sont pas si ridicules, mais qui n'ont aucune apparence de verité. Quelquesuns difent, qu'on faitoit asseoir les criminels sur cette pierre, qu'on leur faisoit mettre les pieds dans ces trous, & qu'on les lioit à ces deux petites colonnes, qui soutiennent l'Autel. D'autres racontent que Nostre-Seigneur tomba surcette pierre dure, & que ses genoux enfonçant dedans, y formerent ces trous.

Delà on va dans une autre Galerie, ou aisse de l'Eglise: dans laquelle on visite diverses. Chapelles. La premiere s'appelle de S. Lon-

gin, & du Titre de la Croix.

C'est avec grande raison qu'on honore ce saint, dans le Lieu de la mort, & de la resurrection du Fils de Dieu, ayant honoré l'une & l'autre avec tant de courage, & d'une maniere si glorieuse. Car ce su ce Soldat, qui ayant percé de sa lance le costé du Sauveur, & l'ayant poussée jusque dans son cœur, en sit fortir le sang & l'eau, dont quelques gouttes jallissant sur luy, le guerirent de l'aveuglement de son ame, & luy sirent yoir par le

tremblement de terre, & le brisement des pierres, qui suivit à l'heure mesme, la grieveté du crime qu'il avoit commis, & la divinité du Crucifié, qu'il venoit de frapper de sa lance si indignement. Que si S. Jean nomme Soldat celuy qui frappa de la Lance, & saint Matthieu appelle Centurion, celuy qui confessa que Jesus-Christ estoit homme juste, & Fils de Dieu, aussi-tost qu'il eût expiré, il ne s'ensuit pas que ce doivent estre deux personnes differentes, puisque le Centurion estvrayment foldat; & qu'à lire le texte de l'Evangile de saint Jean, on juge aisément, que le coup de la Lance fut donné presqu'au moment, que le Sauveur rendit l'esprit; car les soldats qui rompirent les cuisses aux Larrons, croyoient melme, qu'il n'estoit pas encore. mort. Et ce fut alors que ce Centurion reconnoissant qu'il l'estoit, se contenta de suy porter ce coup de Lance. Sur quoy les prodiges arrivant, il donna gloire à Dieu, & se convertit. Isidore de Seville dit, qu'il en arriva mesme un grand; en la personne de ce Centurion; qu'il avoit perdu l'usage d'un œil, & que quelques goutes du sang, qui sortit du costé de Nostre-Seigneur, estant tombées dessus il fut gueri. Le fer de cette Lance fut trouvé à Antioche du temps des Croisades, par la Revelation, que S. André en fit à un bon Prestre nommé Pierre. Il est maintenant à Rome, où Bajazeth l'envoya au pape Innocent VIII. à la priere de l'illustre d'Aubusson Grand-Maicre des Chevaliers de Rhodes, que nous appellons aujourd'huy Chevaliers de Malthe.

La conversion de Longin sut entierement affermie le jour de la Resurrection. Car Dieu voulut qu'il sût le chef des Gardes, qu'on avoit mis de la part de Pilate, au saint Sepulcre, & qu'il fût témoin oculaire de la gloire infinie, avec laquelle l'adorable Crucifié triompha de la mort, & sortit vivant du Sepulcre. Il en alla porter la nouvelle aux Juis, qui purent bien à force d'argent corrompre la sidelité des soldats; mais qui ne purent jamais ébranler la

sienne.

Ayant esté baptisé, & fait Evesque, à ce que rapporte saint Isidore de Seville, il alla prescher la Foy en Cappadoce, où les Juiss, qui l'avoient obligé par leur persecution de quitter Jerusalem, allerent encore le poursuivre. Et ayant acheté de Pilate sa condamnazion à la mort, ils l'envoyerent assassiner. Il se livra luy-mesme à la mort, aprés avoir regalé splendidement ses bourreaux, qui s'étoient addressez a luy pour sçavoir ou il se trouvoir. L. F. Dexter dans la Chronique qu'il a composée depuis la naissance de Nostre-Seigneur, jusqu'à l'année 430. & qu'il a dediée à saint Terosme, entre les choses curieuses, mais un peu apocryphes, qu'il y raconte, dit que ce Centurion avoit nom Cornelius Oppius, & qu'il estoit fils de cet autre Cornelius, qui receut le Sauveur du monde à Capharnaum avec tant de foy & d'humilité. Il ajoûte que ce C. Oppius fut baptisé parsaint Barnabé, & qu'il fut le troisième Evêque de Milan. Si cet Auteur rapporte fidellement son nom, il faut diré, que les Chrestiens le luy ont changé en celuy de Longin, & qu'ils l'ont pris du

Matth.

Tirin. in 27. Matth.

du Sauveur.

1 Les Coptes dans leur Menologe, le premier jour du mois Hatour, disent que la teste de ce Saint sut apportée à Pilate; & qu'une semme

Grec Agyn, qui signifie Lance, en memoire du coup de Lance, dont il perça le sacré costé

DE WA TERRE-SAINTE, LIV. II. 197

de Cappadoce, qu'il avoit convertie, estant devenue aveugle, se sit amener à Jerusalem pour visiter le saint Sepulcre; que Dieu luy revela le lieu, où cette sacrée teste avoit esté enterrée, & qu'à sa découverte, esse recouvrala veue.

C'est à ce S. Longin que la Chapelle, dont je parle, est dediée, &, si ce que disent les Coptes, est bien averé, c'est peut-estre, à cau-se que sa teste sur trouvée-là, aussi-bien que

pour la raison, que j'ay expliquée.

On l'appelle aussi la Chapelle du Titre de la sainte Croix. Il n'y est pas pourtant à pre-sent. Ce precieux morceau de buis sur leques la dignité, & l'innocence du Sauveur étoient gravées en gros caracteres des trois plus nobles langues du monde, & publiées par là à toutes les Nations de la Terre, est gardé à Rome dans l'Eglise de sainte Croix de Jerusalem, où il sur trouvé par revelation divine l'année 1492, comme le témoigne Reybademeira dans la Vie de Jesus-Christ. Il yen a aussi une partie à Toloze, à ce que l'or dit; mais commè ce saint bois a esté autres sois mis en déposit dans cette Chapelle, il luy a laissé son nom.



#### CHAPITRE XIX.

De la Chapelle de la division des Vestemens, & de celle de l'Impropere.

A Chapelle qui suit, se nomme la Chapelle de la Divission des Vestemens, ou parce que en effet les quatre Soldats, qui crucifierent Nostre-Seigneur, se retirerent-là, pour enfaire le partage, ou parce qu'elle a esté dediée à la memoire de ce mystere. Le premier sentiment est plus conforme à la Tradition. Gagneius croit pourtant que ces bourreaux partagerent les habits de Nostre-Seigneur à sa veue, pour l'insulter, & se jouer de sa royauté, chacun d'eux contrefaisant le zelé pour avoir sa part de ses pauvres habits, comme si c'eust esté quelque chose de royal, & de magnifique. Mais il y a plus d'apparence qu'ils en firent serieusement le partage; & que pour le faire à leur aile, ils s'éloignerent de la Croix, & de la foule qui l'environnoit, & vinrent au lieu, où est la Chapelle qu'on visite.

J'estime pourtant que Gagneius dit vray en partie, & que d'abord les soldats sirent insolemment ce qu'il dit, & le Fils de Dieu semble le dire aussi par la bouche du Prophete Roy au Ps. 21. où il se plaint qu'ils l'ont regardé avec mépris sans doute, & qu'ils ont divisé entr'eux ses habits, aprés l'avoir crucisé. Ipsi vero consideraverunt & inspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, & super vestem meam miserunt

" fortem.

## DE LA TERRE-SAINTE, LIV. II. 1998

L'habillement du Sauveur du monde consistoit en une Tunique, une Robbe, & un Manteau. Tout cela n'avoit rien de riche : mais il estoit propre & honneste. La Tunique avoit cela de particulier, qu'elle estoit sans coûture, tissuë depuis le haut jusqu'en bas. La sainte Vierge l'avoit travaillée de ses saintes mains. lorsque le Fils de Dieu estoit encore jeune enfant. Elle ne s'usoit point, & elle croissoit comme luy. On la garde à present à Argenteuil prés de Paris.

Les soldats se saisirent avidement de ces habits, quoi qu'ils fussent pauvres, non dans le dessein de s'en vestir, ou de les vendre pour en revestir quelqu'un : ( car ils les couperent loan. is & les diviserent en quatre, reservant seulement la Tunique entiere, à cause qu'elle étoit faite avec beaucoup d'art, ) mais à dessein d'en tirer une bonne somme d'argent, des amis & des Disciples de Nostre-Seigneur, qu'ils se doutoient devoir les rechercher, & les acheter

cherement.

Cette division des vestemens de Tesus-CHRIST, avoit esté prophetisée par le saint Roy David; & il faut que ce n'ait pas esté une petite peine au Fils de Dieu, puisqu'il l'a fair predire, & qu'il s'en plaint : Diviserunt sibi vestimenta mea, & super vestem meam miserunt pf. 21, fortem. Ils ont partagé entr'eux mes habits, & ils ont tiré au lort, à qui auroit ma robe. Mais la grande peine qu'il en souffrit, ne fut pas l'insolence, avec laquelle les soldars se mirent à en faire la division; ce fut ce que cette division luy representoit devoir arriver dans son Eglise par la malice des Heretiques, & des Schismarique s, qui la devoient un jour déchirer en mille parties: & qui plus impies que ces bourreaux, qui respecterent la Tunique de Nostre-

Liij

Seigneur, qui est la figure de son Eglise, devoient s'efforcer de la détruire, en rompant

l'union qui l'entretient, & la sanctifie.

Aprés tout malgré leurs attentats audacieux, & leurs entreprises pleines d'orgueil & de fureur, à la reserve de quelques personnes qu'ils. separeront, comme les soldats qui firent quatre parties des vestemens de Jesus-Christ, la: Tunique, c'est-à-dire l'Eglise, demeurera toûjours parfaitement une, & sans division. Le Fils. de Dieu se revestant de nostre nature, s'est. comme revestu de tous les hommes. Mais comme il avoit sur soitrois sortes d'habits, sa: Tunique, sa Robe, & son Manteau, il s'est aussi revêtu-des hommes de differente maniere. Ceux qui se laissent separer de lui par le schisme ou par l'erreur sont les vestemens exterieurs, que les foldats-coupent; & comme estant coupez ou rompus de cette façon, ils ne sont plus habits, de mesme les Heretiques &. les Schismatiques ne sont plus du Corps de JESUS-CHRIST dont ils se retranchent. Mais ceux qui demeurent unis entr'eux, & avec le Chef de l'Eglise, le representant du Sauveur, par les liens de la charité & de la foy ; ceux-la sont la Tunique de Jesus-Christ, tissue depuis le haut jusqu'en bas, qui ne sera. jamais divisée.

La derniere Chapelle, qui nous reste à voir dans l'Eglise du S. Sepulcre, est celle. de la Colonne de l'Impropere. On l'appelle dece nom, à cause que dessous l'Autel, qui y est,. on a mis ce bout de Colonne, où l'on fit afseoir Nostre-Seigneur, lorsqu'on le couronna d'épines, & qu'on le traita avec le plus fanglant mépris, qu'on puisse faire souffrir à un bomme. Les Chrestiens de ce pays l'appellent. Haycal-Eláklel, c'est-à-dire, la Chapelle de la

Couronne.

La Colonne de l'Impropere est haute d'environ trois palmes, & elle en a de circuit prés de fix. Elle est d'une espece de marbre gravelé, de couleur grisastre, ou plûtost blanchastre & noirastre, ayant des grains blancs, noirs & gris. On la voit à travers une grille par le devant de l'Autel, & derriere il y a un trou assez grand pour fourrer la main, par où l'on fait toucher à cette sainte pierre des chapelets,... & des medailles, & autres choses qu'on veut

benir par son attouchement.

Elle a esté le Trône du vrai Salomon & c'est là où l'on l'a veu couronné du Diademe, que la Synagogue sa Mere luy mit sur la teste, au jour qu'il épousa l'Eglise, & qu'il la dota de son sang. C'est à ce Trône, où la Reine do Saba, l'Ame fidelle & amante le vient trouver, pour ouir les oracles de sa Sagesse, qui persuadent de la folie de celle du monde, C'est la qu'elle se pasme à la veue de tant d'étonnantes ignominies, plus glorieuses que tous les honneurs, que l'on rend aux Rois. C'est là 3. Reg. & qu'elle voit des Enigmes inexplicables à la prudence de la chair, mais qui s'expliquent d'elles-mesmes à la veue d'un Dieu couronné d'épines, & bafoue comme un infame coquin, & un detestable scelerat. C'est-là qu'elle dit à cet Amant passionné de son salut, universa qua habet in corde sue, tout ce qu'elle a sur le cœur. & au fond du cœur, & qu'elle luy offre le plus pur or de la charité, & les doux parfums do toutes sortes de vertus.

Godefroy de Bouillon en consideration de ce Trône & de ce Diademe du Fils de Dieu, Jacob. ne voulut jamais porter dans la Terre-Sainte Victiaco. le nom de Roy, ny la Couronne de Roy, di- c. 20, sant qu'il ne pouvoit souffrir sur sa teste une couronne d'or, où il en voyoir une d'épines

fur celle de son Sauveur & de son Seigneur, ny prendre l'auguste nom de Roy, où son Dieu avoit eu celuy d'un Roy sol & imaginaire.

Les Grecs qui sont aujourd'huy en possession de cette Chapelle de la Couronne d'Epimes, l'estoient aussi autresois de la mesime Couronne: mais saint Louis sut assez heureux pour
Genebr. 1. la retirer de leurs mains. Il la sit apporter à
4. Chron. Paris, & à son arrivée, il alla la recevoir nuds
pieds, les larmes aux yeux, & les soûpirs dans
le cœur, accompagné des Evesques & des
Scigneurs de sa Cour, le peuple y accourant
de toutes parts, & se prosternant à genoux
devant une si precieuse Relique. C'est comme
Genebard le raconte en sa Chronologie.

### CHAPITRE XX.

De l'Eglisé de sainte Helene, & de celle de l'Invention de la sainte Croix de Nostre-Seigneur.

Ette Eglise est attachée à celle du saint Sepulcre, que je viens de décrire. Son entrée est entre la Chapelle de la Division des Vestemens, & celle de la Colonne de l'Impropere, derrière le Chœur, à l'Orient. On y descend sort prosondement par un long & large escalier de vingt-neuf degrez. Elle est presque quarrée; sa longueur est de cinquante palmes, & sa largeur l'est presque d'autant. Elle reçoitson jour par un Dôme assez beau, qui est au milieu mediocrement élevé, & soûtenu par quatre grosses colonnes de marbre.

Il y a deux Autels. Le premier, qui est le

plus considerable, & qui est orné de plusieurs lampes, est dedié à sainte Helene; & tout proche à main droite, il y a une senestre, qui regarde dans le lieu, d'où l'on tira la sainte Croix. L'on dit que cette vertueuse Princesse regardoit de là, & encourageoit de sa veue, ceux qu'elle emploioit à la recherche de ce sa-cré bois. L'autre Autel qui est à la gauche, est consacré à la memoire du bon Larron.

L'on dit que sainte Helene avoit designé dans cette Eglise le lieu de sa Sepulture; mais la mort l'ayant surprise à Rome, elle y sur enterrée dans celle des Saints Martyrs Pierre & Marcelin. Son corps depuis a esté transporté à Venise, où l'on le conserve chere-

ment.

On descend de cette Eglise de sainte Helene, en celle de l'Invention de la sacrée Croix du Fils de Dieu. L'Escalier qui est d'environ douze degrez, est la roche mesme du Calvaire, qu'on a taillée; Et tout ce saint Lieu n'a presque point d'autre muraille ny d'autre voute, que le corps mesme de cette sameuse Montagne. La pierre en est blanche; & assez tendre en cet endroit.

On y a dressé deux Autels. Le premier, qui estoit autresois l'unique, est dedié à la sainte Croix, & est à peu prés à la place, où l'on croit qu'elle su trouvée. L'autre a esté dressé par les Grecs, qui y entretiennent plusieurs lampes. On voit derriere un creux, où plusieurs du peuple par une superstition, dont je ne sçay pas la cause, jettent des poils de leur barbe, & de leurs cheveux. Ces cheveux pouroient estre ceux qui se coupent de la teste de leurs en fans la premiere sois qu'on les rase. Car ils sont cela avec beaucoup de ceremonie; il y a même dans le Rituel des Prieres particulieres, que les

Prestres sont en cette rencontre, & j'ay veu le Samedy-Saint qu'on en saisoit raser dans l'E-

glise prés le S. Sepulcre.

L'Eglise de l'Invention de la Croix estoit autresois un creux fort prosond, où les Juiss avoient caché ce sacré bois, sous une infinité d'ordures. Il est fort vray-semblable, qu'ils l'y jetterent, dés que Joseph d'Arimathie & Nicodeme en curent détaché le Corps du Sauveur, & qu'ils y precipiterent aussi celles des Larrons avec leurs cadavres, pendant que ces vertueux Disciples estoient occupez à la Sepulture de leur cher Maistre, & le nostre. Car la coûtume estoit d'enterrer les criminels, & les instrumens de leurs supplices en un mesme lieu.

L'authorité de Joseph ; & les presens qu'il fit à Pilate, empescherent que celuy du Sauveur ne fût abîmé avec les autres dans cette voirie, qui estoit le Tombeau commun des. scelerats, qu'on executoit en ce lieu. La sainte Croix y fut renverlée, comme un bois maudit,. On ne crût pas en l'y jettant, desobliger ce noble Disciple, qui dans le sentiment commun; ne pouvoit avoir l'amour ardent qu'il faisoit: paroistre pour Nostre-Seigneur, & ne pas hair ce qui l'avoit fait mourir avec tant de douleur & d'ignominie. Et peut-estre que n'estant pas encore éclairé de toutes les lumieres de la Foy, & ignorant les mysteres & les grandeurs de ce bois adorable, il en avoit vray-, ment de l'horreur, & ne s'en mettoit nullement en peine.

Mais quand le Fils de Dieu, aprés sa Refurrection cust fait connoistre à ses Disciples, que sa Croix estoit le veritable arbre de vie, qui nous donne le fruit de l'immortalité; cu'elle estoit l'arche, qui nous sauvoit du de-

luge de la colere, & de la vengeance de Dieu; & l'arche de la nouvelle alliance de Dieu & deshommes, plus puissante & plus miraculeuse, que celle qui faisoit autresois tout le bonheur. des Israe lites : alors les Fidelles l'aimerent, & s'ils eussent pû, ils l'eussent retirée du lieu infect, où elle estoit. Mais la chose estant impossible, ils se contenterent de l'yaller reverer; & ils le firent plus de cent ans durant, avec un. zele que la persecution des Juiss ne pût jamais étouffer. 11 n'y eut que l'impie Empereur. Ælius Hadrianus, qui inspité de l'esprit d'Enfer, trouva la plus deteltable invention du. monde, afin d'éloigner les Chrestiens de là , & des autres endroits, pour lesquels ils avoient le plus de veneration. Car il fit élever, & adorer sur le Calvaire l'Idole de Venus, celle de Jupiter sur le saint Sepulcre, & celle d'Adonis au lieu de la naissance du Sauveur.

L'horreur que les Chrestiens avoient pour ces divinités prosanes & impures, les obligea à suir ces lieux, sur la sainteté desquels, ils voyoient l'abomination de la desolation establie. Et comme ces Idoles y demeurerent cent quatre-vingts ans, jusqu'au temps, que par inspiration divine sainte Helene vint les abbattre, & chercher la Croix, dont le signe avoit rendu son fils Constantin victorieux de ses ennemis, & maistre de tout le vaste Empire de Rome, ils cesserent pendant ce longtemps de les visiter, & ils en perdirent presque la memoire.

C'est chose estrange que les Juis la perdirent moins, & que leur haine pour Jesus-Christ. & sa sainte Croix, leur en faisoit plus parler, que l'amour que les Chrestiens avoient pour cet adorable Sauveur, ne les portoit à s'en entretenir, & à en communi-

quer la connoissance à leurs enfans.

Ce sut d'eux que sainte Helene sçeut, où la Croix estoit cachée. Un nommé Judas, qui en estoit mieux instruit que les autres, sut contraint à force de tourmens de montrer le lieu. Il se montra aussi de luy-mesme par un tremblement de terre qui s'y sit, & une odeur admirable qui s'en éleva. On creusa, & on trouva la Croix dans ce sond, que j'ay dit.

La difficulté fut de discerner celle de Tesus-CHRIST des deux autres. Le Titre qui portoit fon nom, en estoit separé, & il ne s'en presentoit point d'autres marques. On demanda à Dieu par une fervente priere la grace de la reconnoistre. Il l'accorda de la maniere que j'ay racontée cy-dessus, par divers miracles qui se firent à son attouchement. Ces merveilles guerirent l'infidelité de Judas, il fut baptizé, & devint si zelé Chrestien, qu'il merita aprés quelques années d'estre éleu Evêque de Terulalem. On luy donna le nom de Cyriaque en son baptesme. La Croix estoit tout son amour, il ne se contentoit pas de l'avoir dans le cœur ; il vouloit l'avoir toûjoursdevant les yeux, & il en portoit la figure sur ses habits. C'est de luy, à ce que nous apprend le Pere Quaresmius, sur le recit d'une visille Chronique d'Espagne, que les Chevaliers Chrestiens ont pris la coûtume de la porter austi fur les leurs.

Sainte Helene laissa en Jerusalem une partie de la sainte Croix, & ce sut celle qui sous l'Empire de Phocas en sut enlevée; & emportée en Perse par le Conquerant Kosroes, & qui sut depuis rapportén en cette sainte Ville par Heraclius. Elle envoya l'autre partie à Constantin, qui la sit mettre à Rome dans l'Eglise appellée de sainte Croix en Jerusalem. Elle luy

envoya aussi les clouds dont les pieds, & les mains de Nostre-Seigneur furent percées. Il y en avoit quatre selon l'opinion la plus agreée des Scavans. Cet Empereur pour faire voir qu'il n'estimoit rien de plus glorieux, ny de plus fort contre ses ennemis, en fit mettre un dans son Casque, deux autres au frein de son cheval. Sa fainte Mere allant à Rome, & ayant esté attaquée d'une furieuse tempeste dans le Golfe de Venize, jetta celuy qu'elle avoit dans la Mer; qui s'appaila sur l'heure.

#### CHAPITRE XXI.

De quelques autres choses remarquables , qui regardent l'Eglise du saint Sepulcre.

Y'Ay parlé jusqu'icy du dedans de cette Eglise si pleine de mysteres & de sainteté. Il ne reste plus qu'à dire deux mots du desfus.

On voit au dessus du Calvaire la Chappelle du sacrifice d'Abraham. Elle n'est pas grande, du Sacrimais elle est jolie. Son pavé est un travail à la fice d'A-Mosaïque, qui forme diverses figures par braham. l'arrangement agréable de petites pierres de marbre de differentes couleurs. Il y en a une ronde au milieu, enfoncée d'environ deux pouces, que l'on baile par devotion, comme estant à peu prés l'éndroit, où Isaac se presenta pour estre immolé. J'ay dit à peu prés, parce que le veritable lieu, est celuy-là mesme où Nostre-Seigneur fut mis en Croix.

Ce fut là que Dieu jura à Abraham, qu'en' recompense de son obéissance tous les peuples de la Terre trouveroient dans un de sa race Gen. 22. tout leur bon-heur & leur salut. Cette promesse sut accomplie en ce lieu mesme à la mort du Fils de Dieu, qui étoit des descendans de ce Patriarche, & qui étant là immolé y fut la benediction de toutes les Nations du monde. Dieu ayant ordonné à Abraham de luy sacrifier son Fils fur une Montagne, qu'il luy montreroit, luy montra celle-cy, disent les Rabbins, par une éclatante colomne de feu, qu'il y fit paroistre. Il figuroit par-là le sacrifice de TEsus son Fils, & la charité ardente avec laquelle il devoit un jour le donner aux hommes,. & le lacrifier à-l'expiation de leurs crimes, & à leur falut. Abraham ne fit pas seul le sacrifice, Sara y

Lupid.

eut part, consentant que son Fils sût immolé au bon-plaisir de Dieu, comme l'enseignent saint Augustin-, & saint Gregoire de Nysse. Cornel. d Le Pere éternel de mesme ne nous donna pas seul le Sauveur. Comme il l'avoit fait estre aussi le Fils de Marie, elle nous le donna de sa part, & elle le devoua à la mort pour nous. Marie nous aima tant, dit saint Antonin, qu'elle nous donna son Fils unique, étant mesme disposée, si Dieu l'eust voulu, à l'attacher à la Croix de ses propres mains, pour le salut du monde, Sic Maria dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret , parata crucifigere ctiam pro salute hominum. Isaac se mit là luy mesme sur le bueher, & il se laissa lier les mains. Jissus en ce lieu melme fut étendu sur la Croix, & il s'y laissa clouer les pieds & les: mains. Isaac y accepta seulement la mort sans. la souffrir; mais Jesus l'y accepta, l'y souffrit , & en triompha.

Prés de la Chapelle qui sert de monument à rous ces Mysteres, on montre un petit Olivier, qu'on pretend estre à l'endroit, où estoit le Buisson, dans lequel pasut le Belier, qu'A. braham sacrifia au lieu de son Fils: mais celase dit sans fondement, & sans la moindre apparence de raison. Passe qu'on l'ait planté-làpour y faire penser. De ce lieu élevé, on nous fit voir à un jet de piere, dans une place plus basse, les restes d'une Eglise ruinée. C'est à ce que je croy, celle qui s'appelloit autrefois, Sainte Marie la Latine, le Berceau de l'illustre Religion des Hospitaliers de saint Jean; on y, recevoit charitablement les Latins, devant: mesmes que les Princes Chrestiens se fussent rendus Maistres de Jerusalem; & il y avoit assez proche un autre Holpice pour les femmes, sous le nom de sainte Marie Madelaine.

L'on nous dit que c'étoit-là:, que se fit l'en- Le sient treveue de Melchisedec & d'Abraham; que ce de l'enfut-là, que ce Prestre Roy benst ce victo- de Melrieux Patriarche; qu'il y receut de lui la dix- chisedec mes des riches dépositles, qu'il avoit rem- o d'Aportées sur les cinq Rois, qu'il avoit défaits, braham. & qu'il sit en action de graces de cette victoire son sacrifice ordinaite de pain & de vin.

Si cela est, Dieu a voulu par une providence tout-à-sait aimable, assembler en un mesme lieu les figures les plus illustres du sa-crisice que son Fils luy a offert, & d'une mariere sanglante sur le Calvaire, tel que sut celuy d'Abraham, & d'une maniere non sanglante dans le saint Cenacle, tel que sut celuy de Melchisedec.

Mais l'Ecriture paroîst opposée à cette tradition. Car elle marque la rencontre de Melchisedec & d'Abraham, in valle Save, dans la vallée de Savé, où le Roy de Sodome le Gen. 14. vint trouver. La Genese l'appelle la vallée du Roy, & les Septante la nonment la valiée du Roy Melchisèdec. Ce qui semble ne convenir pas à la montagne de Calvaire. De plus nous lisons dans le second Livre des Rois, qu'Absalom bastit son fameux monument dans la vallée du Roy, & ce monument est bien éloigné de ce lieu dans la vallée de Jofaphat.

Tout ce qu'on peut dire pour soûtenir cette opinion, c'est que la rencontre de Melchisedec & d'Abraham sur dans la vallée de Savé, Melchisedec estant descendu jusques-là, pour y recevoir ce grand homme, qui le venoit voir, & que de-là il le sit monter au Calvaire, qui étoit le lieu de sa demeure & des sacrisses qu'il of-

froit à Dieu.

Pour ce qui est du tombeau d'Absalom que l'Ecriture témoigne avoir esté basty dans la vallee du Roy, on peut répondre que ce lieu se nommoit en esset la vallée du Roy, mais du Roy David, comme il se nomma depuis la vallée du Roy Josaphat; & que quand Abraham s'abboucha avec Melchisedec, c'étoit aussi la vallée du Roy, mais du Roy Melchisedec; que le Roy de Sodome y vint au devant d'Abraham, & qu'il espera par l'entremise de Melchisedec, d'en obtenir ce qu'il pretendoit.

L'autre chose, qu'on voit au dessus de l'Eglise du saint Sepulcre, est une petite Mosquée de Mohometans, qui est sur la terrasse, derrierele Dome, qui couvre le facré tombeau de nôtre-Scigneur. Le Santon, c'est-à-dire, le Religeux Mahometan, qui l'entretient, y a aussi sa demeure, & il a veue dans l'Eglise par de petites senestres, d'où il peut voir la pluspart des ceremonies, qu'y pratiquent les Nations

Chrestiennes, chacune selon son Rite.

Celuy qui y est à present, est le bon amy des Peres de saint François qui deservent les Saints' lieux, & ce qui est rare dans tout l'Empire du Turc, il paroist vray amy & parfaitement desinteresse. On raconte de luy qu'ayant appris que les Peres estoient en peine d'argent, & pressés de payer, il prit ce qu'il avoit d'argent chez luy, & engagea ce qu'il avoit dans sa maison, julqu'aux bijoux de sa semme: & ayant amassé prés de deux mille écus, il alla les leur offrir, ne voulant d'eux que le simple remboursement, quand ils le pourroient saire, sans les

obliger à en payer aucun interest.

A propos de cette Mosquée, on demandera peut-être comment les Mahometans, qui se sont saiss de presque toutes les Eglises, qu'avoient les Chrestiens pour en faire le lieu de leur adoration profane, & qui ont enlevé aux Fideles, celles principalement, pour lesquelles ils ont veu qu'ils avoient plus de devotion; à cause des grands mysteres qui s'y sont passez, ou des prodiges que Dieu y a operez; on demandera, dis-je, comment ils ne leur ont point aussi ravy l'Eglise du saint Sepulcre, que nous considerons comme le lieu le plus auguste & le plus saint qui soit au monde. C'est de vray une chose étonnante, & un miracle de la providence de Dieu, qui non seulement retient la main de ses ennemis, mais l'employe encore à la garde de ce Sanctuaire. Il se sere aussi de leur avarice insatiable pour sa conservation. Ils rejettent la pensée de se l'approprier ; parce qu'en le faisant, ils perdroient de grands profits que leur apportent les Pelerins, qui y viennent de tous les quartiers de la Terre. Et puis, ils craindroient

chites.

d'irriter tout de bon les Princes Chrestiens, & d'attirer sur eux leurs puissantes armes, ne pouvant pas s'imaginer, qu'ils fussent pour endurer un si grand tort, que l'on feroit à leur

Religion.

J'ay rapporté cy-devant comme le Calife' Æumar ne voulut pas y faire sa priere, de peur: Qui sont que ceux qui viendroient aprés luy, sçachant, se sui sui qu'il y avoit prié, ne pretendissent que ce fût une Mosquée, & ne l'enlevassent aux Chrestiens. Les Grecs de Syrie ajoûtent, que le nom de Melchites, qu'ils ont icy, leur a estédonné de Dieu par le moyen de ce Prince. Car ils disent que n'en ayant point de particulier, il les obligea d'en prendre un. Sur quoy le Patriarche Sophronius lux ayant demandé trois jours de delay, pour y penser, un-Ange luy apparut la nuit, luy ordonnant de prendre celuy qu'il entendroit prononçer entrant dans l'Eglise; & que le matin, comme il y entroit, les Prestres chantoient ces paroles, ya Maleki ou elahi, ô mon Roy & mon-Dieu; que de Maleri, il forma le nom de Melchites, & dît au Prince, que c'étoit le nomqu'il avoit choisi, pour distinguer sa nation des autres nations Chrestiennes, D'autres m'one dit que ce fut Æumar luy-mesme, qui l'ayant entendu prononcer entrant dans l'Eglise, le leur imposa.

Mais ce qu'ils disent est un conte fait à plaisir. Car si les Grecs ne sont à present aucune priere en Arabe dans cette Eglise, ils en faifoient bien moins alors. D'ailleurs ce nom seroit demeuré principalement aux Grecs de Jerusalem, à qui ce Patriarche, ou ce Prince l'auroit donné; & cependant ils ne s'appellent point de ce nom en Jerusalem: Ils n'ont que celuy de Roum, comme ceux de Constantia

mople, & d'Alexandrie. La verité est que ce anom de Melchites est derivé de l'Arabe Ma-leki, qui signisse Royaliste, parce que beaucoup des Grecs de Syrie, suivirent le party de leur Roy l'Empereur Justinien, lors qu'il se declara en saveur des Monothelites. Ce nom leur est demeuré jusqu'à maintenant. La pluspart veulent aussi que ce nom marque la préeminence orgueilleuse, qu'ils s'imaginent avoir sur toutes les nations, qui sont prosession du Christianisme, & qu'ils sont comme les Rois entre les Chrestiens.

Avant que de finir ce Chapitre, il faut dire un mot des Fondateurs de l'Église du saint Sepulcre. L'Empereur Constantin & sainte He-Teine la mere sont les premiers qui l'ont élevée. On en jetta les fondemens l'an 326. Macaire étant alors Evesque de Jerusalem; & elle fut achevée dix ans aprés lous Maxime son Successeur. Ayant été ensuitte abbatue par Kosroes Roy de Perse du temps de l'Empercur Heraclius, elle sut rebastie par Modeste Evesque de Jérusalem l'an 618. Sayd ebn batrik, dit que quand il l'entreprit, il n'étoit encore qu'Abbé d'un Monastere, qu'il nomme en Arabe Douakés, & de saint Theodose, & qu'il n'avoit point d'autre fonds pour ce grand ouvrage, que celuy de la charité des Chrestiens, ausquels il alloit demander des aumônes : que saint Jean l'Aumônier Patriarche d'Alexandrie luy envoya pour sa part, mille mulets, mille sacs de bled, mille chaudieres, mille éruches d'huile de Sesame & autant de vin , mille livres de fer & mille manœuvres; Que l'Empereur Heraclius y contribua de sa part tout le revenu de la Palestine, & une partie de celuy, qu'il tiroit de Damas. Cette Eglise fut encore renversée

quelques siecles aprés par le Prince de Babylone, à la suscitation des Juiss d'Orleans,
qui luy écrivirent, que tant que les Chrestiens
auroient ce lieu à visiter, son Royaume ne seroit pas en asseurance. Mais sa mere qui étoit
une Chrestienne, nommée Marie, eut la permission de la retablir l'an 1009. Et peu aprés
Conrard & Michel Empereurs de Constantinople l'accreurent, & l'ornerent. Les François sous Godefroy de Boüillon ont eu l'honneur d'y mettre la derniere main; & de joindre à l'Eglise du saint Sepulcre, celle du Calvaire & de sainte Helene, & de faire une seuse
Eglise de ces trois, de la maniere que nous la
voyons aujourd'huy.

Le sçavant Quaresmius a remarqué, que par une providence admirable cette sainte Eglise a eu presque les mesmes événemens, que le Temple de Salomon. Le Temple ancien sut basti par Salomon; & cette Eglise par Constantin. Les Babyloniens détruissrent le Temple, & Zorobabel le repara; Les Persans renverserent cette Eglise, & l'Evesque Modeste le releva. Antiochus souilla le Temple, & les Maccabées le purisierent: Cette Eglise aussi sut profanée par le Prince de Babylone, & rétablie par la Princesse Marie. Herodes orna le Temple admirablement; & Godestoy de Bosiillon

orna & enrichît cette Eglise.

Aprés que Saladin eut enlevé Jerusalem aux Princes Chrestiens, il abbatit, ou il profana toutes les Eglises. Celle du saint Sepulcre eust sanut l. éprouvé autant que pas une la sureur & l'impieté de ce conquerant, si les Suriens ne l'eussent empesché à force d'argent.

## CHAPITRE XXII.

# Des autres lieux de devotion qu'on voit en Ferusalem.

L ne nous reste plus à voir dans l'enceinte des murailles de Jerusalem, que six ou sept

endroits memorables.

Le premier est celuy d'où Nostre-Seigneur Mat. 18. apparut à sainte Marie Madeleine, à Marie mere de Jacques, à Marie Salomé & à Jeanne femme de Chusa Procureur d'Herodes, le l'apparijour de sa Resurrection, lorsque remplies de tion de joye, elles en alloient porter la nouvelle aux gneuraux Disciples. Ce lieu se voit dans le chemin, par semmes où l'on va du chasteau à la porte du mont de devotes. Sion, & sa marque est un coin de maison, qui avance un peu dans la rue. Il les rencontra-là, & il les salua d'une parole toute d'amour, Avere. Cette parole versa dans leurs ames une douceur inexplicable, & elle leur donna la confiance de s'approcher de luy, de baiser humblement ses pieds, & de l'adorer. Je ne sçay s'il y avoit-là autrefois quelque Eglise ou quelque Chappelle, pour conserver la memoire de la bonté, que le Sauveur a pour ceux qui le cherchent ayec ferveur, comme ces fideles Devotes: mais on n'en voit aucun vestige.

On montre assez prés de là, mais plus avant une Maison, dont les Mahometans sont les maistres, & où l'on dit qu'ils n'osent entrer. Cette Maison estoit une Eglise dediée à l'Apostre saint Thomas, & on dit qu'il y a fait la demeure. Tout cela ne me paroist gueres

alleuré,

mon le

Le second lieu considerable, est presque ? La mai- l'autre bout de la Ville. C'est la Maison de son de Si- Simon le Pharisien, où après la prise de Jerufalem, on bastit une Eglise à l'honneur de Pharifien fainte Marie Madeleine, & l'on y establit un Monastere de Religieuses, pour recevoir les femmes, qui viendroient faire le pelerinage, & la visite des saints Lieux. Ceux qui le prennent pour celuy, dont parle Guillaume de Tyr au dix-huitieme-Livre de son Histoire, se trompent fort; car cet Autheur met auprés de l'Eglise du saint Sepulcre, celui dont il traitte.

. Quelques Autheurs pretendent, que ce fut en cette maison du Pharissen Simon, que la Madeleine vint faire une satisfaction publique de la vie scandaleuse qu'elle avoit menée, se jettant aux pieds du Sauveur, les lavant de ses larmes, les essayant de ses cheveux, les bailant amoureusement, & versant dessus un precieux baume, & qu'elle merita que le Fils deDicu fist le Panegyrique de sa charité & de sa foy, & luy donnast une asseurance parfaite du -pardon de ses pechez. Ce qui favorile leur opinion, est que la Tradition porte, que cette Maison est celle de Simon le Pharissen, chez qui cela se passa. Il semble d'ailleurs, que ce fut en Jerusalem que la Madeleine s'abandonna aux desordres, & aux vanitez du grand monde, & que l'Ecriture le marque assez, ne donnant point de nom à la Ville; & que disant qu'il y avoit dans la Ville une Pecheresse ; c'est a dire, qu'elle estoit dans Jerusalem qui estoit la Ville par excellence, & la Capitale du pais, comme Rome qui l'estoit de l'Empire, se nommoit simplement la Ville. Et comme les Turcs appellent encore à present celle où est enterré leur faux Prophete, Mediné; c'est à dire, la Ville. Ce qui rend cela plus croyable, eit

#### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. II. 217

MARKET TO THE

est, que la Madelaine avoit son bien en Bethanie prés de Jerusalem, Mais S. Luc, qui est c. 7. le plus exact des Evangelistes à raconter les choses dans l'ordre du temps & des lieux, où elles se sont passées, ne permet pas que nous nous rendions à ces raisons. Car il marque trop clairement le lieu de cette illustre Penitente dans la Galilée au chapitre septiéme de fon Evangile. Il paroist mesme, que la Ville, dont il parle, étoit Naim. Car ayant raconté un peu auparavant la resurrection du fils de la Veuve qui y demeuroit, il ajoûte qu'il y avoit dans la Ville une semme pecheresse; Et ne parlant d'aucune autre ville, il faut raisonnablement conclure, que c'est celle, dont il parloit auparavant. La Madelaine avoit aussi du bien en Galilée, & Magdalum, qui est le chasteau, d'où elle tire son nom, y étoit situé. Elle en pouvoit avoir à Naim, & comme c'étoit une ville delicieuse pour sa situation, ayant en veuë la belle montagne du Thabor, & les vastes & agreables campagnes de Mageddo & Esdrelon, il est probable qu'elle s'y plaisoit plus qu'ailleurs, & qu'elle y passoit bien du temps.

Cela n'empêche pas que la Tradition, qui nous dit que cette Eglise ruinée, qu'on visite en Jerusalem, est la maison de Simon le Pharisien, ne doive être receuë. C'étoit un homme assez considerable, pour avoir maison à Nasm, & maison à Jerusalem, où les devoirs de sa Religion l'appelloient souvent: & ayant la connoissance du Fils de Dieu, je ne doute point qu'il ne l'ait invité chez luy dans l'une & dans l'autre ville, & que la Madelaine n'ait

eu le bon-heur de l'y rencontrer.

L'Eglisequ'on a bastie à l'endroit de cette maison, est maintenant presque toute abbaSantons Mahometans. On y voit sur un grand pavé quarré, une figure approchante de celle d'un pied. On dit que c'est celle du pied de Nostre-Seigneur, & qu'étant entré dans cette maison, il a voulu y laisser cette marque de son amour.

A dire le vray, j'ay peine à le croire. Car ce pavé qui est dans l'allée d'un jardin, & sur lequel on marche comme sur un autre, auroit été placé dans un lieu plus honorable lors qu'on a basti cette Eglise. On luy auroit au moins mis quelques marques de respect, comme à celuy qui est au mont des Olives : & étant une chose aisée à transporter, on ne l'auroit pas laissé entre les mains des Infideles. Ne seroit-ce point ces Mécreans interessez, qui auroient inventé cela, pour y attirer les Chrestiens, & gagner de leur argent ? Cene leur est pas une chose fort extraordinaire quand ils voyent quelque chose de singulier, d'y feindre ainsi quelque miracle. C'est ce qu'ils ont fait dans un bain, qui est prés de la porte, par où l'on va au Sepulcre de la fainte Vierge. On voit là dans un bassin la forme du pied d'un enfant, qu'ils disent être celle du pied du Sauveur. Nostre-Dame , ajoûtent-ils, étant allée aux bains, le lava-la, lors qu'il étoit encore enfant, & il y imprima miraculeusement cette figure. Je ne veux pas pourtant condamner ceux qui reverent ce vestige, qui est dans la maifon de Simon le Pharisien , non seulement , parce que leur intention , est louable de rendre honneur au pied de Nôtre-Seigneur, dont ils se representent l'image en cette figure, mais encore parce qu'il se peut faire que le Sauveur l'aitimpsimée, bien que cela ne paroisse gueres probable.

Le troisième lieu remarquable, est l'Eglisede Le maifainte Anne, qui n'est pas fort éloignée de la, son de mais qui est plus proche des murailles, & de la fainte porte de la ville. Elle est belle, & on la voit encore entiere sans qu'il y ait rien de ruiné. C'étoit autrefois la maison de cette sainte & de son mary faint Joachim. Dieu les choisit tous deux, & les remplit de son esprit avec plus d'abondance ; qu'il n'en remplit Beseleel & Oliab , Exod. 31. pour luy dresser le Tabernacle incomparable, aù il renferma toute sa gloire, lorsque que fon Verbe y descendit & s'y fit homme. T'entends par ce Tabernacle la fainte Vierge Mere de Dien, que sainte Anne conceut de saint Toachim dans cette maison. Ils se disposerent à cette grace par vingt ans de prieres & de bonnes œuvres. Saint Gabriel fut apparemment l'Ange du Ciel, qui leur fut deputé, pour leur annoncer leur bon-heur. Il l'annonça à sainte Anne dans cette maifon , & à saint Laochim dans la campagne, où il s'étoit retiré parmi sestroupeaux: Et il leur donna pour marque de son envoy, qu'ils se rencontreroient à la Porte-d'or, qui conduisoit au Temple. Jamais il n'y cut de si saint mariage. La concupiscence n'eut aucun lieu dans cette conception immaculée. Dieu en arresta les desordres : la nature toute corrompue qu'elle est, fut corrigée dans eux, & elle agit alors, comme elle auroit fait dans l'état d'innocence. si Adam & Eve n'eussent pas peché, comme ila esté revelé à sainte Brigitte. Cette sacrée maison fut un vray Paradis terrestre , où le Revel. I. serpent infernal n'eust pas le mesme succés, 6.c. si. que dans le premier. Ce fut-là, où il ressentit l'effet de l'inimirié, que Dieu luy avoit predit devoit estre entre luy & la femme. Il trouva

que veritable Eye, c'est-à-dire, une veritable

Mere des vivans. Il sit goûter le fruit de la mort à la premiere, & par elle à tous les hommes; mais celle-cy luy brisa la teste dés le premier instant, qu'elle commença d'être; elle ne sut jamais insectée de son poison, & elle donna la vie à tous les hommes par le fruit qu'elle produisit en son temps de ses sacrées sancs.

Je ne puisicy omettre le sentiment de l'Eglise Grecque, touchant la Conception de la Sainte Vierge. Monsieur le Marquisde Nointel, Ambassadeur de France à la porte Ottomane, me dît dans une conversation, qu'un jour il le voulut sçavoir d'un Sçavant; que ce Scavant luy avoita que le sentiment commun étoit qu'Elle étoit toute immaculée, & qu'on n'oseroit en public en parler autrement; mais que pourtant il y avoit diversité d'opinions parmi quelques - uns de leur sorte. C'est à dire, parmi quelquesuns de ces Grecs, qui aprésavoir étudié à Rome, retournent dans leur pais, & violant la foy qu'ils ont donnée à Dieu & aux hommes, y apostasient, & se font les arcsboutans du schisme & de l'heresie. Que quelques-uns, disje, de ces Doctes blâmoient les Souverains Pontifes, & l'Eglise Romaine des declarations, qu'ils ont faites sur ce point. Je répondis à ce Seigneur, que ces Doctes l'étoient si peu, qu'ils n'entendoient pas mesme leur Breviaire ; que l'Eglise Grecque faisoit le 9. de Decembre une Feste particuliere de la Conception de la sainte Vierge, & qu'elle disoiten beaucoup de lieux de l'Office, qu'Elle estoit immaculée. Je voulus luy donner la consolation d'en voir quelques témoignages. J'allay dans une Eglise de Grecs & prenant en mains leur unvaior, Menzon, je parcourus l'Of-

fice de la Conception de la sainte Vierge, & n'ayant pas le temps d'en décrire beaucoup de témoignages, je transcrivis seulement geux-cy. Iwanesm o iegos nai n Avva dapa wpron payer wis nixos à πείν ίερεισι και μη δεχβέντες, άγονοι τυγχάνοντες χορός อียมตา สองตท์บยูลงรง รฉี dornes รณีที่ อีกแก หณะ รหัร ส่งวงπροσευχής αυτών έπακέπας δωρείται τέτοις τίω λυκος. TITOS TUANY THIS ZWAS, AS The dylar runowner ouxufir. C'est-à-dire, Joachin le saint homme, & Anne presenterent des offrandes aux Prestres d'autresois, & n'étant point reçeus, parce qu'ils estoient steriles, ils s'addresserent par quantité de prieres à l'Auteur de toutes les graces, lequel exauçant leurs vœux, leur accorda celle, qui est vrayment la porte de la vie, dont nous honorerons la fainte Conception: Si cette Conception elt Sainte au sentiment de l'Eglise Grecque, elle est sans doute immaculée & sans peché. On ne peut pas entendre autrement ce qu'on lit, auparavant ce beau passage, que je viens d'écrire. χορός προφητικός προεκήρυξε ποίλαν πιο άμωμον dyrny nai I conaida xoplu , no drva our ha Ge ssiga son ma ayore. Tau thủ στρε ev ajamiares xaplias un vapiounde, ci di nutis ortinales. ώς μονίω παναμωμον. Le chœur des Prophetes. disent les Grecs dans leur Office Ecclesialtique, a prophetisé anciennement de cette Vierge, fille de Dieu, pure & sanstache, qu'Annea conceu, toute sterile qu'elle estoit. Nous publierons aujourd'huy avec une joye extraordinaire de nostre cœur, que cette Vierge, par laquelle nous sommes sauvez, est bienheureuse, comme estant seule immaculée. Ils s'en expliquent encore ailleurs en cette maniere, unineson this Avrus deos this, sevaques xal ntocec X: uveros denorms augus kai arenvias το νέφος διασκεδάσας, Φωτί άυχάζα EUTERVERS

Dieu exauça les gemissemens d'Anne, le Seigneur écouta sa priere & dissipant l'obscurité
dins laquelle la sterilité la faisoit vivre, il la
rendit illustre par une secondité admirable &
surprenante. Et par ce moyen elle conçeut celle qui est elle seule pure. Elle ne la conçeut
pas soliillée de peché, comme les autres meres
conçoivent leurs enfans, elle la conçeut ima
maculée; & c'est un privilège qui n'a été
donné qu'à la Vierge, que les Grecs appellent à cause de cela, celle qui est elle seule

pure.

Le lieu, où les merveilles de cette samte Conception se passerent, est une grotte, que est dessous l'Eglise de sainte Anne. Il y avoit autrefois divers ornemens de dorure & de peinture, comme il paroist par quelques restes. Ceux qui l'ont ainsi embellie, l'ont laisse dans son irregularité & dans sa petitesse. On y descend par le Cloistre du Monastere, ou pour mieux dire, on s'y laisse couler. Cariln'y a point de degrés, mais seulement une muraille en talus, qui n'est pas profonde. On détourne ensuite dans une petite cave obscure, qui aboutit à la sainte Grotte. Il y a une cisterne au bout de ce facré lieu,où l'on entre de plainpied. Ceux qui bastirent le Monastere des Religicules qui furent établiés-là, pout y chanter les louanges de Dien ; & y reverer les miracles qu'il y a operez, la creuserent en cet endroit, afin que les eaux qu'on en tireroit pour l'usage de ces saintes Ames, receussent une benediction particuliere de la proximité dece sanctuaire. La sainte Vierge, qui est la fontaine du Sauveur du monde, & du falut des hommes, ayant eu la sa source, on pouvoit y appliquer ces paroles de l'Ecriture : Hantietis aquas in gaudio de fontibus Salvasoris.

L'antiquité de ce Monastere le rend encore recommandable. Paleonido dans le livre IV. de l'antiquité de l'Ordre des Carmes témoigne, que les Religieux de cet Ordre le bastirent, beaucoup auparavant que sainte Helene parut au monde, & vint chercher le bois de la sainte Croix. Il dit que cette Princesse le repara, & luy accorda de grandes faveurs. Ce fut depuis une illustre Abbaye de Religieuses, sous le regne des Princes François.

Quoyque les Mahometans ayent usurpé ce facré lieu, & qu'ils ayent fait de l'Eglise une Molquée; ils ne laissent pas de permettre aux Pelerins de faire leurs prieres dans la sainte Grotte, & ils souffrent mesine que les Peres de l'Observance de saint François, y disent la Messe, le jour de la Conception immaculée, & de la Nativité de la Bien-heureuse Vierge. Le Monastere est encore assez entier ; il a son Cloistre, & ses cellules & un petit jardin. Les Infideles ont souvent tenté d'y mettre des femmes de leur secte ; mais elles n'ont jamais. pû y demeurer, à ce qu'on m'a dit. La pureré de cette sainte maison ne pouvant souffrir l'impureté de leur Religion & de leurs maurs. Elles s'y sont senties invisiblement persecutées & tourmentées : mais d'une maniere fi insupportable, qu'elles ont toujours été obligées de deserter.

Le quattiéme lieu de ceux, qui nous restent Lo prison à voir en Jerusalem, est la prison, où Hero- de sains des Agrippa fit mettre saint Pierre, afin de Pierre. plaire aux Juifs, & de s'attirer leur amour en Catisfaisant la haine injuste & furieuse, qu'ils portoient à ce saint Apostre, le chef de l'Eglise. Son dessein étoit de l'immoler à leur pasfion, & de luy faire solemnellement son pro-

K iiij

cés, dés que les Festes de Pasques seroient passées. Il le fit lier de deux grosses chaisnes entre deux soldats, qui en tenoient les bouts, afin que s'il arrivoit que tous deux- vinssent à s'endormir, il ne pût se remuer sans les reveiller. Outre cela il mit quatre escouades de soldats, pour faire la garde à toutes les portes de la prison: tant ce grand Roy redoutoit ce pauvre Pescheur disciple d'un Crucifié. Sa vertu luy faisoit autant de peur, que la puissance d'un Prince, qui auroit eu de grands partis formez dans la ville, & il apprehenda avec beaucoup de raison, qu'elle ne fust victorieuse de toute sa force & de toute sa malice. En effet l'Ange du Seigneur (que Pantaleon Diacre & gardien des Archives de l'Eglise de Constantinople, dit avoir esté saint Michel, qui étant l'Ange tutelaire de l'Eglise, l'étoit aussi de celuy qui en étoit le chef ) s'apparut de nuit à l'Apoltre, & le fit sortir de sa prison, sans qu'aucun des gardes au milieu desquels il passa, s'en apperceult. La porte de fer qui menoit à la ville, s'ouvrit à luy d'elle-mesme, & il se trouva parfaitement delivré. Les Interpretes ne sont pas d'accord touchant l'endroit où étoit cette prison. Les uns la placent dans le Palais mesme du Roy Herodes Agrippa, qui étoit dans la Citadelle de Sion. D'autres la mettent prés de la forteresse d'Antoine, & dans l'enceinte du Palais d'Herodes le Grand. Quelques-uns disent qu'elle étoit hors de la ville; & il y en a qui veulent qu'elle ne fust ny dehors, ny dedans, mais entre les deux murailles, dont la ville étoit enfermée.

La Tradition est pour ceux qui la placent hors de la ville: Et si le lieu qu'on revere, & où il y avoit autrefois une grande Eglise, bâsie en memoire des chaisnes glorieuses du Princ ce des Apostres, est le vray lieu de sa prison, il est certain qu'elle n'étoit pas plus dans la ville, que le Calvaire, dont elle est proche. L'écriture semble dire assez clairement qu'elle étoit hors de son enceinte, lorsqu'elle dit que l'Ange & saint Pierre arriverent à la porte de Fer, qui menoit à la ville, & que pour leur y donner entrée, elle s'ouvrit à eux d'ellemes mesme.

AA. 124

Ce qui est merveilleux, est que Jerusalem ayant été tant de sois détruite, Dieu ait voulu que cette prison subsistant, pour la gloire de son serviteur. Ses murailles sont sott épaisses. On montre l'endroit du mur, où les deux chaînes de saint Pierre étoient attachées, & le lieu où il étoit couché entre les deux Soldats. Cette prison étoit sans doute une devote Charpelle du temps que les Chrestiens étoient maistres de Jerusalem, mais à present les Tures la sont servir à son premierusage, & y

zenferment leurs prisonniers.

Dieu a voulu mesme que les chaisnes du Prince de ses Apostres fussent conservées, & qu'elles reçeussent des honneurs publics de tous les Fideles. Eudoxia femme de l'Empereur Theodose le jeune étant allé visiter les saints lieux, Juvenal Evesque de Jerusalem luy en fit present. Elle en porta une à Constantinople, & elle envoya l'autre à Rome à sa fille Eudoxe femme de l'Empereur Valentinien. Cette Princesse la porta au Pape', qui l'ayant approchée de celle, dont ce saint Apostrefut lié à Rome, par le commandement de Neron, elles s'unirent toutes deux si étroitement l'une à l'autre qu'elles parurent une même chaisne. Dieu a fait de grands miracles par leur attouchement, & les fouverains Pontifes les ont tenuës si precieuses, qu'ils ont

**42** •

crû faire aux Rois un present digne de leur Majesté, en seur en envoyant un peu de limeure; comme fit S. Gregoire à Childebert, luy recommandant de porter cette Relique pendue à son col, & de la tenir comme un preservatif universel contre tous les maux.

Dans le même lieu de la prison de S. Pierre L'Hospice est le premier hospice des fameux Chevaliers des Chevuliersdu du Temple. C'estoit une partie du Palais que Baudoffin II. leur donna pour s'y loger. Temple. Tyr. l. On y voit encore leurs infirmeries, & quel-12.6. 7: ques autres appartemens; mais tout cela est abandonné, & il ne paroilt pas, qu'il soit ha-

bité de personne.

Au sortir de là, marchant dans la ruë, par où l'Ange conduisoit saint Pierre, on voit une Eglise dediée à S. Jean, qui est déservie par les Grecs. Nos conducteurs nous disoient; que c'estoit la Maison de Zebedée Pere de S. Jacques le Majeur, & de S. Jean l'Évangeliste. Cela n'est pas hors d'apparence, & c'est le sentiment de plusieurs. Zebedee estoit affez riche pour avoir une maison en Jerusalem.

Nicephore dit qu'il en avoit une, & qu'aprés sa mort, S. Jacques & saint Jean ses enfans l'eurent pour heritage; Er que S. Jean ayant vendu sa part à Caiphe, acheta de l'argent, qui luy en revint, celle qu'il avoit fur le Mont de Sion, où la Vierge vecut si long-temps, & où elle mourut.

A prés tout, ne voyant aucune image de saint Tean l'Evangeliste en cette Eglise, & en voyant une de saint Jean Baptiste, mise dans un lieu honorable, où l'on va la baiser par respect, on sur curieux de sçavoir du Prestre Grec qui estoit-là, ce que ceux de sa Nation disoient de ce lieu là. Il répondit que c'estoit une Eglise dedice à S. Jean Baptiste, & qu'au-

Maison de Zebedéc.

20.

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 227, trefois c'étoit la Maison de son Pere saint Zacharie.

Il est difficile dans cette diversité de sentimens de juger de quel côté est la verité. J'ay été fort tenté de quitter celui de nos conducteurs, & de prendre celuy des Grecs, qui étant les possesseurs de cette Eglise, doivent en scavoir l'histoire; & qui d'ailleurs ne peuvent avoir eu aucun interest de la donner à S. Jean Baptiste, en la dérobant à l'Evangeliste; Il semble encore plus probable, que Zacharie, qui étoit Prestre, & obligé de venir souvent en Jerusalem, y avoit Maison; & que Zebedée, qui n'y venoit que par occasion, & pour un negoce passager, se contentoit d'un logis d'ami, ou de quelque maison publique. Néanmoins Nicephore luy en donnant une propre, son autorité jointe à l'exactitude que notre Nation a plus que toutes les autres à conserver ces sortes de Traditions, fait que je me range du costé de nos instructeurs.

On ne sçait gueres de choses de Zebedée. Nous avons néanmoins tout sujet de croire, que suivant l'exemple de ses enfans, il a esté un zelé disciple de Jesus-Christ. Helecas Evesque de Sarragoce, dans son Supplément de la Chronique de Lucius Dexter, dit qu'il sut un des Septante-deux, que Nostre-Seigneur choisit; qu'il accompagna saint Pierre à Rome, que cet Apôtre l'envoya en Angleterre, & qu'il endura le Martyre la seconde

année de l'Empire de Neron.

Aprés avoir visité la maison de Zebedée, nous allâmes à celle de Marie Mere de Jean La Mai-Marc, où saint Pierre alla chercher un lieu son de Mai d'asseurance, aprés que l'Ange qui l'avoit dé-rie ble de lean livré de la prison, eut disparu. C'est une assez Marc. grande Maison, dans la quelle il y a une Eglise,

K vj

que les Suriens déservent, & qu'ils veulent avoir esté consacrée à Dieu, du temps des Apostres. Ils montrent une porte muiée qui répond à la ruë, où saint Pierre heurta, & où la vertueuse Rhodé l'apperceut, estant venu voir qui étoit celuy qui y frappoir à cette heure induë. Elle en porta promptement la nouvelle à la sainte assemblée des Fidelles, qui étoient-là en prieres, pour obtenir de Dieu la délivrance de leur Pasteur, Leur étonnement & leur surprise, qui les empeschoit de la croire, fit bien souffrir S. Pierre a la porte, qui dans la crainte d'estre reconnu de quelque ennemi de la foy, ne cessoit point de frapper & de presser qu'on vînt à luy. On y vint, & on le reçeut avec autant de joye, que le danger extrême, où il avoit esté, avoit donné de trif--tesse & d'inquietude.

#### CHAPITRE XXII.

Du lieu où saint Jacques le Majeur a estémartyrisé, & de l'Hôpital de sainte Helene.

E lieu où saint Jacques le Majeur a sous-Le lieu L fert le martyre, est à present un grand du Mar-tyre de S. Monastere, que les Armeniens possedent, & Jacques où ils reçoivent leurs Pelerins. Il est bien leMajeur, bâti selon l'usage du pays, & d'une vaste étenduë. Il al aussi de grands jardins, qui aboutissent aux murailles de la ville, du costé du Mont de Sion. Mais il n'a rien de plus considerable que son Eglise, qui est tout-à-fait riante, & d'une structure particuliere & fort reguliere. Le Dôme n'en est pas beaucoup

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. II. 219

élevé; mais il est fait avec beaucoup d'art. Les murailles sont ornées par tout de peintures, qui sont plus éclasantes qu'elles ne sont belles. L'Autelest élevé comme sur un Theatre, selon la coûtume des Armeniens, & il est chargé des riches meubles. Tout y est fort propie & poli, jusqu'au pavé. On n'y entre roint, qu'on ne quitte ses souliers à l'entrée.

Le lieu du marzyre de S. Jacques, se voir à main gauche dans une petite Chapelle, où il est marqué par un parquetage de marbre à la Mosaïque. Ce fut là qu'on luy coupa la teste par l'ordre d'Herodes Agrippa. Ce Boanergés, cet enfant de tonnerre faisoit retentir st haut savoix, & publioit avec tant de seu les grandeurs de Jesus son cher Maistre, dont il avoit esté favori avec son frere S. Jean, & avec S. Pierre, que les Juifs ne pouvant fouffrir son zele, susciterent une sedition, & l'entraînerent, la corde au col, devant Herodes, qui l'abandonna à leur fureur. Si nous croyons l'Auteur du Livre des Miracles de ce Saint, que quelques-uns veulent estre le Pape Callifte, il eut la consolation de mourir pour la gloire de son Sauveur dans la mesme Ville, au mesme jour, & à la mesme heure, qu'il estoit mort en Croix, douze ans auparavant, pour son salut. Son corps ne fut pas ensevely là. Ses Disciples par le conseil de la sainte Vierge, à ce que dit un ancien Auteur Espagnol, l'embarquerent à Joppé, qu'on nomme aujourd'huy Jafa, & le porterent en Espagne. Il y est honnoré dans la Ville de Compestelle en la Province de Galice, par le concours de toutes les Nations du monde.

On nous a dit que les Espagnols croisez sont les Fondateurs de cette belle Eglise de

Terusalem, qui est consacrée à son nom. Leur nom pourtantne paroilt gueres dans les Croisades. Ce n'est pas faute de zele pour la Religion Catholique; mais peut-estre parce qu'ils estoient assez occupez chez eux à la défendre de la fureur des Sarrazins, ou pour quelqu'autre raison, que je ne sçay pas. Il y a une grande Sale joignant cette Eglise, qui estoit l'Infirmerie des malades. On montre à costé de l' Autel, qui est au bout, une espece de Credence, sous laquelle sont renfermés deux morceaux de pierre, qu'on pretend estre des pieces des Tables de la Loy, que Moise rompit, par un juste emportement de zele contre l'idolatrie des Israelites. Si c'en sont là en effet des pieces, ces Tables estoient d'une grosseur, & d'une pesanteur épouvantable, & Moise qui les portoit, devoit avoir une force, plus que de Geant. Il n'y a point d'obligation de croire cela.

Il ne nous reste plus à voir dans l'enceinte de Jerusalem, que l'Hôpital de sainte Helene, que les Mahometans ont conservé jusques icy. On y faisoit autrefois l'aumône à un grand nombre de pauvres. Il y a encore fix ou sept Chaudieres d'une grandeur extraordimaire, mais on n'en fait plus boiiillir qu'une. On donne tous les jours à chaque pauvre, qui y vient, deux petits pains, & une écuellée de lugumes apprestez avec de l'huile. Le Vendredy qui est aux Turcs ce que nous est le Dimanche, on leur donne du ris assaisonné avec du miel, ou avec un certain vin-cuit qu'on appelle Debs : ce qui est au goust des gens du -pays un mets delicat, On nomme aujourd'huy ce lieu Tekiet el kasquiéh, la devotion ou l'Hôpital de Kasquiéh, du nom, dit-on, d'une femme devote qui l'a fondé.

DELA TERRE-SAINTE. LIV. III.



### LIVRE TROISIE'ME.

Des Lieux remarquables, qui sont hors de Jerusalem.

## CHAPITRE PREMIER.

Du lieu du Martyre de S. Estienne, & du Torrent de Cedron.

PRE'S avoir parlé de ce qu'on voit dans la fainte Cité, il nous reste à décrite les endroits memorables qui sont au dehors, & à l'entour de ses murailles.

Nous commencerons par ce qu'on visite fortant de la Porte Hetra, que les Chrestiens nomment la Porte de Marie, parce qu'elle conduit au Sepulcre de la sainte Vierge. Ils l'appellent aussi quelquefois la porte de saint Estienne, à cause que ce sur par là, que les Juifs transportez de rage entraînerent ce zelé Predicateur de la gloire de Jasus-Christ, qui au dire de S. Clement dans le Panegyrique qu'il en fit devant les Apostres, n'avoit du marpas moins d'amour pour luy, que ces doute Estienne, bien-aimez Disciples les Princes des autres. Ils l'entraînerent violemment jusqu'à l'endroit où le chemin, par où l'on venoit du

Pont de Cedron en Jerusalem, se fourchoit, & conduisoit d'un costé à cette Porte, dont je viens de parler, & de l'autre à la Porte d'Or, par où Jesus-Christ entra triomphant le jour que nous appellons des Rameaux.

Ity aun peuau dessus du chemin une roche, presque à fleur de terre, qui forme une petite éminence, sur laquelle l'on mit ce genereux Diacre. Les faux témoins, qui étoient les plus transportez de rage contre lui, l'ayant promptement déposiille, & mis ses habits avec leurs manteaux, entre les mains de Saul son cousin, dans qui le faux zele de la Loy étouffoit tous les sentimens naturels de tendresse & de compassion, commencerent à le lapider de toutes leurs forces; & le peuple les secondant, le Saint se vit incontinent accablé d'une gresse épouvantable de cailloux. Il se tint pourtant constamment de bout recommandant son esprit à Jesus, qu'il publioit hautement estre son Seigneur ; jusques à ce que se voyant frappé à mort, il se mit à genoux, & poussant sa voix vers le Ciel avec un effort extraordinaire, il voulut mourir, comme estoit mort son bon Maistre, en demandant de tout son cœur pardon; & grace pour ses ennemis. Pensez-vous, dit saint Augustin, que Saul, qui fut depuis S. Paul, entendit la priere qu'il fit pour cela? Oiiy, il l'entendit: mais il s'en mocqua. Et aprés tout, si Stephanus non orasset, Ecclesia Paulum non haberet. Sans les prieres d'un saint Estienne, & des prieres aussi efficaces, que sont celles qu'on fait pour des injustes persecuteurs, l'Eglise n'auroit pas un saint Paul. Elle le doit à ce premier Martyr du Christianisme, & elle lui doit encore quantité de Saints du nombre de ceux qui le lapiderent. Car par la vertu de sa

priere, ils embrasserent la foy qu'ils vouloient aecabler & détruire en lui, & de fúrieux Infideles ils devintent de fervents Chrestiens.

Cette charité de saint Estienne sur comme ce seu qui descendoit autrefois sur les holocaustes, & qui sembloit les devorer, & les enlever dans le Ciel. Elle y enleva a belleame; & son corps tomba sur cette piere du re, où il estoit. Dien voulut qu'en y tomant, il y imprimast les marques de son sacré orps. On y distingue encore aujourd'huy, om me sa teste, ses épaules, & le tronc du orp s, bien que les Fidelles à force de baiser ette sainte pierre, & quelques indiscrets à orce de la grater, en ayent beaucoup gasté la figure. Il semble mesine que quelques-uns des cailloux, dont cet illustie Martyr fut frappé, soient entrez, & se soient incorporez en cette roche; & on en voit comme l'image. C'est ainsi que je l'ay appris; mais sur le lieu, je n'y ay pas fait reflexion.

Le corps du Saint demeura là exposé un jour & une nuit pour servir de curée aux chiens & aux oiseaux. Mais Dieu ne permit pas qu'ils y touchassent, & il inspira à Gamaliel, qui l'avoit eu pour son Disciple avec S. Paul & S. Barnabé, & qui aimoit le Christianisme, & l'avoit peut-être déja embrassé, il inspira, dis je, à cet homme de bien de donner ordre à des gens craignans Dieu, de prendre la nuit son corps, & de l'aller enterrer dans un lieu, qui luy appartenoit à six ou sept

lieuës de Jerulalem.

Il y demeura jusqu'à l'an 415. qu'il y sut trouvé par revelation divine, & transporté par l'Evesque de Jerusalem dans l'Eglise de Sion, où il avoit esté ordonné Diacre. D'où aprés quelque temps il sut porté à Constanti-

nople, & de-là à Rome, dans l'Eglise de saint Laurent, oubilrepose avec cer illustre Diacre - de l'Eglise Romaine, dans un même Sepulcre. L'on dit, que quand il y fut mis, les os de S. Laurent se retirerent d'eux-mêmes à là gauche, pour luy ceder la droite. L'Imperatrice Eudoxe avoit fait bâtir une Eglise, au lieu ou ce grand Saint, offrit à Dieu par son Martyre les premices du sang Chrétien; mais elle a été fi détruite, qu'on n'en voit plus aucun reste.

En descendant un peu plus bas, on arrive au

pont du Torrent de Cedron, qui est au commencement de cette fameule vallée, qu'on nomme la vollée de Josaphar. Je ne sçay fi ce pont est celuy qu'y fit baftir fainte Helene. Il ne paroist pas si ancien. Mais quoy qu'ilen soit ce lieu est digne de remarque & de veneration, non tant pour avoir été arrosé des lar-L. Reg, mes de David, qui le passa nuds pieds, le visage couvert de confusion & implorant le secours du Ciel, lorfqu'il fut obligé de fuir de Jerusalem, & de ceder à la fureur de son fils rebelle Absalom; que parce que le Fils de Dieu a pris par là souvent son chemin, pour aller du Temple à la montagne des Olives. & en retourner à la Ville.

C- 15.

On voit dessous ce Pont l'ouverture d'un grand égoût, qui monte jusque dans la ville, il reçoit toutes les ordures, que l'eau des pluyes y fait couler, & precipite dans le torrent.

Ce torrent est appellé torrent de Cedron, d'un nom Hebraique qui fignifie, noirceur, obscurité & tristesse. On le luy a donné, soit parce que toutes les ordures de la ville s'y déchargeant, il rouloit des eaux noires & obscures, soit parce qu'il étoit dans une vallée fort profonde, qui avoit presque toûjours de l'ombre dans son fond, particulierement estant DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 235

plantée d'arbres, & remplie de jardins; soit enfin parce que la vallée où il couloit, avoit été souvent le theatre de l'Idolatrie, & d'une

infinité d'horribles abominations.

Je sçay bien, que dans le Grec de l'Evangile de saint Jean. il est nommé le torrent des Cedres, wir pur comme s'ilavoit eu son cours dans un lieu planté de ces arbres : mais c'est asseurément une faute des Copistes qui ont misun omega a pour un o omicron, comme on peut le reconnoître par les autres lieux de l'Ecriture, ou il en est fait mention, & par l'autorité de saint Jerôme, qui dit expressément qu'il s'appelloit Cedron. L'Interprete Arabe de l'Evangife de faint Jean, parce quil a suivi le Grec, le nomme le rorrent des Cedres, Ouadi elarz; mais dans l'Ancien Teltament, où il suit l'Original Hebreu, ou plûtôt la version sidele des Septante, il l'appelle Ouadi Kedron, le torrent Cedron. La vallée, ou ce torrent coule, est la vallée de Josaphat, dont nous parlerons amplement, aprés avoir décrit les lieux memorables qu'on voit à la montagne des Olives.

# CHAPITRE II.

# De l'Eglise du Saint Sepulcre de la Vierge.

Ette Eglise est au delà du Pont du Torrent de Cedron, au pied de la Montagne des Olives. On se rend d'abord dans un grand quarré ensoncé, qui est pavé de belles pierres, & qui luy sert de Parvis. Le Portail n'a rien d'auguste, mais on trouve à l'entrée de l'E- Slife, un escalier magnifique fort large & fort droit, couvert d'une belle voûte, qui est d'environ cinquante degrez, par où l'on descend Profondement à ce Sanctuaire. Les Pelerins les plus devots le descendent pour l'ordinaire, en chantant les Litanies de la sainte Vierge, ou quelque Hymne à son honneur; & il semble alors que toutes les pierres du lieu se veulent mettre de la partie, resechissant admirablement leurs voix dans toute la longueur. & la

profondeur de l'Eglise.

Estantarrivé au bas de l'escalier, on détourne à main gauche vers l'Orient. Comme
ce saint lieu ne reçoit point de lumiere que
par la porte qui est au haut, & par un petit
soupirail qui est derriere le saint Sepulcre de
la Vierge, vous vous trouvez d'abord dans une
obscurité, qui vous cause un saint respect.
L'œil s'y accoûtume bientost, & découvre
le sacré tombeau, où la Mere des vivans &
de la vie mesme, a semblé est es sous l'empire
de la mort. C'est-là pourtant qu'elle en a giorieusement triomphé, & qu'elle a laissé une
abondante source de vie, pour tous ceux qui
vont l'y chercher, à la faveur de ses puissantes intercessions.

Ce saint monument est entouré de quatre épaisses murailles qui soustiennent une petite voute, dont il est couvert, & qui forment une Chapelle qui ne peut gueres tenir que trois ou quatre personnes à lasois. On y dit la Messe sur le mesme lieu, où a reposé le corps de la Vierge, Il est tout revestu de marbre, & on allume dessus quantité de lampes. On ny met rien pourtant de precieux; parce que cette Eglise étant entre les mains des Mahometans, qui y ont aussi leur lieu de priere, & qui en gardent les cless, ce seroit vouloir per-

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 234

dre ce qu'on y mettroit de riche, & se faire

une infinité de procez.

Il n'y a gueres de nations Chrestiennes qui n'ayent son Autel en ce sacré Temple, pour y honorer selon leur rit, le sepulcre de celle dont tous les peuples du monde doivent admirer les grandeurs, & publier le bon-heur, Beatam me dicent omnes generationes, & de laquelle ils sont obligez de reconnoistre qu'ils ont receu ce qu'ils ont de biens & de graces, Les Grecs ont le leur au bout de l'Eglise, derriere cet auguste tombeau. Les Suriens ont le leur vis-à-vis une des deux portes du Sepulcre, qui est ouverte du costé du Septentrion. L'autre porte est à l'Occident; & auprés il y a un Autel, qui servoit autrefois aux Armeniens; mais ils ont obtenu à force d'argent de l'Empereur'des Turcs, le privilege de dire la Messe dans le Sepulcre même, une sois la semaine, & c'est le Mercredy. L'Autel des Georgiens est au bas du grand escalier dont j'ay parlé : celuy des Abyssins est à l'opposite au Septentrion: celuy des Coptes est dans la Nef même, & a en face le saint Sepulcre,& au devant il y a un puits, d'où l'on tire d'excellente eau, qu'on boit par devotion. Les Catholiques Latins font les mieux partagez; car ils ont le tombeau mesme de la Vierge pour leur Autel , & ce sont eux qui y entretiennent jour & nuit les lampes qui y sont allumées. Le lieu de la priere des Mahometans est au Midy, vis-à-vis ce devot Sanctuaire. Ils ont fait la une niche dans la muraille vers laquelle ils se tournent, quand ils y prient.

Du côté de l'Autel des Abyssins, au bout de l'Eglise, qui répond à l'escalier, on voit une grande ouverture dans la muraille semblable à celle que les Religieuses en Europe ont à leur Chœur, pour avoir veue dans l'Eglise. Il me semble aussi avoir oily dire, ou avoir lû quelque part, qu'il y avoit aussi un Monastere de Religieules bâti audessus de cette Eglise souterraine. Ainsi il s'est pû faire qu'elles avoient là un Oratoire, où elles descendoient pour y celebrer par leurs chants, & par leurs devotes meditations les louanges de celle, qui est l'amour des Anges & des Hommes, & qui aprés son Fils est le plus doux objet des complaisances du cocur de Dieu.

L'Empereur Theodose au rapport de Saya abn Batrix est le premier Fondateur de cette Eglise. Mais Kolroés l'ayant ruinée, elle demeura long-temps dans ses ruines, qui n'ont elté, à ce que je croy, relexées, que par la piété des Princes Croisez. An moins cet Historien, qui les a precedez seulement d'un siécle, témoigne qu'elles ne l'étoient pas en-

core de son temps.

Il y a dequoy s'estonner que les anciens Autheurs , qui ont écrit à dessein, & avec exactitude des divers lieux de la Terre-Sainte, ne parlent point du Sepulcre de la Ste Vierge. Mais il faut considerer qu'en leur temps ce sacré monument estoit caché sous terre, par les ruines de la Ville de Jerusalem, qui furent jettées là, & qui comblerent cet endroit de la Vallée de Josaphat; & que comme ils n'ont traité que des lieux , qu'on, voyoit & qu'on visitoit de leur temps , ils n'out dit mot de celuy-cy, parce qu'il ne paroisoit " point, & qu'il estoit alors inconnu aux Pelerins.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas raisonnablement douter de la verité de ce Sanctuaire, dont tant de saints Peres & anciens Docteurs de l'Eglise font mention, comme faint

### DE LA TER "E-SAINTE. LIV. III. 239

Jean Damascene, André de Crete, Simeon Metaphraste & autres, que toutes les Nations du monde reconnoissent selon la Tradition, qu'ilsen ont receue de leurs Ancestres, que cette Eglise si auguste nous marque si clairement, & dont ensin Juvenal Evesque de Jerusalem rendit un si illustre témoignage à l'Imperatrice Pulcherie, & à Marcian son chaste Epoux.

Cette Princesse avoit basti à Constantinople à l'honneur de la sainte Viergecette Eglise celebre dite in Blachernis. Elle desira d'y faire apporter le sacré corps de la Mere de Dieu, qu'elle croyoit eftre encore dans son Sepulcre de la Vallée de Josaphat. Elle & l'Empereur en parlerent à Juvenal, qui estoit venu pour assister au Concile de Chalcedoine. Il leur dit, que par une ancienne & inconte-Hable Tradition, l'on sçavoit que ce corps virpinal n'étoit plus sur la Terre; que les Apôtres qui par un miracle de la Toute puissance de Dieu, furent transportez en un moment dans la maison, où la Mere de Dieu devoit expirer, pour assister à sa mort, & faire ses funerailles, l'enterrerent dans Geth semani; que trois jours durant les Anges y firent entendre une harmonieuse & divine musique, laquelle estant cesfée, un des Apostres (c'estoit S. Thomas ) qui ne s'estoit pas trouvé avec les autres, demanda que le Sepulcre fût ouvert, pour y revererles Reliques de la Mere de son Redempteur; qu'on l'ouvrit, qu'on n'y trouva point le corps, mais seulement les habits, dont il étoit couvert, & avec lesquels on l'avoit mise dans le tombeau : ce qui fit croire à tous les assistans qu'elle étoit ressuscitée, & montée au Ciel en corps & en ame. C'est ce que rapporte Euthymius au l. 3. de son Histoire chapitre 40. Et il

ajoûte que cet Evéque envoya à l'Imperatrice, les precieux & pauvres vêtemens avec lesquels la sainte Vierge fut ensevelse, & la caisse dans laquelle son corps fut porté & mis dans L 4.6.2. le Sepulere. Nicephore Calliste dit à peu prés la mesme chose.

Le vrai lieu du Sepulcre de la sainte Vierge,

est donc celuy que nous avons eu le bonheur de visiter, & où Dieu nous a fait la grace de luy offrir plusieurs fois le saint Sacrifice de la Messe. C'est de-là-que la sainte Vierge est montée pleine de gloire dans le Ciel, & c'est là que nous avons conçû une ferme esperance, que par la faveur de ses puissantes intercessions, Dieu nous fera misericorde, & nous y élèvera aussi. C'est-là qu'elle apparut aux Disciples, aprés qu'ils luy eurent rendu les derniers devoirs. Ils prenoient là, selon la contume, un petit repas; & comme à la fin log. Gra- ils rendoient graces en ces termes, Gloria tibs Deus, gloria tibi : Gleria Patri, & Filio, & Spiritus fancto; Magnum nomen Trinitatis; Domine Jesu Christe, adjuva nos. Gloireà vous, ô Dien I gloire à vous; Gloire au Pere, au Fils, & au Saint-Esprit. O que la Trinitéest un grand nom! Seigneur JE su s-CHRIST assistez-nous. La Vierge se presenta à eux environnée d'une splendeur nompareille, sur quoy transportez d'une joye extraordinaire, ils s'écrierent Panagia, Panagia! adjuva nos. O Toute- sainte, ô Toute sainte, secoureznous! Elle leur répondit, Je seray toujours avec vous. C'est là qu'en esprit de foy nous l'avons contemplée aussi dans sa gloire, & que dans la connoissance que nous avons de

> ses bonrez incomprehensibles, nous nous sommes persuadez, qu'elle seroit toûjours

avec nous.

Eucho-Arab.

### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. I II.

C'est avec peine que les Devots de la sainte Sepulcre Vierge sortent de cet aimable lieu. Il fant de S. 70. pourtant le quitter, & en remontant le grand feph. escalier par où nous y sommes descendus, diré

un mot de ce qu'on y voit.

On trouve d'abord à main droite une assez grande chambre, sans aucune lumiere. ne sçait ce que c'estoit, & l'en ne peut le deviner. Mais de ce mesme costé, aprés avoir remontéenviron vingt-deux degrez, on rencontre la Chapelle de saint Joseph, qui est à ce qu'on dit le lieu de sa Sepulture. Le Vene- L de lees rable Bede en fait mention. Il n'est pas pour- fant.c.6 tant si proche de celui de la Vierge, que quelques Auteurs l'ont écrit, bien qu'il soit dans la mesine Eglise. Ce grand Saint, le consingermain, & l'Epoux Vierge de la Reine des Vierges la Mere de Dieu, & neveu de sainte Anne, qui étoit sœur de son Pere Jacob; & ce qui est plus que tout cela, le pere putatif & adoptif du Fils de Dieu le Sauveur du monde, & le nourrissier de Dieu mesme, étoit venu en Jerusalem s'aquitter des obligations de la loi; & il cut la consolation d'y mourir dans la pratique de l'obéissance qu'il rendoit à son Createur, vertu que les services & les foumissions, qu'il avoit receus de Jesus son Dieu, pendant prés de trente années, lui avoient renduë infiniment chere. Il y mourut entre les bras de la vie, & de la vie éternelle & substantielle de Dieu le Verbe incarné, & entre les mains de sa chere & chaste compagne, les sources fecondes de toute sorte de benedictions. L'un & l'autre firent ses funerailles. Elles se firent avec plus de devotion, que de pompe, &il y assista plus d'Anges que d'hommes. L'assemblée des hommes fut neanmoins affez nombreuse, Jesus - Christ

avoit déja des Apostres & des Disciples, qui se joignirent apparemment aux amis, & aux parens du Saint, & à ceux de la sainte Vierge. Je sçay bien que quelques Auteurs dissent que saint Joseph mourut peu de temps aptés que la sainte Vierge & luy trouverent nostre Seigneur dans le Temple, assis au mielieu des Docteurs, Mais leur opinion n'est appuyée, ce me semble, d'aucune bonne raison, Quand l'on voit dans l'Ecriture les Juiss de Nazareth surpris des paroles pleines de grace, qui sortoient de sa bouche, se dire l'un à l'au-

Marc. 6. tre avec étonnement, N'est-ce pas le Fils de Joseph, n'est-il pas Charpentier? S'ils ne disent pas en termes exprés, que ce Joseph est encore vivant; ne semblent-ils pas au moins le témoigner? Mais entendant ceux de Capharnaum dire dans une autre rencontre,

Ioan. 6. N'est-ce pas le Fils de Joseph, dont nous connoissons le Pere & la Mere, peut-on douter
que saint Joseph ne suit en vie, & s'il estoit
mort, ne paroist-il pas, qu'il y avoit fort peu
de temps? Le Sauveur l'aimoit trop, & en
avoit reçeu trop de bons services, pour le priver de la joye de vivre avec luy, & de tant de
merites, dont il enrichissoit son ame en vivant en sa compagnie. Il ne mourut pas aussi
aprés la Passion de Nostre-Seigneur. S'il

Har. 78. eust été de ce temps-là, dit saint Epiphane, le Sauveur n'auroit pas recommandé sa saint te Mere à saint Jean. Il l'auroit laissée sous la conduite charitable de saint Joseph son Epoux. Il se service et et en auroient parté, comme ils ont parlé de saint Jean & des semmes devotes, qui y assistement. Il mourut donc, comme nous avons dit, & le Sauveur le mit en terre de ses propres mains,

dans le Sepulcre que nous avons eu le bonheur de visiter. Ce ne fut pas, pour l'y laisser long-temps. Il le ressuscita avec soy. Et comme il étoit le plus grand en dignité & en merite de tous les Saints qu'il tira des Lymbes, il fut aussi le plus privilegié. Si plusieurs d'eux sortirent vivans de leurs Sepulcres, aprés la Resurrection du Fils de Dieu, & apparurent à un grand nombre de personnes dans la sainte Cité; peut on croire que celui qui a fait vivre de ses sueurs le Fils de Dieu pendant trente ans, ait éré laissé mort dans le sien ? Et si Dieu l'y avoit laissé, autoit-il laissé ses saintes Reliques sans honneur? Nous n'en n'avons de reste que le lieu de la Sepulture qu'il nous a fait connoistre & il a voulu, que tout engagé qu'il soit sous la tyrannie des Infidelles, on vienne le reverer de toutes les parries du monde, aussi-bien que le sien, & celui de sa sainte Mere. Ce Saint est dans le Ciel en corps & en ame. Il y monta à la teste de tous les Saints, quiy furent élevez avec J & s u s-CHRIST leiour de l'Ascension : Et comme il n'y perd point la qualité & le nom de son Pere, il y possede une gloire & une puissance proportionnée à ce grand & à cet ineffable nom.

Saint Joachim & sainte Anne ont en aussi en cet endroit leurs tombeaux, de l'autre costé de l'escalier. Ils sont dans une Chapelle S. Joac
plus haute de trois ou quatre degrez, & plus chim or
ouverte que celle de saint Joseph, & l'on dit
la Messe dessus. Celuy de saint Joachim regarde l'Orient, & celuy de sainte Anne, est
tourné au Septention. Ces deux bien-heureuses personnes, à qui toutes les creatures
font infiniment obligées, comme le dit saint Orat. 1.
Jean Damascene, aprés ayoir presenté à Dieu de Nat.
Virg.

le plus excellent don & le plus digne de luy, qui put lui être fait au monde, la sacrée Vierge Marieleur fille, & aprés avoir survécu cinq ou six années à ce precieux sacrifice, moururent pleins d'années & de merites & furent enterrez en ce lieu. Leurs sacrez Corps n'y sont plus. On ne sçait rien de celuy de saint Joachim. La France possede dans la ville d'Apt celuy de sainte Anne. Dieu le découvrità Turpin Archevesque de Reims, lorsqu'il reconsacra l'Eglise où il est. Il y a sous l'Aurel une cave à double étage. Ce fur dans un coin de la plus profonde, qu'il trouva ce tresor, dans un coffre de cyprés avec un écrit, qui le faisoit connoistre, & une lampe qui y étoit miraculeusement allumée, ne recevant point d'autre huile, que celle qui découloit d'un bois, où elle étoit suspendue. Cette découverte fut faite l'an 792. en la presence de l'Empereur Charlemagne & de toute son armée.

# CHAPITRE III.

# Du fardin des Olives.

Pouvantables mysteres, plein d'horreur & plein de douceur, où le second & celeste Adam a gousté l'amertume du plus amer, & plus dégoustant fruit du monde, pour nous rendre la vie & le bon-heur souverain que le premier & terrestre Adam nous avoit fait perdre, pour avoir gousté les delices mortelles du fruir dessendu: mais où l'ame devote trouve la vraye terre-promise, qui distille toute en lait & en miel.

### be La Terre-Sainte. Liv. III. 443

Je ne sçay pas de quelle maniere étoit au-trefois ce jardin, quelle étoit sa forme & son étendue. C'étoit vray - semblablement un grand verger plein d'Oliviers sous lesquels on alloit librement se promener & se reposer. Il reste huit arbres fortunez du nombre, à ce qu'on dit, de ceux qui étoient-là, du temps du Sauveur. Leur antiquité les rend exempts du tribut, que l'on prend depuis plusieurs siecles en ce pays, de chaque pied d'arbre. Les Peres de la Terre-sainte ont acheté le champ où ils sont, & ils les gardent comme un grand tresor. Ils ne perdent rien des Olives, qu'ils en recueillent. Ils en tirent une huile de benediction, qu'ils distribuent aux personnes de qualité, qui contribuent par leurs aumônes, à la conservation des saints Lieux. Les noyaux qui en restent , servent à faite des Rosaires & des Chapelets, qui sont extrêmement recherchez des Catholiques. Il est deffendu sous peine d'Excommunication, de couper des branches de ces Oliviers, & d'en rien prendre. L'on accorda à Monsseur l'Ambassadeur par une faveur tres-particuliere d'en faire couper une branche. Pour empescher les Chrestiens des nations heretiques, qui n'apprehendent pas ces foudres de Rome, d'y porter la main, les Peres y entretiennent un Mahometan pour Fermier, qui sçait faire payer freher, ce qu'on en derobe, que personne n'ose y attenter.

Les Evangelistes racontent que lorsque le Fils de Dieu étoit à Jerusalem, il passoit la plûpart du jour dans le Temple, s'employant à l'instruction des Juiss, & que la nuit, il l'alloit passer en prieres à la montagne des Olives. C'étoit dans le jardin, dont nous parlons. Saint Jean ne nous permet pas d'en douter, puisqu'il dit que le traistre Judas y soan &

Liij

amena les soldats qui le devoient saisir, parce qu'il scavoit le lieu, Je sus s'y étant souvent assemblé avec ses Disciples. Il leur faisoit là la repetition des belles leçons qu'il avoit faites le jour dans la ville, & il leur declaroit les mysteres du Royaume de Dieu, qu'il n'avoit proposez aux autres qu'en figures & en paraboles. Que cette conversation d'un Dieu-homme avec ses Disciples étoit charmante, & qu'il étoit doux de veiller avec lui à la fraicheur de la nuit, sons ces arbres, qui ne perdent jamais leur verdure! Combien de nuits le Fils de Dieu a-t-il passées là à prier pour nous, pendant qu'il y laissoit dormir ses A postres? Combien de fois a-t-il baigné cette sainte terre de ses larmes, en y deplorant la dureté de nos cœurs, & nos attaches criminelles à ce qui deplaist à Dieu, & ce qui nous damne? Combien de fois s'y est-il humilié & abbatu devant la majesté de son Pere, pour guerir nostre orgueil, & pour appaiser sa colere justementallumée contre les pecheurs?

Tout cela étoit le prelude de cette nuit fatale, qu'il vint y passer la veille de sa Passion, Il fut suivi de tous ses Apostres, mais il en laissa une partie dans le village de Gethsemani, qui étoit en viron à deux ou trois cens pas de-là, vers le Midy, & dans un endroit plus bas. Il ne prit avec lui que saint Pierre, saint Jacques, & saint Jean; & alors il voulut, que toutes les passions les plus humiliantes & les plus cruelles vinssent donner la gehenne à for cour; & que la rage des Juifs ne pouvant faire souffrir que son corps, elles fissent endurer à son ame, tout ce qu'elle estoit capable de souffrir. C'estoit pour être une victime entiere & pariaire, & pour expier par les douleurs infinies de son esprit & de sa chair, les

# DE LATERRE-SAINTE. LIV. 111. 247

innombrables pechez, que nos ames commettent dans elles-mesmes, & par leurs corps. Les premiers coups que ces passions violentes commandées & soulevées par son Amour, suy porterent, surent des coups de mort, comme il le témoigna à ses trois bien aimez. Disciples à son entrée dans le jardin.

Il y a dans la partie la plus haute de ce jardin, une roche un peu elevée & d'une largeur considerable. Elle est proche d'un grand chemin, par où l'on monte aux Sepulcres des Prophetes. Ce fut là que Nostre-Seigneur donna ordre aux trois Apostres de veiller, & de se fortifier par la priere contre la rude tentation, qui étoit pour les attaquer, & pour abbatre sous la foiblesse de leur chair, la force & la vigueur de leurs ames. Maisau lieu de suivre un conseil si faluraire, ils se reposerent for cette roche, & s'abandonnerent au sommeil. Elle semble porter encore les marques de leur lascheté. On y voit une figure grossiere, comme de trois corps couchez, soit que ce soit un jeu de la nature & du hazard, soit que comme le croient avec piété plusieurs personnes, ce soit un trait de la providence, qui a voulu l'y imprimer pour nostre instruction, & la condamnation de nostre paresse.

Il y avoit assez prés delà un chemin sousterrain, qui conduisoit dans une grotte prosonde, éloignée du lieu des Apostres d'un bon jet de pierre Cette grotte qui à maintenant son entrée prés de l'Eglise du Sepulcre de la sainte Vierge, est longue de trente-huit palmes, & large de vingt-huit: sa figure est irreguliere; mais approchante de la ronde. La voute est, comme celle des quarrieres, de la pierre mesme, & il y a trois gros pilliers de messine matiere, qui la soutiennent. Cette voute est ouverte d'un trou semblable à cesuy des cisternes, par où la grotte reçoir un peu de jour, aussi-bien que de la porte, qui en est proche. Il y a deux Autels pratiquez dans la roche mesme, l'un est tourné à l'Orient, & l'autre au Septentrion.

C'est dans l'espace qui est entre deux, où la Tradition porte que Nostre-Seigneur sit sa priere, & sua du sang. On voit encore sur la paroy quelques lettres latines demi effacées dans un endroit un peu plus avancé, & plus élevé que cet Autel, qui est au Septentrion, qui en rendent témoignage en ces termes. Hie Rex Christus sudavit sanguinem, sape morabatur du C Mi Pater si vis transser calicem hunc à me, C'est icy que le Roy Messie sua du sang. Il y demeuroit souvent, jusques à ce qu'enfin il s'y recommanda à son Pere par ces paroles: Mon Pere ostez-moy ce Calice, & delivrez m'en s'il vous plaist. J'ay ajousté ces mots (jusqu'à ce qu'il s'y recommanda à son Pere ) & je l'ay fait parce que l'écriture étant effacée, & n'y ayant que du avecun titre, & un grand c qui paroissoient, je n'ay point trouvé desens plus naturel, pour joindre les dernieres paroles avec les precedentes.

Le Fils de Dieu chargé de tous les pechez de tous les hommes, de toutes leurs ordures, & de toutes leurs abominations, accablé de l'horreur & de la confusion qu'il conçeut de se voir revestu de tant d'infamie, alla s'enfoncer au plus profond de cette grotte, comme s'il eust voulu à l'exemple d'Adam, cacher dans cette obscurité, la honte extrême qu'il en avoit, ou plûtost par une conduite opposée à celle d'Adam, il s'alla rendre la, comme dans les basses-fosses & les cachots de la justice de son Pere, pour meriter par l'ayeu & la

detestation de cette infinité de crimes affreux, qu'ils nous fussent tous pardonnez. Il avoit alors devant les yeux tous les hommes de tous les siécles, tous en general, & chacun d'eux en particulier. Il vit distinctement tous nos pechez, leurs especes & leur nombre. Il en penetra toute la malice, parce qu'il penetroit toutes les grandeurs de Dieu, qu'ils attaquoient, & qu'il aimoit infiniment Dieu. Il comprit l'obligation que nous avions d'en concevoir une douleur sans mesure, & en mesme temps nostre impuissance de le faire. Ce fut alors que pour suppléer au défaut de nos contritions, il en conceut là une, la plus amere, la plus cuisante, la plus forte & la plus tuante, qui puisse estre, & qui estant partagée entre tous les hommes leur auroit à tous fait fendre le cœur, & donné la mort. Il en devoit luy mesine mourir naturellement, & il le témoigna, quand il dit, que son ame étoit trifte jusqu'à la mort. Mais sa divinité le soutint par miracle, voulant qu'il perdît la vie d'une autre maniere. Son aimable cœur pressé de douleur pour nos fautes, ne se distilloit pas seulement à grosses goures par ses yeux, mais comme s'il eûttrouvé ses larmes incapables de les laver, il poussa violemment son sang au dehors, desirant le repandre tout, pour les expier & pour satisfaire à Dieu son Pere. Il avoit déja ouvert tous les pores de son corps, par une sueur chaude & universelle, avantcouriere de son sang lorsque sa nature humaine, en sa partie inferieure, commença à craindre la mort, mais la plus cruelle & la plus honteuse des morts, dont il avoit une vive representation. Cette crainte rappellant & retirant avec une violente douleurle sang vers le c xur, le fit écrier: O mon Pere! s'il est possible, que ce Calice me soit ofté, & que je ne le boive point. Mais son amour pour Dieu, & pour l'homme plus enflammé qu'auparavant, pour ainsi dire, par l'abord impetueux de ce Sang, le rejettoit avec plus de force & luy faisoit dire: O que vostre volonté soit faite, 3 non pas la mienne! Ce flux & ce reflux de sang dura long-temps, mais avec des mouvemens irreguliers & differents, selon les passions diverses de trillesse, d'ennui, de crainte, d'angoisse, d'amour de Dieu, & de hardiesse, qui s'élevoient dans son divin cœur. Cet homme-Dieu dont la force n'a point d'autres bornes, que celles de la Toute-puissance, s'étant abandonné aux infirmitez de la nature humaine, & l'ayant privée des consolations de la divinité, en fut si abbatu & si affoibli, que Saint Michel son Ange fidelle, le premier de ses adorateurs, & le Chef de la milice celeste s'apparur à lui, non pour l'encourager; car il ne manqua jamais de courage; mais pour donner du soulagement à son corps, & le fortifier par les secours qu'il luy put rendre, en le soutenant, essuyant sa sueur, & luy faisant d'autres semblables services. On tient qu'il s'apparut à lui à l'endroit, où est ce petit Autel creusé dans la roche du costé du Seprentrion. Mais ses combats en devinrent plus violens, & son agonie plus terrible. Son zele pour Dieu, son amour pour pous, & son desir extrême de voir tous nos pechez noyez dans son sang, surmontant toutes les autres passions, donnerent une impulsion si vehemente à ce sang adorable, que sortant du cœur & desveines, & traversant les chairs & la peau, il distilla à grosses goures de toutes les parties de son corps; mais avec une telle abondance, qu'il n'en empourpra pas seulement la terre, mais qu'il y coula, comme s'il y fut tombé à ruisseaux. Voilà de quelles larmes le peché doit être pleuré; il faut le pleurer avec des larmes de sang, & ces larmes de sang mesmes ne sont pas assez, si elles ne sont les larmes d'un Dieu, ou unies aux larmes d'un Dieu, & imprimées de leur vertu & de leur merite.

N'est-il pas vray que quand on pense à toutes ces choses, & qu'on les medite dans le lieu mesme, où elles se sont passées; qu'on est à genoux sur cette terre, où le Fils de Dien éroit à genoux; qu'on baise cette place digne de toute veneration, qui a esté baignée de sa. fueur & de son sang; qu'on se represente que c'est là où la veue de nos pechez luy a fait souffrir une mort plus ignomineuse & plus cruelle que celleque les Juifs luy firent endurer: plus cruelle, sans doute, puisque nonseulement nos pechez le blesserent d'autantde playes, qu'il avoit de pores en sa sainte chair; mais qu'ils porterent leurs coups jusqu'au plus secret du cœur & des entrailles, & jusqu'au fond de l'ame mesme : Plus ignominieuse asseurément : car quelle honte à celui qui avoit la nature & le courage d'un Dieu, de craindre la mort, & à celuy qui est la sainteté par essence, dese voir revestu de tous les crimes & de toutes les abominations de la terre. N'estil pas vrai que quand on considere, que c'est là où le cœur du Fils de Dieu s'est abysmé dans une mer de contrition, pour y abysmer rous nos maux; que c'est là qu'il nous a merité tant de force par sa foiblesse, tant de conso lations par sa desolation, & tant de bien par ses souffrances. N'est-il pas vray, dis-je, qu'on doit estre rouché d'une maniere qui se peut sentir; mais qu'il n'est pas possible de di252

re; qu'il faut avoir plus de dureté & dé froideur que le fer, si l'on n'est pas attendri & en slammé dans cette grotte, qui est la fournaise ardente du divin amour.

L. 3. feet. fid cruc. p. 14.

Sanut rapporte une chose admirable de ce sacré lieu, où Nostre-Seigneur endurant cette penible & insupportable agonie, pria avec plus de ferveur, & plus long-temps, & où il Îua à grosses gouttes de sang, qui couloient à terre. Il dit que la pierre sur laquelle le Fils de Dieu étoit à genoux le corps prosterné, & soutenu seulement de ses mains, receut la marque de ses mains & de ses genoux; que la figure s'en voyoit encore de son temps, qu'on n'en pouvoit rien enlever. Cela ne paroist plus. Le bas de la grotte est couvert de cerre: & je ne sçay, si on oseroit l'enlever, pour l'en nettoyer & rechercher la verité de ce miracle. On ne l'oseroit pas sans la permission du Ture, & il n'accorde ces sortes de permissions qu'avec de grandes difficultez, & forcé par de grosses sommes d'argent, ausquelles seules il se laisse vaincre.

JESUS-CHRIST ayant souffert en cette grotte sa Passion dans l'ame, en sortit pour l'aller aussi souffrir en son corps; & ayant réjoint ses Apostres, qui estoient endormis sur la pierre, dont j'ay parlé, il descendit seps ou huit pas plus bas pour aller donner le baiser d'amour & de paix au plus detestable de ses ennemis, le traistre Judas. Le lieu où il l'embrassa cordialement est à present l'entrée d'un chemin étroit, qui n'a gueres que dix pas de long, & qui est fermé par un champ voisin où il abourit. Il est entouré d'une muraille qui le borne de tous costez.

C'est aussi proche l'entrée de ce chemin, que les soldats, qui estoient entrez dans le jar-

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 253

din, surent renversez d'une parole de douceur, mais de majesté, par un Ego sum, un c'est moy, que Nostre-Seigneur leur dit, pour se faire connoistre à eux. Ce sut là que saint Pierre tira l'épée, & coupa l'oreille à Malchus, & que le Sauveur blasma la temerité de son zele, & en repara la faute par la guerison du blessé. Ce sut là ensin qu'ayant pourveu à la seureté de ses Disciples, il s'abandonna à leur fureur.

Ils vinrent le saisir dans le lieu, où est cepetit chemin; & l'endroir, où il sinit, est celuy, où l'ayant renversé à terre, soulé aux pieds, & accablé de soups de poings & de bastons, ils luy garotterent étroitement les mains, & le conduissrent à la Ville, avec une

cruauté sans pareille.

On montre encore dans ce mesme jaidin des Olives, le lieu d'où la sainte Vierge voyoit le martyre desaint Estienne, & où elle prioit pour lui. Elle revenoit du haut de la Montagne des Olives, où elle estoit allé adoter son Fils , & bailer les lacrez vestiges de ses pieds à l'endroit d'où il s'éleva au Ciel le jour de son Ascension; lorsqu'elle apperceut cette foule de Juifs enragez, qui traisnoient le saint Diacre au supplice. Elle entra dans le jardin, & elle s'y arresta affez prés du chemin qui mene au Pont de Cedron. Je ne doute point que ce premier des Martyrs ne doive aux prieres de cette toute-puissante Mediatrice la grace de cette admirable constance, qu'il fit paroistre à sa mort, & il eut peut-estre la consolation de voir non-seulement Jusus, qui estoit de bout à la droite de Dieu, & qui fembloit luy tendre la main; mais encore Marie, qu'il pouvoit appercevoir & reconnoistre, du lieu de sa peine; & il ne pouvoit remarquer qu'Elle estoit presente à son martyre ; sans estre asseuré qu'elle prioit pour luy.

A quelque pas de là, mais hors du jardin, dans le chemin le plus droit, & le plus court pour monter au haut de la Montagne des Olives, on rencontre à main droite une pierre, sur laquelle on dit que Nostre-Dame en montant au Ciel, laissa tomber sa ceinture, pour en faire comme un present à saint Thomas, à qui elle se rendit alors visible. Ce qui excita cet Apostre qui n'avoit pasassisté à sa mort, à demander que son Sepulcre fust ouvert, afin de s'asseurer de la verité de la vision qu'il avoit euë. C'est ce qu'on dit, & l'on fait voir sur cette pierre, je ne sçay quoy qui approche de la figure d'une ceinture, & on pretend que cette Relique y tombant, y imprima ainsi son image.

#### CHAPITRE IV.

De la Montagne des Olives, & premierement des Sepulcres des Prophetes que l'on y voit.

A Montagne des Olives est à l'Orient de Jerusalem, & elle a sa longueur du Septentrion au Midy. Elle a pris son nom des Oliviers dont elle estoit autresois couverte; & elle le conserve, parce qu'on y en voitencore quantité, qui y viennent, & s'y entretiennent heureusement. C'est la plus haute de toutes celles, qui environnent la sainte Cité. Et ceux qui veulent voir à plaisir Jerulem, vont en prendre l'aspect de ce costé là. Elle leur y paroist dans toute son estendue,

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 250

& toute sa beauté. La veuë mesme se porte bien loin pardessus, & en détournant les yeux au Midy, on découvre une partie du Tourdain, la Mer-morte, & les Montagnes qui sont au de-là. La partie Septentrionale est la plus élevée, & elle va ensuite toûjours en s'abaissant peu à peu, jusqu'à la Montagne de Silouan, & de Bethanie.

Ily a deux chemins qui bordent le jardin des Olives, par où l'on peut y monter. L'un est assez droit, l'autre est un chemin de detour, Et c'est celuy-cy que je vas suivre pour revenir par le premier, parce que les Pelerins en usent ainsi pour l'ordinaire, & que les saints Lieux, que l'on y visite se trouvent dans un ordre plus

naturel & plus agreable.

On prend donc son chemin à main droite Sepulcres au dessus du jardin, dont nous avons parlé, des Pro-& retournant un peu vers la gauche, on mon- phetes. te au lieu, où l'on dit que sont les sepulcres des Prophetes. Mais de quels Prophetes? Ce- Ioann. luy d'Isaïe est ailleurs au dessous du Mont de Mosch. Sion. Jeremie a eu le sien à Taphni en Egy- 4.77. pra pte, où les Juifs le mirent d'abord, & depuis spir. en Alexandrie, où Alexandre le Grand le fit transporter. Son Secretaire Baruch alla depuis en Babylone, pour-consoler ses compatriotes dans leur captivité, & mourir avec eux. Vid. Ti. Ezechiel de mesine, aprés y avoir esté cruelle- rin. Quament martyrizé par les Juifs , qui luy brile- ref. & rent la teste sur des pierres, o à ils le traisne- lies. rent , ou qui l'attache rent , comme disent d'autres, à des chevaux qui le démembrerent, fut enterré dans le tombeau de Sem & d'Arphaxad. Daniel finit aussi ses jours en Babylone, ou d'une mort naturelle, selon la commune opinion, ou par le Martyre, un certain Attalus l'ayant fait décapiter avec ses

trois saints Compagnons, comme le rapporte un vieux Manuscrit de l'Empereur Basile, qui

fetrouve dans le Vatican.

De Babylone leurs Reliques ont esté transportées en Alexandrie, & de-là à Venise. Osée à eu son Sepulcre à Behemot dans la Tribu d'Iffachar; Joël à Bethor; Amos à Thecué; Abdias & Elizée à Sebaste; Jonas à Geth; Michée prés d'Eleutheropolis avec Habacuc; Nahum à Begabar. La plupart des Prophetes ont donc leurs Sepulcres ailleurs. Mais, quoy qu'il en foit, si ceux-là les onteu ailleurs, c'est assez que quelques autres ayent eu le leur en cet endroit-là, comme peuvent l'avoir eu Sophonie, Aggée, Malachie & tant d'autres envoyés de Dieu dont l'Ecriture fait mention, & qui n'ont rien laissé par écrit comme Gad, Nathan, Ahias le Silonite, & plusieurs autres. C'est asfez, dis-je, que ces Prophetes ayent esté enterrez-là, pour verifier le nom qu'on donne à ce lieu. Il se peut faire mesme que les Juiss ayent travaille là à dessein de rechercher les ossemens, & les Reliques des plus fameux Prophetes, & de leur donner place en cet endroit parmi les autres. Et c'est peut-estre ce qu'ils faisoient, lorsque Nostre-Seigneur leur reprochoit, qu'ils pretendoient honorer beaucoup les Prophetes en leur bastissant des Sepulcres; mais que leur devotion estoit vaine, puisqu'ils les deshonnoroient, ne recevant point la verité de leurs paroles, & n'imitant point leurs vertus.

Ce lieu donc qu'on appelle les Sepulcres des Prophetes, consiste en deux ou trois caves profondes & longues en forme de ruës, creusées dans la pierre, avec le pic, le cizeau & le marteau. Il y a d'espace en espace de grands trous quarrez, où l'on peut enfoncer une

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 257

grande biere. Ils ne sont pas tous égaux les uns ayant plus de capacité que les autres; mais tous n'ont rien de majestueux, ny de beau. On entre dans ces conduits soûterrains avec des stambeaux ou des chandelles à la main, parce qu'il n'y a point de lumiere, & on y marche de compagnie, parce qu'il est arrivé quelquesois que quelques-uns allant seuls visiter ces Sepulcres, ont trouvé là le leur, sans estre Prophetes, y ayant esté assassinés par les voleurs, qui s'y estoient mis en embusches.

#### CHAPITRE V.

Du lieu, où les Apostres ont composé le Symbole de la Foy, & où ils ont appris de Nostre-Seigneur l'Oraison Dominicale.

A Usortir des Sepulcres des Prophetes, continuant à monter, & en tournant un peu à main gauche, on arrive au lieu, où l'on dit que les Apostres s'assemblement auparavant de se separer, pour aller precher l'Evangile par toute la terre, & que d'un commun accord, ils y composerent le Symbole, qui porte seur nom.

Cette Tradition n'est que parmi nous. Toutes les autres Nations Chrestiennes ont oublié cette premiere profession de Foy. Elles ne sçavent point, & ne recitent point d'autre Symbole, que celuy du Concile de Nicée, achevé par le Concile de Constantinople. Elles ne peuvent pourtant nier, qu'il n'y en

2it eu un devant celuy-là, l'Eglise n'ayant jamais esté depourveue d'une regle de foy courte & aisée pour la direction des Fidelles, On le peut reconnoistre dans les Catecheses de saint Cyrille de Jerusalem, qui dans la sixiéme, & les suivantes explique un Symbole, qui n'est point celuy de Nicce, puisqu'il n'y met point le mot de duorens , qui en est comme l'essence; & que dans la dix-septiéme il traite de diverses choses, dont celuy de Nicée ne parle point. On nepeut pas austi dire, comme remarque sçavamment le P. Petau dans ses dogmes Theologiques, qu'il explique là celuy de Constantinople : puisqu'ayant composé ces Catecheses en sa jeunesse, comme le témoigne saint Jerosme, il les a composées devant la celebration du Concile.

Outre que les raisons qui montrent qu'il n'expliqué passes qu'il néexpliqué passes qu'il ne parle pas de celuy de Constantinople. Il y avoit donc dans l'Eglise un Symbole de la Foy devant ces Synodes; Et elle l'avoit receu des Apostres, comme nous l'apprend saint Jerosine dans sa Lettre à Pammachius, &

Ep. 61. Jerosine dans sa Lettre à Pammachius, & Ep. 96. saint Leon Pape dans une qu'ilécrivit à l'Imperatrice Pulcherie, & d'autres tres-anciens Docteurs.

On raconte que les Apostres s'assemblerent de la maniere que j'ay dit, & dans le lieu que j'ay marqué, pour former cet abregé de nôtre Foy, qu'ils nous ont mis en main, comme une épée capable de couper pied à toutes les erreurs, & à toutes les heresies au sentiment de saint Leon. Ce lieu est sous terre comme nue cave, de la longueur d'environ vingt pas, dont la voute est soûtenue de douze Arcades, à l'honneur, dit-on, des douze Apostres. Il se peut saire que ce lieu ait servi d'Eglise.

Lot, eit.

De LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 159

autresois, & que cette Eglise aitesté consacrée fous le nom de saint Marc l'Evangeliste, commeonle rapporte. Il n'en a pas pourtant l'apparence, & on le prendioit plûtost pour une cisterne. On y descend par une bouche assez étoite & difficile; & en certain temps de l'année, il faut prendre garde en y descendant? à ne s'avancer pas trop viste, de peur de marcher dans l'eau.

Les Apostres nous apprirent-là ce que nous devons croire; & un peu plus haut, est un champ, od Nostre-Seigneur leur apprit, & nous enseigna en leur personne, ce qu'un Chrestien doit esperer, & ce qu'il doit demander à Dieu . Carce fut-là, que ce divin Maî- Luc. 17; tre ayant fini lapriere qu'il y faisoit, un de ses Disciples l'aborda, & luy proposa le desir qu'il avoit de sçavoir de luy de quelle maniere il faur que nous parlions à Dieu dans nos Oraisons. Seigneur, luy dit-il, apprenez-noue à prier comme Jean l'a appris à ses Disciples. L'e Sauveur n'avoit pas manqué à une chose si necessaire, & qui est presque la premiere lecon qu'un Directeur spirituel doit faire à ceux, dont Dieu luy a confié la conduite. Les Apôtreseltoient les enfans de son Oraison.

Ce futaprés la priere de toute une nuit, mais une priere fervente & digne d'un Homme-Dieu, qu'il les choisit sur une petite Monta, gne de Galliée. Cette priere leur donna l'être & la vie d'Apostres, & il voulust que la priere entretinst en eux cette vie divine, qu'ils avoient receuë d'Elle. C'est pourquoy il leur en recommandoit tres-particulierement l'usage; & non content qu'ils y vaquassent en quelque temps de la journée, il leur ordonnoit mesine de ne l'interrompre jamais. leur en apprit la maniere, & la pratique dés

l'heure mesme qu'il les eut éleus. Ses autres Disciples y estoient presens, & ils en receurentla leçon. Il falloit donc, que celuy, qui aprés cela demanda à Nostre-Seigneur, d'estre instruit, fût un Disciple nouveau; & cet aimable Maistreeut la bonté de luy repeter le Formulaire de prieres qu'il avoit donné aux autres. Nous l'appellons le Pater noster, parce qu'il commence par ces paroles. Je ne sçay si les Disciples en comprirent alors le sensimais s'ils le penetrerent, ils deurent en estre charmez, & ils remarquerent qu'il y avoit autant de difference de cette priere à celle de saint Jean, qu'il y en a presque d'un Dieu à un homme.

L'Evangile ne marque pas le lieu, où Notre-Seigneur enseigna cette admirable Oraison pour la seconde fois, & il est difficile de le conjecturer, de ce que saint Lue rapporte au Chapitre onziéme, lequel il commence par ce recit, ny de ce qu'il raconte au Chapitre precedent. Il est vray qu'immediatement auparavant, il parle de la reception pleine d'amour, mais trop empressée, que sainte Marthe fit à Nostre Sauveur dans sa Maison, prés de Bethanie. Mais, aussi immediatement aprés, il écrit le miracle que fit Nostre-Seigneur en guerissant un homme muet & possedé. du diable. Ce qui se passa dans la Galilée, & plus d'un an auparavant. De sorte que l'Evangeliste n'ayant point gardé-là, ny l'ordre du temps, ny celuy du lieu; on ne peut pas ayant égard precisément à sa naration, conclure que le Sauveur enseigna cette incomparable priere sur le Mont des Olives, parce que ce lieu est prés de Bethanie, & qu'on peu auparavant il est dit, que Nostre-Seigneur estoit dans ce Bourg. On ne le peut pas, dis-je,

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 261

conclure, parce qu'on pourroit par une mesme consequence pretendre qu'il l'a enseignée dans la Galilée, sous ombre qu'immediatement aprés, il est dit, qu'il chassa un demon

muet , ce qu'il fit en cette Province.

Mais si l'Evangile ne nous persuade pas cela, nous devons le croire par respect à la Tradition, que l'on n'a aucune raison de rejetter, & qui est appuyée par un monument visible, je veux dire, par une Chapelle, qui estoit là battie autresois, en memoire de cette divine instruction, que le Fils de Dieu y donna. On voit là encore des ruines qu'on pretend en estre les restes.

# CHAPITRE VI.

Du lieu où Nostre-Seigneur prédit le Jugement dernier: De la grotte de sainte Pelagie: Et du lieu où la Vierge receut nouvelle de sa mort,

E fut sur la Montagne des Olives, que Nostre-Seigneur prédit à ses Disciples la destruction de Jerusalem, & celle du monde, On en montre l'endroit à un jet de pierre de celuy, où il enseigna le Pater noster, dans un champ qui est au Septentrion, de l'autre costé du grand chemin, par où l'on monte à l'Egliglise de l'Ascension.

Il y a un Olivier dans ce champ, qui est à ce qu'on dit à peu prés à la place, où Nostre-Seigneur estoit assis, vis-à-vis de Jerusalem,

lorsque faint Pierre, faint Jacques, faint Jeam Mare. 13. & faint André conspirerent ensemble del'interroger sur le temps de la desolation de Jerusalem, & de sa destruction. Il ne voulut pas le leur dire determinément; mais il leur apprit les signes ausquels ils pourroient le reconnoitre ; & il leur parla en mesme temps de ceux qui paroistront à la fin du monde, qui seront trembler d'horreur les ames les plus intrepides , & ébranleront les colomnes du Ciel, & les fondemens de la terre.

N'est-ce point de ce lieu, que parle l'Historien Eusebe au Livre 3. de la Vie de Constantin? Il dit-là, que sainte Helene ayant fait bastirune Eglise à l'endroit d'où Nostre Seigneur monta au Ciel, elle en fit bastir une autre au dessous dans le mesme antre, où selon le témoignage incontestable des saintes Ecritures, le Sauveur de tous les hommes confia à ses Disciples, & à ses Apostres ses secrets my-

fteres.

fainte

Pelagie.

On nevoit plus dans ce lieu, qu'on nomme de la prediction du Jugement, ny Grotte, ny Antre, ny aucuns restes, qui fassent connoiitre, qu'il y ait eu là quelque Eglise. Je croy que ce que dit cet Auteur fi celebre, & si ancien, se doit entendre de la Grotte, qu'on ap-Grotte de pelle à present de sainte Pelagie, parce que cette Sainte y a fait sa penitence. Elle est au dessous de l'Eglise de l'Ascension, comme il la décrit, & c'estoit un lieu fort propre au Fils de Dieu pours'y retirer, & estre en secret avec ses Disciples.

Personne n'entre maintenant en cette Grotte, que les Mahometans: ce leur est un lieu si sacré, qu'ils ne permettent à aucun Chrestien d'y entrer; & s'il l'attentoit, ils l'obligeroient de professer leur Religion, on ils

Dialized by Google

le feroient condamner à un rude supplice & à la mort mesme, ou tout au moins, comme l'argent est le tout-puissant parmi ces Insidelles, il faudroit en debourçer une bonne somme, pour se tirer de ce danger,

Un jour, un bon Religieux y estant allé par devotion pour y faire la discipline, il y sut surpris, & il ne fallust pas moins de cinq cens écus, pour sermer la bouche à ceux qui pou-

voient l'accuser & le condamner.

L'entrée n'en seroit pas neanmoins impossible, si le Mahometan, qui en est Gardien, estoit bon amy. Mais on a esté si souvent trompéaux belles apparences de leur affection, que ce seroit une grande imprudence de s'y sier.

Je ne parle donc pasde cette sainte Grotte pour l'avoir veuë. Je n'en parle, que par le rapport, que m'en ont sait les Mahometans, ausquels elle est tosijours ouverte, & par ce que

j'ay leu de conforme à leur rapport.

Cette Grotte a trois diverses chambres. La premiere, qui est la plus grande, est à l'entrée. On descend de-là par dix degrés dans la seconde, qui est moindre, où l'on voit un Sepulcre, qui est apparemment celuy, où l'on mit autrefois le corps de sainte Pelagie. La troisième est la plus étroite : Et c'est là sans doute que cette illustre penitence déguisée en homme, s'enferma, comme dans un cachot obscur, où elle fit souffrir à son corps tout ce qu'on fait souffrir aux plus detestables criminels, dans les plus severes prisons. Elle y détruisit en peu de temps toute cette triomphante & damnable beauté, qui avoit conquis tant d'ames au demon, & qui avoit rendu son ame si difforme & abominable; ses pleurs continuelles effacerent bien-tost tout son fard ; ses jeunes si longs, & si austeres consumerent en peu de jours son em-bon-point, ses oraisons & ses communications avec Dieu, qui n'estoient intercompues ny jour, ny nuit, que par un sommeil de quelques momens, estoient des amandes-honnorables, qu'elle faisoit à Dieu de tant de vaines & de folles conversations, que le monde qualifie de belles & de spirituelles, & qui sont cependant pleines de poison', & la peste de la vertu. Pour s'en punir elle condamna sa langue à un silence perpetuel, à l'égard des hommes. Elle changea ses riches& ses beaux habits en cilice; ses delicatesses austerité, la vanité en obscurité, toute sa vie de mort & de peché, en une mort de vie & de grace; & ce qui est bien à considerer, quoy qu'elle cût obtenu par son bapteme le pardon de tous ses pechez, & de toute la peine qu'ils meritoient, elle se crût obligée à cette vie penitente & severe, & elle se perfuada sagement, que si elle ne devoit plus rien à la justice de Dieu, elle devoit infiniment à sa misericorde; que s'il n'estoit pas necessaire, qu'elle fist de son corps une victime d'expiation, elle en devoit faire une victime d'action de graces; que si elle n'avoit plus de pechez à laver par ses larmes aprés le baptême, elle n'en pouvoit trop verser d'avoir esté si long-temps sans adorer & sans aimer un Dieu si bon, qui merite tous nos services & tous nos amours; & quand son corps ne devroit plus estre chastié pour tant de crimes pardonnez, que dans la connoissance qu'elle avoit de sa brutalité, de ses trahisons, & de ses insolences, elle ne pouvoit trop le matter, pour le rendre souple & obéissant à l'esprit;

Je m'informay du Mahometan qui a la garde de cette Grotte, de ce que ceux de sa

secte en disoient : Il me répondit qu'une sainte Dame, nommée Rabehhet eledonie, y avoit passé ses jours à servir Dieu. C'est tout ce que j'en puis sçavoir. Ce nom Arabe qui veut dire ; celle qui fait profit des remedes , convient parfaitement à sainte Pelagie, qui a fair un si bon ulage du sacré remede de la Penitence.

·Quand cette Grotte, que nous n'avons visitée que de cœur, & dont nous n'avons pû voir que la porte, n'auroit point d'autre grandeur, que d'avoir possedé ce thresor de vertus, elle meriteroit d'estre honorée de tous les Fidelles : mais si c'est cet antre auguste, dont Eusebe fait mention dans le témoignage que j'ay rapporté de luy cy-dessus, cet antre que le Fils de Dieu a choisi, pour y passer de saintes heures de retraite avec ses Apostres, les instruire-là, & leur communiquer ses secrets & les admirables mysteres, on suy doit encore un plus grand respect, & une extrême veneration.

A peine est-on sorty de cette Grotte & rentré dans le grand chemin , qui conduit à l'E- où la glise de l'Ascension du Sauveur, qu'on voit à Vierge main-droite une colomne renversée, où l'on regent la dit qu'un Ange s'apparut à la sainte Vierge, nouvelle qui revenoit de visiter ce Sanctuaire, & que prochaine là il luy apporta la nouvelle tant desirée de son Metaphr. heureuse mort. Il luy presenta une palme de orat. de la part de Jesus son Fils, mais une palme dormit. formée dans le Ciel. Le corps de la branche, Deip. au rapport de Pelbrac ( qui témoigne en avoir Niceph. veu un morceau chés un Prince de l'Empire) Call'1.2. étoit verd & éclatant comme une Emeraude, Ste"a 1 & les feuilles étoient blanches & brillantes 10, p ; comme des Etoilles. Ce present parloit mieux, art. I. que ceux que les Canadois font parler; &

sans sçavoir l'explication que l'Ange en sit, nous concevons assez que cette palme étoit le symbole du triomphe, qu'elle avoit remporté sur le Demon, dont elle avoit brisé la teste, selon la Prophetie de la Genese; que cette verdeur lumineuse du sort de la branche & cette blancheur rayonnante de ses scüilles, representoient l'éclat vigoureux & constant de toutes les vertus qu'elle possedoit dans le dernier degré de seur persection.

#### CHAPITRE VII.

# De l'endroit d'où Nostre-Seigneur est monté au Ciel.

D'U lieu où l'Ange apparut à la sainte Vierge, jusqu'à celuy d'où Nostre-Seigneur s'éleva au Ciel, le jour de son admirable Ascension; il n'y a que vingt ou vingt-cinq pas à monter. On entre d'abord dans une grande place quarrée ensermée de bonnes murailles. Elle paroist avoir de diametre, ce qu'avoit la magnisique Eglise, qui étoit là au temps passée, c'est-à-dire, environ quarante pas; & on le juge par les bases des colomnes, dont une partie reste encore.

Au milieu de cette Place, on voit une petite Molquée, de figure octogone par le dehors, ornée à chaque angle de petites colomnes de marbre. Le dedans est un rond parfait de cinq ou six pas de diametre, couvert d'un Dome assez bien tourné; mais qui n'est ouvert nulle part, pour donner du jour, toutes les fene-stres, qui sont au dessous, étant murées. De sorte que le saint Lieu n'est éclaire que par la

## DELA TERRE-SAINTE. LIV. III. 267

porte. Comme elle est assez grande, & le lieu petit, on n'y manque pas de lumiere. La Niche devant laquelle les Mahometans ont accoutumé de prier, est à l'ordinaire, au Midy. C'est entr'esse & la porte, mais bien plus prés de la Niche, qu'est le facré vestige du pied gauche du Sativeur du monde.

Celuy du pied droit y étoit austi autresois.

Les Peres en fendent de trop illustres témoignages pour en douter. Saint Augustin dit clairement, véstigia ejus modo adorantur, Trast.

ubi novissime stetit, unde ascendit in celum. Ioan. 47.

Saint Jerôme en a esté témoin oculaire, il les a veus & adorés de son temps, & il a laissé par Beda de écrit, que quoy que les Fidelles les baisassent, loc.s.c. 7.

& les ratissallent continuellement, les traces sulpic. L. sacrées demeuroient entières, Dieu reparant 2. hist. ce qu'ils en ostoient. On ne permet pas à present cette liberté: on a seulement celle de baiser, & de rebaiser tant qu'on veut, le divin vestige qui y reste.

On ne sçait où est maintenant celuy du pied droit. J'ay ouy dire communement que les Infidelles l'ont enlevé de ce lieu, & l'ont mis dans leur belle & fameusé Mosquée de Jerusalem. C'est peut-être celuy, qu'ils y reverent tant aujourd'huy, & qui est sur cette fameuse roche, qui luy donna le nom qu'elle a. Il m'a échapé d'en faire prendre la forme & les dimensions pour le comparer avec celuy de la

montagne des Olives.

Il y a des gens parmy les Infidelles, qui disent que c'est celuy du pied de Mahomet, & qu'il y demeura imprimé, lorsqu'il se separa de cette pierre, pour monter au Ciel. Il est certain, que ce vestige n'étoit pas-là, du temps que les Princes François étoient Rois de Jerussièm. Car Guillaume de Tyr qui décrit si

M ij

les autres Autheurs en auroient parlé. Il est difficile d'ailleurs de comprendre, comment on a pu couper la pierre du mont des Olives pour en enlever ce sacré vestige, & pourquoy les Mahometans y ont laissé celuy du piedgauche. Mais ce n'est pas une chose impossible, & ils ont crû, qu'il n'estoit pas juste, que pour honorer leur grande Mosquée de Jerusalem, ils depoüillassent celle-là de tout ce qu'elle a de saint. Et puis, comme ce lieu étoit peut-être encore aux Chrestiens, ils s'accorderent à le leur saisser, pourveu qu'ils leur donnassent un

des deux vestiges.

Le vestige sacré qui reste aujourd'huy sur le mont des Olives, ne me sembla pas d'abord bien formé, y remarquant une figure courbe qu'on n'apperçoit pas dans les pieds : & j'eus de l'indignation contre la devotion indiscrete des Chrestiens, qui me paroissoient en avoir gasté la vraye forme par leurs racleures. Mais je ne faisois pas alors reflexion, que cette figure ne represente que la plante du pied, & que la plante du pied de l'homme fait un creux entre le talon, & l'avant-pied; & que ce creux est plus ensoncé du costé qui répond au dedans des cuisses, qu'il ne l'est de l'autre. sorte que le pied étant legerement imprimé, comme étoit celuy de Nostre-Seigneur, qui s'élevoit alors au Ciel, l'image de la plante paroist comme courbe. Je l'ay remarqué cent fois sur le sable, où passant aprés des gens qui y avoient marché nuds pieds, j'ay trouvé des vestiges parfaitement semblables à celuy que Nostre-Seigneur a imprimé sur le roc de la montagne des Olives.

Ce sacré vestige est de la longueur des grands pieds; d'où l'on connoist que Nostre-

Seigneur qui avoit tous les membres de son corps extremement proportionnes, étoit d'une riche taille. Le talon est tourné au Midy & les doigts regardent le Septentrion en declinant à l'Occident. Ainsi le Sauveur en montant au Ciel avoit le visage, & le cœur tourné vers l'Europe, qui de toutes les Parties du monde a eu , a encore, & aura toûjours plus de zele pour son saint Nom.

Saint Paulin écrit qu'autrefois on a vould par respect couvrir le lieu, où sont ces pretieux vestiges, de belles pierres, & marbres choisis, & qu'une vertu occulte repoussoit les pierres & Ep. 11,42 détruisoit tout le travail des ouvriers. Dieu n'y severe voulant point d'autre ornement, que celuy de

la devotion des Fidelles.

Imaginez-vous ce qu'on ressent en son ame, quand on se trouve en un lieu si saint. Vous en pouvez avoir quelque goust; vous transportant là en esprit, & rappellant en vostre memoire ce qui s'y est fait autresois, & ce qui

s'y fera un jour.

Ce fur-là que le Fils de Dieu s'estant rendu quarante jours aprés sa Resurrection, avec toutes les ames saintes des Patriarches, des Prophetes, & de tous les hommes, qui étoient morts en estat de grace depuis la creation du monde, & qui devoient le suivre au Ciel, & y ayant assemblé environ six vingt de ses Disciples les plus cheris, à la teste desquels étoit là Vierge sa bonne Mere, il leur dît le dernier adicu, avec un amour ineffable, & une bonté plus que paternelle. Aprés quoy étendant ses mains & les élevant vers le Ciel, comme firautrefois Moyle sur la montagne, ainsi que l'a cru saint Gregoire de Nazianze, il les prefenta tous, & les recommanda à son Pere, & les baiffant ensuite fur eux, & les mettant l'une

M iij

veuë.

sur l'autre en forme de croix, au rapport de Tertullien, comme fit autrefois Jacob en benissant les fils de Joseph, il en fit découler en leurs ames mille graces & mille douceurs; & en faisant enfin sur eux le signe de la Croix. selon le sentiment de Ludolphe & d'autres Autheurs, il s'éleva de terre avec majesté, & avec une gloire si admirable, & si attrayante, que les Disciples en demeurerent charmez & extasiez, le suivant toûjours des yeux, & du cœur mesme, aprés qu'une nuée éclatante des rayons de son divin corps, l'eust derobé à leur

Ce corps adorable n'imprima pas seulement sur la pierre des marques sensibles de la gloire, il en laissa aussi dans l'air, & il y mar-

In vita Christi.

qua le chemin qu'il avoit tenu pour aller au Ciel. Quand on bastit la premiere Eglise, quelque peine que prissent les Architectes, ils ne purent jamais fermer la voute, à l'endroit, par ou il avoit passé en y montant. Saint Jerôme l'a veu & écrit ; le venerable Bede témoigne que de son temps, c'est-à-dire, environ sept cents ans aprés l'Ascension du Fils de Dieu, ce miracle duroit encore. Il a cessé maintenant & la voute de ce saint lieu est toute fermée. Il ne paroissoit plus aussi au temps des guerres saintes. Car aucun des Autheurs qui en ont écrit l'Histoire, n'en fait mention, bien que la pluspart soient exats à decrire les raretez & les merveilles de la Terre-Sainte. Je croy que ce prodige cessa un peu aprés le siecle, où vivoit le venerable Bede, lorsque le Mahometilme inonda & corrompit tout ce païs de benediction, renversa les Eglises, & repandit par tout l'impieté & l'impureté de sa Loy. Cette cessation de miracle en sut un nouveau, par lequel Dieu faisoit voir que Mahomet fermoit par sa Religion le chemin du Ciel, que Frsus-Christnous avoit ouvert par la fienne.

Le mesme Bede rapporte encore que de son temps, la nuit qui precedoit le jour de la Feste de l'Ascension, il paroissoit tant de lumieres sur toute la montagne des Olives, qu'elle sembloit estre toute en seu, & que le matin de la Feste, à la sin de la Messe, il venoit du Ciel un vent si fort & si violent, qu'ils renversoit tous les assistans.

Dieu ne fait plus visiblement cette merveille. On ne voit plus la ces feux celestes. Il n'en manque pas neanmoins. Car les Religieux Francs ont permission de faire tous les ans pendant cette nuit une Eglife de cette Molquée, moyennant une grosse somme d'argent. Mais ils n'épargnent rien pour honole Fils de Dieu. Ils s'y assemblent avec tous les Catholiques; ils tapissent proprement ce lieu; ils couvrent le pavé de tapis; & les tapis de fleurs, & ils y dressent trois Autels, afin que tous les Prestres puissent avoir la consolation d'y celebrer les sacrez Mysteres. Dés la veille sur les quatre heures aprés midy, on chante les premieres Vespres. On commence à minuit les Messes; & un peu auparavant, les Chantres entonnent Matines. Tout retentit des louanges du Sauveur du monde, Et il n'y a gueres de cœurs, où Dieu n'allume des flammes invisibles, mais tres-ardentes de son saint amour. J'ay eu le bien de passer là cette heureuse nuit, & d'y dire la sainte Messe. Le Fils de Dieu y descend presque en tous les cœurs par la communion; on luy demande alors la grace de monter au Ciel avec luy, & on y soupire aprés celle qu'il accorda à ce Gentil-homme Provençal, dont faint Ber-M iiij

nardin fait mention, qui aprés avoir visité les divers lieux de la Terre-Sainte, que Nostre-Seigneur a consacrez par sa presence, étant arrivé à celuy de l'Ascension, y mourut d'amour. Il monta au Ciel par se messe chemin que le Fils de Dieu, & aprés l'avoir reveré dans les lieux, où il a vescu sur la terre, il alla le voir dans celui du Paradis, où il est, pour l'y adoter éternellement, & y vivre inseparablement avec luy dans la joiissance de tous les biens.

L'Evesque Haymon ancien Auteur, dans ses Commentaires sur le Prophete Isaye, dit que le sentiment des personnes doctes, est que l'Antechrist à la fin des siècles plantera son trône & ses pavillons sur le mont des Olives; & qu'il sera tué au mesme lieu, d'où Nostre Seigneur est monté au Ciel. Saint Gregoire, &quelques autres Auteurs dilent, que cet impie le plus scelerat & le plus orgueilleux des hommes, aprés avoir seduit la plus grande partie du monde, & s'estre fait adorer comme un Dieu descendu du Ciel fera semblant d'y vouloir remonter; & qu'en effet les Demons travestis 'en Anges de lumiere l'éleveront en l'air, à la veue de ses Sectateurs, qui luy feront mille applaudissemens sacrilegues, Mais alors le Capitaine general de la milice celeste, le sidelle & l'invincible saint Michel, commandé par le Sauveur viendra fondre sur luy la foudre en main, & la terre s'ouvrant, il le precipitera dans l'Enfer, avec le chef de ses faux-Prophetes, qui se trouveront-là.

Ce n'est pas-là une invention de l'esprit de nouveaux Docteurs, ni une imagination tout à fait mal sondée, puisque les plus anciens Peres l'ont cru de la sorte. Saint Cyprien explique de l'Antechrist, aussi-bien que de Luci

I. 11.Ep.

fer ces paroles du quatriéme Chapitre d'Isaïe. Je monteray au Ciel, & j'eleversy mon thrône au dessus des astres ; je seray semblable au Tres-haut, Sc. Non, ajouste ce Prophete, mais tu seras precipité dans l'Enfer au plus profond de ce lac de souffre & de flammes. Et Daniel parlant de ce detestable ennemy de C. 15 Dicu. Il mettra, dit-il, son tabernacle entre les deux Mers. C'est-à-dire entre la mer Morte, & la mer Mediterranée, & il le mettra sur l'illustre & sainte montagne. Cette montagne, dit saint Jerôme, est celle des Olives. Saint Michel le grand Prince s'elevera alors C. 126 pour le combattre, dit Daniel, Il l'abbattra par le souffle de la bouche du Fils de Dieu, & le premier éclat du second avenement du Suveur le détruira avec ses suppors, selon le 2. ad témoignage de l'Apostre.

Je croy que ce sera en ce temps, que s'ac- c. 2. complira la Prophetie de Zacharie, qui donne tant de peine aux Interpretes. La montagne des Olives se fendra en Croix, une par- C. 144 tie se jettant à l'Orient, l'autre à l'Occident, & les deux autres au Septentrion & au Midy; & que ce sera sous cette Craix que cer homme de peché. & son faux Prophete seront abysmez dans l'Enfer, comme dit saint Jean dans l'Apocalypse. Cela causera l'épouvante & la fuite, dont Zicharie parle; & aprés suivra G. 194 cette conversion generale de tous les peuples, qui reconnoistront Tesus - Christ pour Roy, & cette paix de toute l'Eglise Chréstienne, que ce Prophete décrit dans ce Chapitre.

Ce sentiment me semble preserable à celuy des Interpretes, qui veulent, que le prodige du brisement de cette montagne soit arrivé aut emps qu'on vit paroistre ceux, qui sont

Mv

The zed by Google

Theffala

marquez dans le second Livre des Maccabées chap. 5. & qui precederent les maux, qu'Antioche l'Illustre devoit faire souffrir aux Juiss. Mais si cela étoit l'Autheur de ce Livre en racontant tant de prodiges, auroit-il teu le plus admirable?

Les autres pensent que le Prophete parle en cet endroit par allegorie, & ils disent que la rupture de cette montagne en forme de Croix, signisse que toutes les parties du monde seroient ébranlées par la Predication de l'Evangile; que les cœurs seroient brisés de contrition, & qu'aprés tout, une partie tomberoit au Septentrion, qui sera celle des reprouvez, & que l'autre iroit au Midy, qui sera celle des Predestinez, Mais la pluspart des saints Peres & des Docteurs enseignent que ce prodige se doit prendre à la lettre: & bien que le seus allegorique soit beau & vray, il n'empesche pas la verité du sait.

pesche pas la verité du fait. Eusin ce sera sur ce haut de la montagne

des Olives, que Nostre-Seigneur retournera un jour en sagloire, pour y exercer ce rigoureux & épouvantable jugement, où tous les hommes resuscitez comparoistront en corps & en ame, pour y recevoir l'honneur ou la confusion, la peine ou la recompense, que leurs œuvres auront meritées. Les deux Anges qui apparurent aux Disciples aprés l'Ascension du Sauveur, les en asseurerent. Ab ! dit un Autheur recent, si un petit rayon de l'Aurore de ce second avenement, sera capable de renverser, de ruiner, & de precipiter au fond de l'Enfer l'Antechrist, le plus puissant Monarque du monde, que sera-ce quand ce Soleil de justice paroistra un peu aprés ; dans toute l'ardeur de son midy, & de ses flamme s, le jour du jugement universel?

c. 2. Ep. 2. ad Thessal.

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 275

Ce sera aussi là mesme, que tous les Saints sortans de leurs tombeaux, & s'élevant en l'air par la vertu de leurs corps glorisiées, iront au devant de Jesus-Christ leur cher Maistre, pour prendre leurs rangs à l'entour de luy. Ce sera là, que cet aimable Sauveur les recevant à bras ouverts. Venez, leur diratil, venez les benis de mon Pere posseur le Royaume qui vous est preparé dés la creation du monde. Ce sera là que failant le panegyrique de chacun en particulier, en presence de toutes les creatures intelligentes, il les couronnera d'un Diademe royal, & d'une gloire immortelle.

Un lieu, où tant de choses admirables se sont passées, & où tant d'autres se doivent passer, n'occupe-t-il pas agreablement la veue & le cœur des personnes sidelles & devotes ? Mais d'un autre costé quel déplaisir de le voir entre les mains des plus grands ennemis de la foy Chrestienne ? Ils y sont leurs oraisons profanes, & ils ont à l'entrée de ce lieu, la Tour, qui est comme le Clocher, où ils chantent dans leurs Hymnes mille impietez, dont ils sont retentir cette sainte montagne, où l'on ne devroit entendre que les louanges du Sauveur, & où luy-mesme il a si souvent fait entendre à son Pere sa sainte voix en nostre saveur.



#### CHAPITRE VIII.

De quelques autres lieux de la montagne des Olives; de Bethphagé; é de l'endroit où Nostre-Seigneur pleura sur Jerusalem.

Deux cent pas à peu prés de l'Eglise de. l'Ascension, il y a une maison fort élevée, qui est comme un Chasteau de campagne : On nomme ce lieu d'ordinaire, Viri Galilai, parce, disent quelques-uns, que ce fut-là, que ces deux Anges, qui s'apparurent aux Disciples, aprés que Nostre-Seigneur fut monté au Ciel, leur addresserent ces paroles: Viri Galilai quid statis aspicientes in cælum? Mais cela ne paroist pas vray. Car les Anges leur parlerent dans le lieu mesme de l'Ascension, où l'admiration & l'extase les tenoient immobiles. Il y a plus de probabilité dans le sentiment de ceux, qui disent, que ce lieu est appellé de ce nom , parce que c'étoit-là, que les Galiléens avoient coûtume de dresser leurs tentes, & de demeurer, lorsque felon les Ordonnances de la Loy, ils venoient à Jerusalem, aux trois Festes les plus solemnelles de l'année.

Ce fut de dessus cette montagne des Olives, que Tite, fils de l'Empereur Vespassen, & son successeur à l'Empire, envoyé de Dieu pour venger la mort du Sauveur, & punir l'infidelité des Juiss, commença l'attaque & la destrustion de Jerusalem. Quelques-uns disent, qu'il planta son pavillon au lieu mesme, DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 277:

d'où nostre Seigneur pleura l'àveuglement de cette ville infortunée.

de l'Alcension, dans le chemin, qui mene droit au Sepulcre de la Vierge, ou pour mieux

dire, au Pont de Cedron.

Mais devant que d'en parler, faisons un tour à Bethphagé, d'où Nostre-Seigneur venoit, lorsqu'il s'y arresta. Le chemin qui y conduit, est au dessous du champ, où il enseigna le Pater noster. Nous le silmes en venant de Bethanie, d'où le Sauveur venoit aussi le jour, que nous appellons des Rameaux, & qu'il choisit, pour faire son entrée triomphante en Jerusalem, avant que d'y soussire la mort.

Bethphagé est entre Bethanie & le lieu de Bethphal'Ascension. Ce n'est plus rien, & on n'y voit &. pas une seule maison : les pierres mesmes quiy sont en quantité, ne marquent rien de considerable. Aprésestre monté de Bethanie jusques-là, vous vous trouvez dans un terrain affez plat, où vous avez à main-gauche une vallée profonde, enfoncée entre le mont des Olives, & celuy où est Bethphagé, si c'est un mont different. C'estoit de cette embouchure de terre, que le village de Bethphagé prenoit son nom , qui signifie maison de la bouche de la Vailée. Il estoit aux Prestres, & on dit, qu'ils s'y retiroient pour se refaire des fatigues de leur ministere. D'autres difent, nourrissoit la les animaux, qui devoient servir de victimes, & que de-là on les amenoit à Jerusalem. C'est pour cela, à ce que je croy, que Nostre-Seigneur qui est l'unique & la vraye victime, dont le sacrifice a Dieu, voulut partir de ce mesme endroit, pour estre immolé en faveur des hommes. Et Exod. 12, comme la loy ordonnoit que le dixiéme jour de la Lune du mois de Nisan, les victimes Paschales sussent preparées, & amenées dans chaquelieu, où l'on devoit les sacrifier; il voulut ce meline jour estre conduit à Jerusalem, & il voulut y estre conduit avec pompe, par un grand monde, qui vint au devant de luy, parce qu'il estoit la victime commune, qui devoit estre immolée pour tous, & qui devoit estre la viande & la nourriture de tous les Fidelles. Mais il eut soin dans cette pompemeline de se faire accompagner de ses cheres vereus, la pauvreté & l'humilité. Il monta sur une Asnesse, & sur un Asnon qu'il envoya emprunter par saint Pierre & saint Jean, lesquels il employa encore peu de jours aprés, pour l'apprest de l'Agneau Paschal. La glose met saint Philippe, au lieu de saint Jean. Ils allerent à un village, qui estoit vis-à-vis, sur le penchant de la montagne des Olives, & ils prirent là ces deux animaux. On appelle ce lieu qui n'a point de nom propre, Castellum quod contra vos est: le village vis-à-vis de vous, parce quel'Evangile le designe de cette maniere. On n'y voit plus aucune chose & on ne le reconnoist que par conjecture.

Nostre-Seigneur commença son humble & glorieux triomphe depuis Bethphagé, d'où il monta jusques vers le haut de la montagne des Olives; & estant arrivé là, il détourna à gauche, & continua sa route vers Jerusalem, par ce chemin, dont, j'ay parlé, qui conduit

droit au Pont de Cedron.

Comme il futenviron à la moitié dans un endroit d'où l'on voit le temple & la ville par-faitement à découvert, il s'arresta; & pendant que le peuple qui l'environnoit, luy faisoit mille acclamations d'honneur & de joye, son

cœurtouché de compassion, & pressé de douleur, s'en declara par ses yeux. Les larmes en coulerent, & poussant un profond soupir, Ah pauvre ville, dit-il, si au moins en ce jour, qui est ton jour, & un jour de grace pour toy, tu connoissois les choses qui sont pour te procurer la paix; mais qui te sont à present cachées! Car enfinil te viendra un temps de malheurs, & les ennemis t'environneront de tranchées; ils t'environneront & te presseront de tous costez, ils t'abbatront jusqu'à terre, & te détruiront toy & tes enfans, que tu renfermes en tes murailles, & ils ne te laisseront pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps beureux de ta visite.

Jamais vit-on un amour plus tendre, & jamais ami a-t-il deploré l'infortune de son ami, comme nostre Dieu deplora en cet endroit celle de ses creatures rebelles & de ses plus cruels ennemis. Une charité si forte & si heroïque ne meritoit-elle pas un arc de triomphe qui en fust un éternel monument? La pieté des Chrétiens en avoit dressé un illustre, bâtissant là une Chapelle à la memoire de ces divines larmes. Et a esté ruinée par les Infidelles; mais la devotion des Fidelles a subsisté, & ces Mécroyans les voyant rendre à ce lieu des respects tout particuliers, & y faire leurs prieres avec une ferveur extraordinaire, y ont basti une petite Mosquée: & ils nous ont marqué, sans y penser, ce lieu si digne de veneration.

Je croy que le Sauveur ayant dit les paroles d'amour que j'ay rapportées, & passé une descente assez difficile qui se trouve là, il descendit de dessus l'asnesse: & monta sur l'asnon: pour accomplir la Prophetie à la lettre, & nous representer le grand Mystere de la reprobation des Juifs, & de la vocation des Gentils. L'asnesse cet animal instruit & accoutumé à servir, representoit ce premier peuple enseigné de Dieu, & asservi aux observances de la loy ancienne; & le chemin difficile que le Sauveur fit, monté deslus cette beste, dans cette rude descente, representoit le joug insupportable de cette loy, qui devoit descendre, & se perdre heureusement dans une nouvelle toute divine, L'asnon, cet animal indomté, nous figuroit le peuple des Gentils, qui n'avoit point de loy qui le reglast, & le retinst dans le devoir. Le Sauveur qui quitta l'asnesse pour monter dessus, & marcher de la forte dans un chemin ailé, qui le conduisoit droit au Temple par cette porte fameule, qu'on nommoit la Porte d'Or, faisoit voir, que Dieu quittant le peuple Juif, choisissoit celuy des Gentils, qu'il devoit rendre doux, traitable & obéissant, & qu'il le conduiroit au Tenple de Dieu, qui est le Ciel, par une voye, que sa grace rendroit ailée, & par la Porte d'or d'une parfaite sainteté.

Les Peres de l'Observance de saint François avoient coutume tous les ans, le jour des
Rameaux, de representer par une Procession
solemnelle, l'entrée triomphante du Fils de
de Dieu en Jerusalem. Ils alloient tous à Bethphagé. Le Pere Gardien y deputoit deux Religieux pour aller au lieu marqué par ces mots
du Fils de Dieu, Ite ad Castellum quod contra vos est, d'où ils luy amenoient une asnesse, & un asnon. Et mettant leurs manteaux dessus, ils y faisoient monter le Gardien, qu'ils conduisoient ainsi à la Ville, jettant à ses pieds des palmes & des branches
d'Olivers, & chantans à pleine voix le, Hosunna, benedictus qui vent in nomine Do-

mini. Les Mahomertans leur avoient accordé ce droit, dit Quaresmius, à cause d'une pluie, qu'ils obtinrent miraculeusement dans une secheresse desolante, à laquelle ils n'avoient pu trouver de remedes dans leurs Mosquées par leurs prieres. Ils ont perduce droit par la tyrannie des Infidelles; mais depuis peu, ils ont obtenu par un commandement du Grand-Seigneut, la permission d'en reprendre la possession. M. l'Ambassadeur de France pria le Cadide trouver bon qu'on l'executast. Il accorda tout fort obligeamment; mais il conseilla à S. E. de ne point exposer sa personne, ni celle des Religieux à la fureur aveugle du peuple, qu'il falloit disposer peu à peu à voir une chose si extraordinaire, dont on avoit perdu la coutume depuis si long-temps. Il' avoit raison, & son conseil fut suivi.

#### CHAPITRE IX.

# De la vallée de Josephat, & des divers nems qu'elle a eus.

Ctte celebre vallée termine le mont des Olives. On la nomme ordinairement, la vallée de Josaphar; mais elle a encore bien d'autres noms dans l'Ecriture, qui nous font connoistre diverses choses memorables, qui s'y sont passées; & qui s'y doivent passer un jour.

Elle commence un peu au dessus du Sepulcre de la sainte Vierge, & elle-s'étend aussi loin, que les montagnes qui sont une chaîne avec celles de Jerusalem, je veux dire, qu'elle va resque jusqu'à la Mer morte, où elle conduit les eaux du torrent de Cedron. Elle n'a pourtant les noms que je vas expliquer, qu'aux environs de la sainte Cité, l'espace d'un quart de liene

Gen. 14.

Vallee

Tirin. ibid.

Le premier & le plus ancien qu'elle a eu dans la Sainte Ecriture, est celuy de Savé, & vallée du Roy, & selon la version des Septante, la vallée du Roy Melchisedec; parce que ce Prince avoit apparemment là ses jardins, & qu'il y avoit dressé une lice, pour y prendre ses divertissemens militaires. L'Interprete Chaldeen l'a crû de la sorte. Car il dit que de Savice cette vallée étoit le lieu du rafraichissement du Roy, & le lieu de ses exercices guerriers. Ce fut jusques-là, que le Roy de Sodome vint au devant d'Abraham, pour le feliciter de la gloricuse victoire, qu'il avoit remportée auprés de Damas, sur les cinq Rois, qui avoient dé-

solé son pays, & enlevé tout ce qu'il y avoit de meilleur. Ce fut aussi pour luy redemander ses-

gens, qu'il avoit delivrez de l'esclavage de ces cinq Tyrans.

Je sçay bien que les Cartes Geographiques marquent la vallée de Savé au pays des Madianites, à l'Orient de la Mer-morte; mais je ne sçay pourquoy, si ce n'est, que c'est le plus court chemin pour revenir de Damas à Sodome, & qu'il a semblé aux Geographes qui les ont faites, qu'Abraham venoit là. Il se peut faire qu'il y ramenoit en effet son frere Loth & sa famille: mais il y a plus d'apparence, qu'il vint d'abord à Melchisedec, ce vertueux Roy & ce saint & si fameux Prestre, pour rendre graces à Dieu avec luy de sa victoire, & luy offrir la Dixme de toutes les dépouilles qu'il avoit enlevées aux ennemis. Il demeuroit prés de ce Prince; & il y avoit sans doute une étroite amitié entr'eux, n'estant pas possible

que deux hommes si considerables & si attachez au culte du vray Dieu, fussent voisins, sans se connoistre & sans s'aimer. D'ailleurs Melchisedec ayant une si haute reputation de sainteté, il est croyable qu'Abraham allane combattre les cinq Rois, luy recommanda le succez de son entreprise, & qu'il se persuada n'en estre venu à bout avec tant de gloire, que par la vertu des sacrifices qu'il avoit offerts pour luy: Qu'il jugea qu'il étoit de son devoir d'aller d'abord rendre ses actions de graces en ce lieu de benediction, où Melchisedec servoit Dieu avec tant d'éclat, & qu'il regardoit comme la source de son bon-heur. Quoy qu'il en foit, l'Ecriture nommant la vallée Savé vallée du Roy, & du Roy de Jerusalem Melchisedec, & disant que le lieu, où Absalom bastit 2. Reg. son Sepulcre, est la vallée du Roy, comment peut-on aller chercher cette vallée si loin de Terusalem, & en un autre lieu que celuy où l'Ecriture la marque, ce semble, si distinctement?

Ce lieu se nommoit encore la vallée du Roy, sepulere du temps de David. Car le second Livre des d'Absa-Rois, parlant du monument que s'estoit lom. basti Absalom, dit, comme je viens de le rapporter, qu'il l'avoit élevé dans la vallée du Roy. Josephe au Livre septiéme de ses Antiquitez Judaiques, écrit que c'étoit une colonne de marbre. Cet aneien Auteur Juif de nation, & qui avoit veu Jerusalem devant son entiere destruction, est plus à croire en cela qu'un autre. Néanmoins ce qu'on montre aujourd'huy, & ce qu'on pretend estre le monument qu'Absalom sit saire de son vivant est une piece de montagne coupée en quarré en forme de Mausolée, & creusée un peu au dedans. Ce Prince y fit peut-estre mettre de son temps quelques ornemens particu-

liers; mais ce qu'on en voit aujourd'huy, a plus de travail que d'art & de beauté. Ce Mausolée est couronné d'une espece de Pyramyde conique fort basse qui ne peut pas estre prise pour la Colonne dont parle Tosephe : car outre qu'elle n'a pas assez de ressemblance à la figure d'une Colonne, elle n'est pas de marbre, mais de pierre, & de plusieurs pieces. Peut-estre que la Colonne de marbre, dont cet Historien fait mention, étoit élevée au dessus de ce couronnement. Elle n'y auroit pas eu mauvaile grace, & cela auroit assez été dugenie de ce Prince si vain & si orgueilleux. Elle pourroit aussi avoir esté plantée devant ce monument, & estre gravée de son nom, & de les loilanges, & ce seroit ce qui auroit donné sujet à l'Auteur du Livre des Rois de l'appeller-un Titre. Absalom erexerat sibi titulum, qui est in valle Regis : dixerat enim; non habeo filium, & hoc erit monimentum nominis mei. Absalom s'estoit élevé le Titre, qui est dans la vallée du Roy. Car il avoit dit : je n'ay point de fils, & cela sera le monumens de mon nom,

2. Reg.

& ce Prince, qui vouloit par-là immortaliser son honneur, n'a immortalisé, par un juste jugement de Dieu, que la memoire de ses crimes, & s'est procuré par cet ouvrage la malediction de tous les siècles. On a coutume en passant prés de ce Mausolée deprendre une pierre, de la jetter contre; & ne passe pas pour bon sils, qui manque à le faire, & à lapider en effigie ce sils detestable, qui osa lever les armes contre son Pere. Les pierres qu'on y a jettées; ont rempli le dedans de ce monument. Et on en voit au dehors un gros monceau, qui croist tous les jours. Absalom n'a jamais esté mis là.

Carce fils dénaturé s'étant mis en fuite, aprés la défaite de son armée, mourut bien loin de Jerusalem, dans un bois au delà du Jourdain, où il fut tué, & où il fut sur l'heure en-

terré & couvert de pierres.

Il avoit choisi un lieu fort avantageux pour contenter sa vanité en ce monument. Car outre qu'il fit travailler cet ouvrage dans l'endroit où le Roy avoit ses jardins, & où tout le monde venoit prendre le divertissement de la promenade; il estoit encore vis-à-vis le plus bel endroit de la Ville, étant veu du mont de Sion & du Temple.

Il semble que les Mahometans n'ayent point la connoissance de ce Prince, ou qu'ils ne sçachent pas que ce soit là son monument. Ils ne luy donnent point d'autre nom, que Tantoura Pharaoun, c'est-à-dire, le bonnes de Pharaon. Si ce n'est que par là ils veulent signifier le monument d'un Prince orgueilleux, comme

estoit cet Egyptien.

Mais revenons à nostre vallée, Elle sut possedée aussi anciennement par un puissant Jebuseen, appellé Ennon, & ensuite par son fils. C'est pourquoy elle est souvent nommée la vallée d'Ennon, & la vallée du fils de Ennom. Ce qui s'exprime en Hebreu, & en Ara-

be, par le mot de Ben Ennom.

Elle a esté le receptacle de toutes les abominations des Juifs, & le Theatre de la plus horrible idolatrie, qui ait jamais esté pratiquée. On y a adoré le plus cruel des faux-dieux, & le plus impur, Moloch & Beelphegor, mais avec des ceremonies les plus execrables du monde.

Ce Moloch, qui dans les langues Orientales signifie, Roy, estoit apparemment celuy, que les Latins nommoient Saturne, qui estant

le plus ancien de leurs profanes divinitez, & le pere de Jupiter, qu'ils faisoient le Prince des Dieux peut passer aussi pour leur Roy. La Fable de Saturne mangeant ses enfans a esté inventée par les Gentils, qui avoient entendu parler des Sacrifices barbares & sanglants que les Orientaux faisoient de leurs enfans au Dien Moloch, Comme ceux-cy pretendoient honnorer leur Moloch par leur impudicité, & par des infamies, dont la nature toute corrompue qu'elle est, a horreur ; Ceux-là aussi croioient faire honneur à Saturne par leurs impuretez abominables; témoins ces Festes de dissolution, qu'ils appelloient Saturnalia.

L'Idole de Moloch estoit une statué de cui-

Vide apud Laterp. cit. auth.

vre qui representoit le corps d'un homme avec une teste de veau, vestu à la royale & assis dans un trône, tenant les bras un peu étendus & repliez sur son ventre, afin d'y recevoir les enfans que mille Peres dénaurez luy im-4. Reg. 16 moloient. Achas & Manaslez Rois de Juda 2. Paral. furent de ce nombre, & peut-estre aussi Salomon; ce fut au moins luy qui commença à Ierem. 7. introduire le culte de ce cruel Idole, & qui 3. Reg. 11. luy dressa un Temple. Cette Statue, qui étoit creusée, recevoit par dessous son siege, le seu dont elle estoit enflammée, & dont ces pauvres petits innocens étoient impitovablement reduits en cendre. Pendant qu'ils y brûloient, on jouoit des rambours, & on faisoit un bruit effroyable, pour étouffer celuy de leurs cris, qui auroient attendri le cœur des affistans, & principalement celuy des Peres. Le lieu de ces horribles sacrifices fut nomme Tophet; d'un mot, qui dans la langue sainte signisse Tambour; parce que, comme je viens de dire, ony employoit cet instrument pour rendre.

Hieron. in loc. Hebr.

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 287 sourds les Idolatres à la voix & aux reproches de la nature.

Ce lui estoit dans Geenon, c'est-à-dire, dans Valle la vallée d'Ennon au-dela du mont de Sion d'Em. ... en detournant un peu au Midy. Cette vallée fait une place affez large, où l'on voit encore aujourd'huy des jardins & un champ qu'on seme. Les cruautez qui s'y exerçoient & ces peines épouvantables, qu'on faisoit souffrir aux victimes, & les gemissemens effroyables qu'elles poussoient vers le Ciel, ont donné sujet à la plûpart des Nations, de nommer l'Enfer, où les victimes de la colere de Dieu font si rigoureulement, mais si justement tourmentées; de nommer, dis-je, l'Enfer du nom de cette vallée, & de l'appeller Gehennam. J'ay dit que les gemissemens de ceux qu'on y faisoit souffrir de si terribles peines avec tant de barbarie, ont esté austi cause que l'Enser ait esté nommé Gehenne. Ils ont peutestre aussi contribué à conserver le nom ancien à cette vallée. Car Gehennon dans la langue fainte signifie vallée de gemissemens. Mais il y a bien de la difference entre ceux que poulfoient ces victimes infortunées de Moloch, & ceux que pousseront celles de la sainte & toute-puissante fureur de Dieu dans l'Enfer. Car les premiers allegcoient la peine & la douleur extrême des miserables qu'on immoloit à ce faux dieux; mais ceux-cy augmenteront horriblement la peine & la douleur des pecheurs

C'estoit aussi dans cette vallée, que Priape estoit adoré sous le nom de Beelphegor, dont

ternité.

maudits, & sacrifiez à l'implacable vengeance de Dieu. Ces gemissemens les brûseront & seur déchireront les entrailles, & n'attireront la compassion de personne pendant toute l'éle culte n'estoit autre chose, que des prostitutions criminelles, & des ceremonies detestables, où les semmes mesmes s'engageoient avec aussi peu de honte, que les hommes les plus insolemment abrutis. Maacha Mere d'Asa Roy de Juda en voulut avoir l'intendance & en estre le ches. Elle y avoit tant d'attache que son-fils pour l'en punir, sut obligé de la dégrader de la royauté.

Mais si cette vallée sur l'égoust de tant d'ordures, elle en sur lavée de tems en tems par les eaux du Torrent de Cedron. Asa brisa cet Idole de Beelphegor, en mille pieces, qu'il sit mettre au seu, il en sit jetter la les cendres, es il se abbette le Contragui servir de Tors,

4.Reg. 5 & il fit abbatre la Grotte qui servoit de Temple à cette insame divinité. Ezechias ayant rétably la pieté & la Religion qui sembloit presque abolie, les Prestres y jetterent aussi toutes les ordures, dont le Temple estoit profané, tous les Autels, & tous les Idoles qui se trouverent dans la Ville. Dieu mesme le purissa par le sang de ceux, qui y servirent les Jerem. 7. Idoles, & il fit du lieu de leurs sacrifices celuy de leurs mort. & de leurs Sepusieres, selon la

de leur mort, & de leurs Sepulcres, selon la Prophetie de Jeremie: de sorte que cette vallée peut changer de nom, & estre appellée, vallée de Massacre.



CHAP.

#### CHAPITRE X.

# Continuation du mesme sujet

Utre les noms dont nous avons parlé jusqu'icy, cette vallée eut aussi celuy de Fosaphat, qui luy demeure parmi nous encore aujourd'huy. On ne sçait pas asseurément . pour quelle raison il luy a esté imposé. Quelques-uns disent que Josaphat, ce vertueux Roy de Juda, y avoit fait creuler son Sepulcre, & ils le montrent derriere celuy de Zacharie, un peu plus loin que celuy d'Absalom. Mais je ne voy pas que ce sentiment soit soûrenable. Si ce Prince avoit choisi sa Sepulture en cette vallée, il n'auroit pas esté ensevely avec ses ancestres au mont de Sion. Et d'ailleurs quelle apparence, qu'il air choisi d'abandonner le lieu de ses Peres, afin de se mettre à part, dans un endroit si souvent profané par l'Idolatrie, pour laquelle sa piétéluy donna toûjours une horreur extrême? Pour ce qui est du Sepulcre qu'on montre, il est difficile de comprendre que ce soit le sien. Car il est dans une situation, où il est évident qu'il n'a pû estre, qu'aprés que celuy de Zacharie a esté fait. Et ce Zacharie a vescu, & est mort longtemps aprés lui, soit que ce Zacharie soit le fils du Grand-Prestre Joiadas, soit qu'il soit celuy dont nous avons les Propheties, soit que ce soit le Pere de saint Jean Baptiste. Ou bien il faut dire qu'on s'est mépris dans la tradition. Que le grand & l'auguste qu'on voit. est celuy de Josaphat, & que le petit qui est creusé derriere dans la montagne, est celuy de

Zacharie. Alors on auroit plus de raison; cat en verité c'est un ouvrage royal, sait d'un seul morceau de la montagne, qui est d'une grosseur extraordinaire. On l'en a taillé & separé par un chemin étroit, qu'on a creusé à l'entour, à force de ciseau & de marteau, & l'on y a pratiqué des Colonnes, & d'autres ornemens d'Architecture. Enfin c'est un beau monument: & si c'est Josaphat qui l'a fait faire, ce sera sans doute pour cela, que la vallée porte son nom; & l'on dira qu'il n'y a pas esté mis aprés sa mort, parce qu'en mourant il changea de volonté, & qu'il aima mieux qu'on l'inhumastavec ses ancestres.

D'autres croyent que cette vallée fut appellé de son nom, parce qu'aprés avoir esté miraculeusement delivré des Ammonites & des Moabites, dont Dieu desti l'armée par ellemesme, les Soldats se tuants les uns les autres, il sit par-là son entrée en Jerusalem, où il retourna plein de richesses, & où il parut avèe une pompe extraordinaire. Le venerable Bede est de ce sentiment, & il ajoûte qu'on dressa dans cette vallée une Pyramide, & un arc de triomphe à son honneur.

Enfin quelques-uns veulent que ce nom ne foit point celuy de cet illustre Prince; mais que ce soit un mot Hebreu, qui signisse jugement du Seigneur, & que ce nom luy ait esté donné, parce qu'en effet tous les hommes comparoistront là, & y seront jugez à la fin du monde.

C'est le sentiment commun de l'Eglise & des Saints Peres, sondé sur ces paroles du Prophete Joël, Congregabo omnes gentes, Es deducam eas in vallem Josaphat, Es disceptabo cum ils ibi. J'assembleray, dit Dieu; toutes les les Nations, & je les seray venir dans

C. 5.

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III.

la vallée de Josaphat, & je leur feray rendre en cet endroit un compte rigoureux de toutes leurs œuvres. Quand les deux Anges apparurent aux Apostres aprés l'Ascension du Sauveur, & leur dirent, que comme ils l'avoient veu monter au Ciel ils l'en verroient descendre de mesme; n'estoit-ce pas leur faire assez concevoir qu'ils le verroient venir en ce mesime lieu à son second avenement? Et puis ce jugement se devant faire sur la Terre, y peut-on trouver un lieu plus propre à cette action, que celuy-là? Il est raisonnable que l'honneur de Jesus-Christ soit reparé publiquement dans le lieu, où il luy a esté ravi par tant d'opprobres & d'ignominies; qu'il juge justement les hommes, où ils l'ont jugé si injustement; & qu'enfin il mette le sceau au grand mystere du-salut des ames, où il le leur a me-

rité, & où il a voulu l'achever.

Ce sera donc dans cette vallée, & sur cette montagne, que tout ce qu'il y aura jamais en d'hommes comparoistront en corps & ce ame, & que les Anges & les demons y paroistront aussi sous des formes visibles. pour la terreur des reprouvez, & ceux-là pour la consolation des Predestinez, & la gloire du Fils de Dieu. Le lieu sera assez vaste pour les tenir tous; le sçavant Lessius ne donne à l'Enfer que deux lieue's cubiques, & il soûtient que cet espace suffit pour renfermer tous les damnez, quand on supposeroir que le nombre iroit au delà de cent mille millions. Ribera le fait un peu plus étendu, & il luy donne deux cens milles Italiques, c'est-à-dire un peu plus de soixante lieues. Tous les Predestinez étant élevez dans l'air autour du Sauveur auront-là un espace immense. Les reprouvez ne seront pas seulement dans la vallée de Josaphat, tel-

de qu'on la voit aujourd'huy, au pied de la montagne des Olives; car elle est trop étroite, & elle a trop peu d'étendue, pour contenir tous les pecheurs. Elle sera agrandie par l'affaissement des montagnes voisines, qui seront renversées, & à demy abysmées par les tremblemens de terre, qui auront precedé le jugement; & ellesera peut-estre elle-mesme un gouffre profond de plusieurs lieues. Que si l'on veut que la terre subsiste de la maniere que nous le voyons, le jugement ne laissera pas d'estre en cette vallée, parce que ce sera là, que le juge sera placé, & qu'il prononcera l'arrest irrevocable, qui nous establira dans la -plus grand bonheur, ou le plus grand malheur du monde. Que tous les hommes soient la, ou qu'ils soient repandus dans toute la Tudéc, ce sera là pourtant, où ils verront leur Juge, où la voix se fera entendre, où aprés 'qu'il aura maudit les pecheurs, la terre s'ouvrira pour les engloutir, & mille foudres tombans lur eux, ils seront entraisnez pour un jamais au fond de l'Enfer par des tourbillons impetueux & des torrens de fen & de flammes, Ce sera là enfin qu'ayant beny ses bons serviteurs, il en fera des Rois immortels, & que les transportant dans le Ciel, il les mettra en possession d'un Royaume qui n'aura point de bornes dans son étendue, point de terme dans la durée, point de mesure dans ses biens. où ils seront tellement à Dieu, que Dieu sera aussi à eux, où il regnera dans eux tous, & où eux tous regneront en luy.

Les Mahometans mêmes croyent, comme routes les diverses Nations Chrestiennes qui sont répandues par tout le monde, que le jugement universel se fera en cette vallée. C'est pour cela qu'eux & les Chrestiens de ce pays

## DE LA TERRE-SAINTE, LIV. III. 297

ne donnent point aujourd'huy, d'autre nom à cette vallée, que celuy de Ouadi elnár, la Ignis act vallée du feu: Et ils entendent par ce feu ce-luy que la fainte & furieuse colere de Dieuy meo, co allumera au grand jour de ses justes vengean-ardebit rees, & qu'il fera couler à torrens jusqu'au usque ad fond de l'Enfer, pour y emporter & abysimperner mer les pecheurs.

# CHAPITRE XI.

# Ce qui se voit aujourd'huy dans la vallée de Josaphat.

Pour ne rien obmettre des choses memorables que l'on voit dans cette vallée, suivons la depuis son commencement. Elle s'érend du Septentrion au Midy, & elle est sermée des montagnes sur lesquelles Jerusalem a esté bastie du costé d'Occident, & de celles qui lui sont opposées à l'Orient, comme le mont des Olives & la montagne de Scandale.

Aprés estre sorti du saint Sepulcre de la Vierge, on s'avance dans un chemin qui d'abord se divise en deux du costé du Midy: Celuy d'en haut menc à Bethanie, celuy d'en bas mene presque droit au village de Silouán, & dans la vallée, en détournant un peu à maindroite. Ce sut par celuy-cy, que Nostre-Seigneur sut conduit, ayant esté pris & garotté comme un scelerat dans le jardin.

Le village de Gethsemani, qui consistoir en peu de maisons, comme la petitesse du lieu le fait croire, en estoit éloigné de quelques centaines de pas. On en montre l'endroit à

Niij

main-droite dans le champ, où l'on voit pluficurs Oliviers assez pres d'un pout, qu'on
passe pour aller à la ville, prés du Sepulcre
d'Absalom. Les Huées de la soldatesque qui
conduisoit le Fils de Dieu, comme en trionaphe, & avec surcur, éveillerent le monde:
Et un jeune homme couvert seulement de son
linceul, sortit déhors, pour apprendre ce que
c'estoit: mais comme on se saisst de luy, il
laissa son linceul, & il s'échappa.

On est fort en peine à deviner, qui pouvoit estre ce jeune-homme. Plusieurs d'entre les Saints Peres ont crû que c'estoit saint Jean. Mais il estoit dans le jardin avec le Sauveur, & il y estoit tout habillé, & autant qu'il le pouvoit estre dans un temps froid. D'où auroit-il eu ce linceul, & pourquoy s'en seroit-il ainsi reveltu; Saint Jean ne témoigna-t-il pas luymeline, qu'il suivoit de loin le Sauveur avec faint Pierre, comme faint Marc l'a écrit dans son Evangile? Saint Epiphane a penséque ce. jeune garçon estoit saint Jacques le Mineur, fils d'Alphée: mais ce Saint n'estoit pas alors. un jeune garçon, c'estoit un homme de soixante ans, ou à peu prés. Pour moy je croy que c'estoit un Disciple de Nostre-Seigneur qui fortitau bruit , & qui ayant veu son Maistre entre les mains de ces Soldats, suivie quelques pas pour voir ce qu'ils vouloient faire. Car s'il n'eust pas esté des amis & des Se-Ctateurs du Sauveur, pourquoy auroit-il laifsé son linceul, pour s'échapper & prendre la fuitte? Qu'avoit-il à craindre? Quand il fut saisi, il s'apperçeut, ou il s'imagina qu'on le reconnoissoit; il eut peur, & il aima mieux perdre ce linge, que de courir un grand danger. Peut-estre que les autres Apostres que le Fils de Dieu avoit laissez dans Gethlemani

DE LA TERRE-SAINTE, LIV. III. 291

s'estoient retirez en son logis, & qu'il estoit sorti pour sçavoir des nouvelles, & leur en dire, Ils les seurent bien-tost, & chacun d'eux

ne pensa plus qu'à fuir, & à se sauver.

Il y a un pontallez prés de-là, & je ne doute point qu'il n'y en cust eu du temps du Sauveur. Ces sortes de commoditez ne pouvoient manquer prés d'une Ville, telle qu'estoit Jerusalem. Nostre-Seigneur ne passa pas pourtant par-dessus; ces cruels conducteurs, prenoient trop de plaisir à le tourmenter, pour en perdre la moindre occasion. Dieu ne voulut pas perdre aussi celle de leur malice, pour accomplir la Prophetie, qui dit, qu'il devoit Is. 109, boire de l'eau du Torrent. Ces impies le firent descendre dans celuy de Cedron, & comme ils le pousserent violemment, il affermit ses pieds pour ne pas tomber. Le dur, rocher qui est là, s'amolît dessous, & le Sauveur y imprima ses sacrez vestiges; pour servir de reproche éternel à la dureté du peuple Juif, qui est plus rebelle, que celle des pierres: disons, pour en servir à la dureté du nostre, quine reçoit point les impressions du divin amour, que les rochers ont receu, & qu'ils montrent encore aujourd'huy.

Ces vestiges sont comme ceux d'un pas glissant, exposez à l'air, sans aucune marque d'honneur, que celle de l'adoration des Fidelles, qui en ont connoissance. Il me semble pourtant avoir oil dire que le pont qui est là, y a esté entretenu, afin de donner un chemin aisé aux passans, & de les détourner de souler aux pieds ces divines marques des pieds du Sauveur. Il y a entr'elles & le pont une grande & prosonde cisterne qui peut saire croire qu'il y avoit autresois là un lieu habité, & quelque chose de bassi à leur honneur.

N iiij

Nostre-Seigneur passa donc le Torrent en De torcet endroit, & je ne doute point qu'il n'acrente in complist à la lettre la Prophetie de David, & viabibes. que réellement il n'en bût de l'eau, mais de l'eau rougie de son sang. Les Soldats qui le tiroient par devant, & qui le poussoient parderriere avec une cruauté extrême, l'y renverserent. Et comme c'estoit un temps d'Hyver & de pluye il y avoit apparemment de l'eau.
Cette cheute dans un lieu, comme celuy-là,
dissicile & plein de cailloux pointus, ne sur
point sans blessures, & les blessures furent
sanglantes.

Devant que d'arriver à cet endroit si digne de veneration, on laisse à gauche le Sepulcre d'Ablalom qui en est proche; & en continuant son chemin au dessus des sacrez vestiges, on rencontre incontinent celuy de Zacharie, & cet autre qui est derriere, que quelques-uns disent estre celuy de Josaphat. Nous en avons parlé cy-dessus; mais comme nous n'avons pas dit quel est ce Zacharie, le Lecteur sera peut-estre bien aisse d'en estre mainte-

nant informé.

Il n'y a pas d'apparence, que ce monument ait esté sait pour Zacharie Pere de S. Jean Baptiste. Car qui l'auroit sait saire? Il n'estoit pas de qualité à avoir un Sepulcre si magnisque; il n'avoir pas assez de bien pour l'entreprendre; & quand il en auroit eu assez, il avoit trop de vertu, pour former un dessein si plein de vanité & d'orgueil. Ce n'est pas non plus un ouvrage, dont les Juiss ayent voulu l'honnorer aprés la mort, qu'ils luy sirent endurer. Car il ne passoit dans leur esprit ny pour un Prophete, ny pour un Saint; mais plûtost pour un extravagant réveur, & un ennemy de seur Roy Herodes, comme nous l'ayons rapporté en son lieu.

## DE LA TERRE-SAINTE, LIV. III. 1297

Plusieurs pensent que c'est Zacharie le dernier des petits Prophetes, pour me servir du terme, dont on se sert d'ordinaire, afin de les distinguer de ceux dont les Prophetics sont plus amples. C'estoit de vray un grand Prophete, & à qui les Juiss estoient en partie redevables du Temple, qu'ils rebastirent aprés leur retour de la captivité de Babylone. Ce fur luy qui les porta à entreprendre ce glorieux ouvrage, & qui ne cessa de les encouragerà le finir, malgré toutes les difficultez qui le presenterent. Il est croyable qu'en reconnoissance des bons services, qu'il rendit en cela à sa Nation, & à cause de l'estime, qu'on avoit de sa sainteté, on luy fit tailler ce Mausolée. Si cela est vray, il faut que cet autre monument qui est derriere, & qu'on a creusé dans la montagne, soit le Sepulcre de Prophete Aggée: Zacharie ayant esté inhumé prés de luy, comme l'écrivent Dorothée, & faint Epiphane, Mais pourquoy auroit-on In vita fait plus d'honneur à Zacharie, qu'à Aggée zachar. cet homme admirable, qu'Origene a crû un Ange incarné ? Les Juiss luy avoient pour le moins autant d'obligation qu'à Zacharie, & ils l'aimoient davantage, puilqu'ils le laisserent mourir en paix, & qu'au sentiment de faint Tean Chrysostome & de quantité de sçavans Docteurs, ils accablerent Zacharie de pierres. Et puis il est difficile qu'on ait creusé ce petit Sepulcre devant l'autre, ce qu'on auroit deu pourtant avoir fait, Aggée estant mort devant Zacharie. Ajoustez que Dieua montré ailleurs le Sepulcre de son Prophete Zacharie dans la revelation, qu'il en fit à un homme de bien nommé Callimare, qui demeuroir à Cafrelchimé, village des dépendances d'Eleutheropolis dans la Palestine. Ce-

fut dans cette contrée, qu'il trouva le corps de ce saint Prophete, aussi entier, que s'il eust esté encore vivant. Il avoit la teste chauve en partie, ses cheveux estoient longs, sa barbe large, son front petit, ses yeux ensoncez, & ses sourcis pendans, selon que le rapporte So-

ult. zomene dans son Histoire.

Baron. ad

Si donc cet auguste Mausolée est celuy d'un Zacharie, & non celuy que le Roy Josaphat s'estoit destiné, c'est celuy de Zacharie fils du Pontife Joiadas, ou comme dit le Sauveur dans l'Evangile, fils de Barachias, qui est, ou un second nom qu'avoit ce grand Preftre, ou un nom que Nostre-Seigneur luy donna pour fignifier son merite. Car Barachie est un mot qui signifie benediction & beny. Ce Zacharie estoit du nombre des Prophetes; il en avoit l'esprit & le zele; il reprit genereusement Joas Roy de Juda d'avoir quitté Dieu, & il luy prédit qu'il en seroit abandonné, & chastié selon ses merites. Cette liberté magnanime & charitable, dont il estoit obligé d'user, quand il n'auroit esté que Grand-Prestre, le rendit digne du martyre. Ce méchant Roy le fit sur l'heure lapider entre le Temple & l'Autel. Mais comme c'estoit un homme de la première qualité, cette mort injuste attira la haine de Dieu & des hommes fur ce milerable Prince. Il fut vaincu par une petite poignée de Syriens, pris, baffoué, & puis relasché; mais il trouva chez soy des ennemis plus rigoureux, des maladies aigues & des p ines horribles d'esprit, & enfin deux de ses serviteurs en vengeance du sang de Zacharie le tuerent en son lit. Il y a de l'apparence que du vivant de Joas, & d'Amasias son fils, qui luy succeda, & qui punît ces asialfins, ce Mausolée ne sut pas fait à ce grand

homme. Il avoit un fils heritier de sa vertu, 2. Paral. que l'Ecriture appelle un homme qui com- c. 27. prenoit & qui voyoit Dieu; il fut fort aimé & favorilé du Roy Ozias, qui suivoit en tout ses conseils. Je ne doute point qu'il ne se ser- Cajet. vist de l'autorité qu'il avoit auprés de luy, Dionys. pour honorer la memoire de son Pere, & le rendre immortel par ce monument. Ce n'estoit point en luy un esset de vanité; c'estoit un acte de Religion, par lequel il glorifioit Dieu en contribuant à la gloire de son Martyr. De sorte que le monument, dont nous parlons, est le monument de Zacharie en deux manieres, puisqu'il a esté fait par Zicharie pour Zacharie, par le Fils pour le Pere, par un Saint pour un Martyr. Le Roy Ezechias eut 2. Par. pour mere Abia fille de cet. illustre Zacharie 6, 22. fils de Zacharie. Je sçay bien que quelquesuns la font sa sœur, & qu'ils disent qu'elle cut pour pere, comme luy, ce zelé Pontife, que Joas fit lapider. Mais si cela estoit, à quel age auroit-elle esté mere d'Ezechias, ce Prince estant né plus de 88, ans, aprés la mort de ce Pontise? Il est bien plus vray-semblable qu'elle estoit fille de Zacharie le fils. Mais quoy qu'il en soit, le Prophete & leMartyr Zacharie estoit ou grand pere ou ayeul d'Ezechias: & si Zacharie son fils n'est pas auteur. de son Mausolée, ce sera au moins ce Prince le plus religieux de tous ceux, qui ont porté la couronne de Judée depuis David.

Voilà selon mon avis, ce qu'on doit croire de ce Mausolée. Laissons-le là, & passant plus avant, allons visiter des Grottes qui ne sont pas moins belles, & qui sont à un bon jet de pierre de là. Il faut un peu monter la mon-

tagne & détourner à main-gauche.

Vous entrez d'abord dans une espece de Ga-

Nvj

lerie large à peu prés de trois pas, & longue de vingt, autant que je l'ay pû conjecturer. En quelques endroits, elle n'est gueres moins haute de quinze ou seize pieds. Elle est toute creusée dans le roc, & fort poliment, n'y ayant aucunes inegalitez ny dans les parois. ny dans le plat-fonds. On monte ensuite quelques degrez, où cette Galerie s'élargiffant, elle forme une agreable chambre, d'où l'on découvre Jerutalem, & ce qu'il y a de plus beau sur le mont de Sion, & dans la vallée de Josaphar. Elle a un grand jour ; & pour le luy donner, on a taillé le roc en muraille, qui ne s'éleve pas beaucoup du pavé de la chambre, & en coupant ce mesme roc sur cette muraille, on en a formé deux ou trois colonnes, avec tous leurs accompagnemens. Et c'est par l'entredeux qu'on a vuidé, que l'on a la belle veue que j'ay dit, & que cette chambre est si éclairée. On passe de là dans des Grottes plus enfoncées, moins travaillées, & plus obscures, où il y a plusieurs trous profonds, qui sont autant de Sepulcres.

Je n'ay pû sçavoir qui est l'Auteur d'un si bel ouvrage. Il n'y a rien de plus magnisique dans toute la vallée de Josaphat. C'est peutestre le Roy Josaphat, qui l'a fait faire; & s'il s'estoit désigné un monument en cette vallée, on auroit sujet de penser, que c'est celuy-là;

car on n'y voit rien plus digne de luy.

On tient que saint Jacques le Mineur s'alla cacher dans le sond de ces Grottes la nuit de la Passion du Sauveur, & qu'il y demeura sans boire & sans manger, jusqu'au jour de son admirable Resurrection; & que ce sut-là que ce bon Maistre l'honnora d'une apparition particuliere, dont saint Paul sait mention dans sa première Epistre aux Corinthiens,

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 301

chap. 15. Saint Jerosme dans le Livre qu'il a composé des Ecrivains Ecclesiastiques, rapporte l'histoire de cette visite en cette maniere. L'Evangile, dit-il, qu'on nomme selon les Hebreux, dont Origene se sert souvent, & que j'ay traduit, il y a quelque temps, en Latin & en Grec , raconte que Nostre-Seigneur après sa Resurrection, ayant donné un suaire au serviteur du Prestre, alla trouver Jacques, & luy apparut. Car facques après avoir beu le sacré Calice, avoit jure qu'il ne mangeroit point qu'il ne le vist resuscité. Ce Pere ajoûte, que le Sauveur sit mettre la Table, & que prenant le pain , il le benit , & il le rompit , & le prefenta à Jacques le Juste, luy disant : mangez. mon Frere, parce que le Fils de l'Homme est resuscité.

### CHAPITRE XII.

Des Sepulcres des Juifs, du lieu où Judas se pendit, & de la montagne de Scandale.

Es Juis ont leurs Sepulcres au dessous de ces Mausolées, depuis le Pont qui est proche des vestiges adorables de Nostre-Seigneur, jusqu'au village de Siloan. Le droit qu'ils ont d'enseveir la leurs morts, leur coufte bien cher. Ils payent une grosse somme pour se le conserver, & ils en payeroient encore davantage, s'il estoit necessaire. Ils ont une si grande passion d'estre enterrez à Jerusalem, que beaucoup y viennent mourir de tous les quartiers du monde, où ils sont dispersez. Le lieu qu'ils ont pour cela, est celuy

où seront assemblez les reprouvez au jour du, Jugement universel, Car Jesus-Christ, ayant le visage tourné vers Jerusalem & le

Calvaire; ce sera là sa gauche.

Ils ont au deslus de leurs tombeaux vers le chemin qui conduit à Bethanie, le chef de leur infidelité, le traistre Judas. Il alla se pendre là à un Figuier, qu'on dit y avoir esté conservé pendant plusieurs siecles, comme un monument de sa persidie. Il y creva, & toutes ses entrailles se repandirent à terre avec son sang. La douleur qu'il conçeut de son peché fut extrême : Elle l'obligea à l'aller confesser devant les Prestres, à reparer l'honneur qu'il avoit ravy à son Maistre, à restituer les trente deniers qu'il avoit acquis si injustement : mais elle le porta au desespoir; & ce desespoir, au sentiment de saint Augustin, fut plus detestable que sa trahison; sa penitence offensa plus Dieu, que son crime : il sut perfide en livrant son Seigneur à ses ennemis; mais perdant la confiance en sa misericorde, il méconnut Dieu, & il le crût un maistre cruel & impitoyable. Il y a de la providence particuliere de Dieu.

que les Juiss s'estant rendus ses imitateurs, en rejettant, comme luy, le Messie, ayent leurs Sepultures sous la sienne, & sous le lieu de son desespoir. Il n'y en a pas moins qu'ils l'ayent au pied de cette montagne fameuse, que l'Ecriture nomme Montem offensionis, la montagne de l'achoppement & su Scandale, offenderunt enim in lapidem offensionis, parce que, comme dit saint Paul, ils ont fait de Jesus-Christ, qui est la pierre an-

Rom. 9. offenderunt enim in lapidem offensionis, parce que, comme dit saint Paul, ils ont sait de Je sus-Christ, qui est la pierre angulaire de l'Eglise, une pierre d'achoppement pour eux; ils ont donné contre, & ils se sont blessez, & perdus. De sorte, qu'étant

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 303

maintenant enterrez sur le bas de cette montagne, ellé nous represente par son nom la mort de leurs ames, comme leurs tombeaux

celle de leurs corps.

Cette montagne qui s'éleve au-dessus de ces Sepulcres, & qui s'avance bien plus loin, est remplie de Grottes, de Sepulcres, qui y sont taillez, & de diverses ruines de bastimens anciens, qui y étoient. Salomon y avoit son jardin royal. On l'a nommée montagne de Scandale, parce que l'amour des femmes ayant fait perdre à ce Prince toute sa sagesse, il leur bastit là des Serrails, & leur ayant abandonné son cœur, elles le souillerent de toutes leurs abominations. Il fut si miserable & si aveuglé, que non seulement il dressa la des Temples à l'Astarthé de Sidon qui étoit là Venus, ou la Junon des Romains, à Moloch qui étoit leur Saturne, & à Chamos, qui étoit leur Priape ou leur Bacchus; mais encore qu'il adora ces divinitez profanes, & leur offrit des sacrifices.

Il y a aujourd'huy un village sur cettemontagne, qu'on nomme, Siloan. Comme il est proche de cette celebre Fontaine, que l'Evangile appelle Siloé, il est probable qu'il en a

emprunté son nom.



# CHAPITRE XIII.

De la Fontaine de Siloan : de celle de la Vierge ; & de celle de Siloé, & du Sepulcre d'Isaye.

L y a une Fontaine au bas du village de Siloan, qui arrose des jardins potagers, & que je croy être celle que l'Ecriture nomme Rogel. Car elle est dans la melme situation que les saintes Lettres donnent à celle-cy dans le chapitre 15. & dans le 18. de Josué, qui mettent entr'elle, & le mont de Sion, où le Jebuséen habitoit, la vallée du fils de Ennom, qui est celle de Josaphat. Et c'est peut-être à cause qu'elle est au pied de la montagne, qu'on l'a appellée du nom de Rogel qui fignifie 3. Reg. 17. pied. Achimaas & Jonathas les deux espions de David se tinrent cachez là auprés, lorsqu'Absalom se rendit maistre de Jerusalem, & ils y attendirent la nouvelle de la resolution que ce méchant Prince prendroit contre le Roy son pere. Ils l'y receurent par cette fidelle servante, que les Prestres Sadoc & Abiathar luy envoyerent, aussi-tost que Chusai les eut informés de toute l'affaire. Ils choisirent la Fontaine la plus écartée, & qui étoit le plus sur le chemin, par où ils devoient aller promptement avertir David de tout ce qu'on auroit tramé contre luy. Ce fut aussi dans un lieu voisin de cette Fontaine, nommé la pierre de Johelet, qu'Adonias voulant se faire declarer Roy devant la mort de David son pere, & ravir la couronne promise à Salomon, fit un regal à tous ses autres fre-

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 307

res, & à la pluspart des grands de la Cour, & qu'il apprit la nouvelle que Salomon l'avoit prevenu, & s'étoit mis en possession du Trosne Royal. Ce qui troubla toute la Feste, & obligea cet ambitieux Prince à courir au Temple, & à chercher un azyle au pied des-Autels.

Ayant passé la vallée de Tosaphat, on trouve, au bas du mont de Sion, une autre Fontaine, qu'on nomme la Fontaine de la sainte Fontaine Vierge, parce, dit-on, qu'elle a beu autrefois de de son eau, & qu'elle s'en est servie pour la-Vierge. ver le linge de Nostre-Seigneur, & le sien. C'est ce qu'on en dit, mais je ne sçay pas, d'oil on l'a appris. Les Chrestiens dans cette pensée; la visitent avec devotion. Les Mahometans mesmes la reverent. Ils ont pavé de belles pierres un lieu voisin, & ils y ont élevé un Oratoire à leur façon, c'est-à-dire une petire niche tournée au Midy. Ils obligent mesme les Chrestiens à leur payer une petite piece d'argent pour leur permettre de descendre à cette Fontaine; mais c'est un droit ulurpé, qu'on ne leur paye, que quand on est le plus foible, & qu'on ne veut pas faire querelle pour peu de chose. On y descend par un escalier d'environ vingt degrez, au bas duquel on trouve un petit rond-d'eau, & comme un canal naturel qui s'avance profondément sous terre. L'eau n'y est ny abondante, ny fort bonne, à en juger au goust. Elle est pourtant beuvable, & on en boit.

Cette Fontaine est assez vray-semblablement, celle qui est nommée dans Esdras, la Fontaine du Dracon. Je sçay bien qu'Adrichomius la met ailleurs bien loin de-là au bas de la montagne du Calvaire, & qu'il dit que de son temps, elle y couloit encore; mais

c'est ce qui ne se voit point. Nehemias en parle comme d'une Fontaine, qui n'étoit pas fort éloignée de la porte de la vallée. Ce qui convient assez bien à celle de la Vierge, qui est dans la vallée de Josaphar, au pied du mont de Sion, & à son Orient.

Sepulcre d'Ifaic,

Iefchoud

Ta lesus

Leon

Castr.

En continuant de là son chemin, au pied de cette sainte montagne & détournant à main-gauche, aprés avoir marché quelques pas, l'on voit dans le roc un Sepulcre qu'on dit être celuy d'Isaïe. C'est un trou profond & quarré qui y a esté fait avec le ciseau & le maiteau. Il n'a maintenant aucun ornement; mais il n'en devoit pas manquer autrefois, étant le Sepulcre du plus illustre & du plus

qualifié des Prophetes.

Ce grand-homme est illustre en tout. Son nom seul est l'abbregé de toutes les Propheties. Car Isaïe dans la langue Sainte signifie Jesus est Dieu, comme l'a remarqué un sçavant Interprete. Il étoit neveu de Roy, cou-Deus ex sin de Roy & beau-pere de Roy, fils d'Amos qui étoit frere du Roy Amasias, cousin & beau-pere de Manassés. Il a prophetizé pendant quatre-vingt dix ans pour le moins, mais avec une force divine & un zele qui n'a rien d'égal. Il a plus veu que tous les autres : Et au dire de l'Ecclesiastique. Spiritu magno. vidit ultima ... usque in sempiternum ostendis futura & abscondita antequam evenirent. Le grand esprit qui l'animoit, luy a fait voir les choses les plus éloignées, jusqu'au fond de l'éternité. Il a découvert ce qui s'y doit faire: il a annoncé les mysteres cachez, auparavant qu'ils arrivassent; & il les a si nettement declarez, qu'il semble ne dire pas ce qui se fera, Non tam mais ce qu'il a veu s'estre fait. De sorre que Propheta faint Jerôme veut qu'on l'appelle plûtost un

Evangeliste, qu'un Prophete. Il a intimé les dicendus ordres de Dieu aux Roys & aux Princes avec quam Eun courage, qui luy a attiré leur haine, & pangeli-l'amour de Dieu. Le Roy Manassés son beau-ad Par l. fils ne pût supporter ses avis & ses reproches & Ensalutaires. Il le fit scier avec une scie de bois, stoch. disent les saints Peres, & les Hebreux. Et pour cacher sa vengeance denaturée, & son parricide sacrilegue, d'un pretexte de Religion, il le condamna à cet effroyable supplice, luy imposant d'avoir avancé un blasphême horrible, en ces paroles couchées au 6. Chapitre de sa Prophetie : Vidi Dominum sedentem super solium excelsum. J'ay veu le Seigneur assis sur un throsne élévé: Et pretendant qu'en cela il avoit dementy Moyle, & Dieu mesme, qui dit dans l'Exode : Que nul homme vivant ne le c. 33. verra. On dit qu'estant dans le fort du supplice il eut soif, & que Dieu pour sa consolation fit descendre une eau miraculeuse dans sa bouche, & que c'est à cause de cet envoy que Dieu luy en sit, qu'on nomma ce lieu Siloé. Car Siloé est un mot Hebreu qui signifie, envoyé. Mais saint Epiphane en apporte une autre raison, dont nous parlerons cyaprés. On montre vis-à-vis de son Sepulcre l'endroit de son Martyre. Il en est éloigné d'un trait d'arbaleste, & marqué par un arbre. sous lequel les Mahometans vont quelquesois faire leurs prieres.

La Fontaine de Siloé n'est pas beaucoup é-Fontaine loignée de là. Elle est au bas du Mont de de Siloé-Sion, ouverte au Midy, & un peu ensoncée sous terre. Elle sort du creux du rocher, qui fait un canal sort prosond semblable à celuy de la Fontaine de la Vierge. Il y aboutit, & il s'y unit: de sorte que ce n'est qu'un mesme conduit. Deux R. Peres Capucins eurent

8. Isai.

la bonté de le reconnoistre, & de satisfaire en cela la curiofité de la Compagnie. Ils marcherent dedans fort avant, & ils auroient passé outre, si quelques pierres abbaissées ne. leur eussent rendu le passage trop difficile. Ils avoient en main des bougies, & ayant regardé le plus exactement qu'ils purent, ils ne découvrirent point de fin. Autrefois d'autres ont fait tout ce chemin, & sont arrivés de la Fontaine de la Vierge à celle de Siloé, D'où l'on juge, que c'est une mesme eau qui-se décharge par deux ouvertures opposées. Mais il y a cette difference entre ces deux Fontaines, que Peau se décharge continuellement & sans interruption dans celle de la Vierge; & qu'elle ne vient en celle de Siloé, qu'à diverses heures & fans regle. Ce que j'ay veu dans mon premier Voyage, Car quand nous y arrivasines, elle ne couloit point, & peu de temps aprés elle: coula, mais doucement, & comme dit Ilaïe, In cap. cum silentio, avec filence, & sans ce grand bruit, avec lequel S. Jerosme dit, qu'elle s'y répand. Peut-estre qu'il sefait en Hyver, quand les eaux sont plus abondantes, & ont un coursplus impetueux. Et cela ne contredit pas le Prophete, qui ne parle pas de ce qui pouvoir arriver extraordinairement, ou qui ne parle peut-être, que de l'écoulement de cette eau lous terre, où elle va sans bruit se répandre dans les Jardins voisins.

Un Mahometan Pelerin de la Meque, m'a dit qu'il y a dans cette Ville infidelle un Puy nommé Zamzam, & que ses eaux viennent s'écouler à Jerusalem dans la Fontaine de Si-Ioé. C'est une resverie des Sçavans de leur fecte. Il n'y a gueres de choses extraordinaires

sur quoy ils n'ayent fait des fables.

La cause de l'interruption de son cours est

assez difficile à connoistre, & peut faire croire raisonnablement, qu'elle est differente de celle de la Fontaine de la Vierge. Car celle-cy ayant toûjours de l'eau, elle devroit toûjours en donner à l'autre. Au moins en Hyver, on ne verroit point ces intervalles dans la Fontaine de Siloé, cette premiere étant alors pleine & pouvant luy en fournir abondamment. D'ailleurs il n'est pas aisé de rendre raison de l'inégalité si irreguliere, avec laquelle cette cau fort, si elle est aussi veritable qu'on la décrit, qu'on le dit, & que S. Jerolme témoigne. Ce que je n'ay pas fort examiné, la pensée ne m'en étant pas venue, quand je le pouvois, & le devois faire. Il n'est pas probable que ce soit un miracle continué depuis le temps de son origine. S. Epiphane dit que de vit. Dieu fit naistre cette eau, sous le regne d'Eze- & exer. chias, à la priere d'Isaïe, lorsque Sennacherib Prophete voulut assieger Jerusalem, & envoya l'impie Rabsacés, pour la sommer de se rendre; Et que par une bonté particuliere de la Providence, elle couloit toutes les fois, que ceux de la Ville alloient en chercher, & qu'elle étoit à sec, lorsque les ennemis venoient pour y boire, ou y abbreuver leurs Chevaux. Il n'est pas, dis-je, probable, que Dieu pour nous faire souvenir de cette grace qu'il fit à son peuple, fasse couler cette eau à diverses reprises encore aujourd'huy. Je croy qu'on ne doit attribuer cette interruption, qu'à la matiere, dont l'eau se forme, qui ne s'élève pas toûjours en suffi-Sante quantité, ou à la cause qui la prepare, qui n'agit pas toûjours avec la melme force. Quoy qu'il en soit, c'est une merveille.

C'en fut une non moins étonnante, que cette Fontaine se tarît & dénia ses eaux aux Tuifs quelque temps après la mort du Sauveur,

c. 11.

& que quand Titus les vint assieger, l'eau y fut si abondante, qu'il y en cut pour donner à boire à toute l'Armée, & mesme pour arroser

les champs.

Pour ce qui est du nom de cette Fontaine, quelques-uns veulent qu'elle s'appelle Silce, qui veut dire envojé, ou à cause qu'elle est dans le lieu, où Dieu envoya de l'eau à Isaïe dans fou Martyre, comme je l'ay rapporté; ou parce qu'il l'envoya à son peuple dans son befoin. D'autres disent parce qu'estant receuë dans la Piscine, qui est proche, elle s'écoule de-là, & est envoyée dans les jardins voisins

par des canaux souterrains.

Le huitième jour de la Feste des Tabernacles, les Juifs alloient prendre de l'eau à cette Fontaine, & l'apportoient aux Prestres, asin qu'ils la repandissent avec le vin sur l'Autel, Et ils le faisoient en chantant ces paroles d'Isaye: Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris. Vous puiserez de l'eau avec joye des Fontaines du Sauveur. Cette ceremonie, à ce qu'un scavant Interprete raconte sur l'authorité du Talmud, estoit de l'institution des Prophetes Aggée & Zacharie; Et il croit que c'estoit à cette occasion, qu'en ce jour le plus . solemnel de tous, le Sauveur disoit: Si quis sitit, veniat ad me & bibat. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moy & qu'il boive; declarant par ces paroles qu'il estoit la verité, dont cette Fontaine estoit la figure.

La Piscine de Siloé est à l'entrée de la Fontaine, revestué de bonnes pierres. Il paroist de ce qui en reste, qu'elle estoit autrefois fort ornée, & qu'on avoit eu grand soin de conserver par ce monument la memoire du Miracle plein de Mysteres, que le Fils de Dieu y fit en

la personne de l'Aveugle né.

Ce ne fut pas par hazard qu'il naquit aveugle. Ce sut par un dessein formé de la sagesse de Dieu, qui vouloit representer en luy ses œuvres, & principalement la grande & l'ineffable, qui est celle de l'Incarnation & du salut des hommes. Nostre-Seigneur sit de la boue avec fa falive, dit S. Augustin, parce que le Verbe s'est fait chair. Il en frotta les yeux de l'Aveugle; mais cela ne le fit pas encore voir, parce qu'en l'en frottant de la sorte, il ne l'establit peut-estre que Catecumene. Il l'envoya à la . Piscine de Siloé. Carc'est par le Baptesme en TESUS - CHRIST qu'on est éclaire. Au rese l'Evangeliste a fait une particuliere mention de ce reservoir d'eau, disant qu'il signifie envoyé, parce que si Tesus-Christ n'eust pas esté envoyé, personne n'eust jamais esté renvoyé absous de ses crimes. C'est comme parle ce S. Pere. Saint Chrysostome dit que le Sauveur, qui pouvoit guerir sans bouë ce pauvre homme, voulue s'en servir, pour nous apprendre qu'il estoit le Createur, qui avoit formé l'homme de cette matiere. Ainsi l'œuvre de la Creation parur aussi dans cet Aveugle, & elle y parut en perfection, si ce que quelques-uns disent chez Theophylacte, est veritable; que ce fortuné Emm. Sa. miserable n'avoit point d'yeux, & que ceux in 6. 9. qu'il eut, furent produits de cette boue trans- Joan. formée & animée par la vertu du Fils de Dieu. Nostre-Seigneur ne crea pas seulement des yeux à son corps, il en crea encore à son ame, & il eut le bon-heur de voir des uns & des autres son liberateur & son Dieu. Ceux de l'ame furent la recompense de cette intrepidité magnanime avec laquelle il le defendit contre l'envie & la haine des Pharisiens, Ils le chasseront du Temple, dit saint Chrysostome, mais il se trouva plus heureusement entre les mains du

Dieu du Temple, qui le reçeut & le benie. Il ne cessa depuis ce temps-là de publier sa gloire en tous lieux, il la portoit écrite en ses yeux. & ses yeux la preschoient plus éloquemment. & avec plus d'effet que sa langue. C'étoient deux Soleils, qui repandoient par tout la lumiere de la Foy, & qui allumoient dans les cœurs fideles l'amour de JE sus son liberateur. Les Juiss n'en pouvoient supporter l'éclat, & ce brillant au lieu d'allumer en eux des flammes d'amour, n'en excita que de haine. Ils le bannirent enfin, & ils l'exposerent en pleine mer dans un vaisseau depourveu de Ribad. in tout, avec sainte Marie Madelaine, sainte Marthe sa sœur, sainte Marcelle leur servante, saint Maximin & saint Joseph d'Arimathie,

vit. S. Mar. Magdal.

(Ilse nommoit Cidoine ou Celidoine) & il arriva en France, avec eux, dans ce méchant Petr. de vaisseau, auquel on n'avoit laissé ny rames, ny voiles, ny gouvernail: mais dont le saint Es-Santt. 1. prit se fit le Pilote invisible, à la faveur du-5. c.102, quel il fut bien-tost rendu au port de Marseille. Il s'attacha inseparablement à saint . Maximin, avec lequel il s'employa à la pu-

blication de l'Evangile dans la ville d'Aix, où il finît aussi ses jours.

Le Fils de Dieu guerît cet aveugle un jour de Sabbat. Les Pharisiens luy en sirent un crime & le condamnerent; mais son miracle le justifia. Cette Fontaine mesme devint une conviction illustre de leur injustice. Car Dieu, comme le témoigne saint Irenée, luy donna la vertu de guerir les maladies de ceux qui en ce jour de repos, venoient s'y laver ou boire de son eau. Siloe, dit ce Pere, a rendu la santé à plusieurs au jour de Sabbat, & pour cela plusieurs s'y tenoient assis en ce jour. Ce miracle a cesse; au moins il n'est plus si visible,

visibles; & ce concours n'est plus là. Je croy pourtant qu'une ame fidelle recevroit du soulagement de cette eau particulierement pour les maux de l'œil. Beaucoup de Chrestiens se le persuadent, & s'en frotent les yeux avec devotion. On se sert à present de la sainte Piscine, pour layer le linge & choses semblables: On s'en servoit de mesme autresois, & selon que le je puis conjecturer, le champ voisin estoit appellé, le champ du Foulon, parce que les Foulons y venoient laver leurs étofes. L'Interprete Arabe le met proche la Fontaine de Rogel qu'il nomme pour cela, Ain elquessar, la Fontaine du Foulon; mais il n'y a pas d'apparence, que ce lieu étant celuy des plaifirs du Roy, & des Princes, les Foulons ofalsent l'embarasser de leur travail. De plus nous voyons dans le Chapitre 17. du 4. Livre des Rois, & dans le 36. de la Prophetie d'Isaïe, que ce champ n'étoit passort éloigné de la Piscine supericure ; & il le seroit , s'il estoit prés de cette autre Fontaine. Les murailles de l'ancienne Jerusalem arrivoient autrefois jusqu'à cette Fontaine de Siloé, comme nous l'apprenons du Chapitre 3. du 2. Livre d'Esdras. C'estoit-là qu'estoit cette Tour, dont S. Luc fait mention, qui s'écroula & tomba inopinément sur dix-huit personnes qui en furent mal-heureusement écrasées. D'où Nostre Seigneur prit occasion de parler de la necessité de la penitence, & de prédite que ceux qui ne la feroient pas, se trouveroient de mesme accablez d'un coup épouvantable de la justice de Dieu, lorsqu'ils y penseroient le moins.

#### CHAPITRE XIV.

# Du puits de Nehemie, & du champ Haceldama.

E puits de Nehemie est assezéloigné de la Fontaine de Siloé; & il est comme au bout, & au fond de la vallée de Josaphat. Il est fort prosond, & son eau est fort basse. Elle s'éleve pourtant en de certains temps, de telle maniere, qu'elle deborde pardessus la bouche du puits, & s'écoule dans les terres voissines, comme une riviere, & cela dure quelquesois plus d'un mois. C'est alors un signe que l'année sera fertile: comme au contraire, si l'eau se tient basse, c'est un presage de sterilité.

Quand ellevient abondamment, les Mahometanss'assemblent en ce lieu, & ils y vienment se rejoiiir, & faire grand' Feste. Ils appellent ce puits, Bir Ayoub, le puits de Job, & ils disent que cet homme juste se lavant de son eau, sut gueri de tous ses ulceres & recouvra parfaitement la santé. Mais ils ne prennent pas garde, que le pays de Job est bien loin de la, & qu'il n'est pas probable, que Dieu lui sist apporter de cette eau pour le guerir, & le retirer des mains du Demon, auquel il avoit abandonné son corps, pour un peu de temps.

Prestres, par le conseil de Jeremie, allerent cacher le seu sacré, lorsque Nabuchodonosor vint assieger & detruire jerusalem, & qu'il emmena les Juis captifs en Babylone. Ce

feu avoit été envoyé de Dieu, au temps qu' A aron offrit à Dieu dans le desert, les premices de son Sacerdoce; & il consuma routes les victimes. Quelques-uns pensent, qu'il descendit du Ciel, comme celuy qui vint fondre 3. Reg. 18 sur le Sacrifice d'Elie; d'autres croyent qu'il fortit du Sanctuaire, & peut-eltre, que ce fut de l'Arche, qui estoit comme le trone de Dieu sur la terre. On l'entretint toujours avec soin depuis ce temps - là. Quand les Israëlites estoient obligez de marcher, ils le portoient dans un vase destine à cet usage; & quand ils s'arreltoient, ils le conservoient dans l'Autel des Holocaustes. Ce qu'ils continuerent de 2. Macs faire aprés le bastiment du Temple jusqu'à sa r. destruction. Alors ils le cacherent, comme j'ay dit, dans ce puits profond, qui étoit à sec, l'abandonnant à la providence de celuy, qui l'avoit donné. Nehemias aprés le retour de la captivité de Babylone, & le retablissement du Temple , l'envoya chercher paples petits fils des Prestres qui l'avoient caché. Ils ne trouverent au fond de ce puits qu'une eau épaisse & boueuse, dont ils arroserent les victimes, & leur bucher. Le Soleil qui'estoit obscurci de nuées, ne commença pas plûtost à les distiper, & a paroiltre, que cette eau devint un grand feu, qui consuma le sacrifice. Nehemias sit jetter ce qui en jestoit sur les grandes pierresde l'Autel. La ffamme en sortit aussirost; mais elle fut attirée & dévorée par celle du sacrifice. Ce Miracle fit grand bruit dans la Cour de Perse, & le Roy en fut si touché, qu'il fit bastir un l'emple dans le lieu, où il fut trouvé, qu'il enrichit de divers presens. C'est de cette maniere que S. Ambroise explique ce que nous lisons au premier chapitre du 2. L Offic. Livre des Macchabées. Mais à bien examiner

316

les paroles de ce Livre sacré, il semble que ce Prince prit ce seu pour une divinité, & que ce sut en son Royaume qu'il lui bâtit un Temple, où il établit des Prestres qu'il payoit de sa main propre. Nehemie nomma ce lieu Nepthar, qui signisse Purisseation, mais la plus-

Mace. 1. part , l'ont appellé depuis Nephi.

Le puits d'où l'on tira l'eau, qui fut changée en ce saint seu, est au bas d'une montagne opposée à celle de Sion, que l'on nomme aujourd'huy Gabal Schását, & qu'on appelloit autresois Gorch, du nom peut-estre de Gorch, un des Braves de David. Nous l'appellons Mons mali concilii, parce que ce sur sur cette montagne qu'estoient assemblez les Prestres & les Pharisiens, loi squ'ils prirent le dessein de faire mourir le Sauveur. Caïphe presidoit à ce derestable Synode, & Dieu voulut, qu'étant souverain Pontise sil sust infaillible dans une décision de Foy, & qu'il prononçast que la mort de Jasus estoit ne-cessaire pour le salut des hommes.

On voit sur le penchant de cette montagne les Grottes, où la plûpart des Apostres s'allerent cacher, la nuit de la prise de Nostre-Seigneur. La premiere a servi autresois de Chapelle, & on voit les traces & les couleurs des images qu'on y avoit peintes, & que le temps & l'humidité ont presque tout effacées. Delà on entre dans deux ou trois autres Grottes, qui n'ont rien de re-

marquable.

Mais ce qui est digne de remarque, est le champ voisin: ce champ du Potier, qui sut acheté du prix du sang du Sauveur du monde, des trente deniers, que Judas, desesperé de son sorsait, alla restituer aux Prestres, & qui à cause de cela sut appellé le champ du Sang,

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 317

Car c'est ce que signifie le nom hebraïque Haceldama. Ce champest fort petit, & si je me souviens bien, à peine a-t-il trente pieds de long, & vingt-deux de large. Sainte Helene le fit entourer de murailles, & couvrir d'une voute, qu'on voit encore. Elle est percée d'espace en espace de soupiraux, par où l'on descend le corps des morts, qu'on met en ce lieu. Il fut destiné à la sepulture des Etrangers, & il a cité conservé pour cet usage. Les lat. Hospitaliers de Jerusalem y enterroient ceux Vitr. l.1. qui mouroient dans leur Hospital. Les Ar- 0. 649 meniens le possedent à present, & y mettent de même les Pelerins de leur Rite, qui meurent à Jerusalem; mais ils font payer bien cher à ces pauvres mourans cette consolation.

Elle n'est gueres à rechercher, s'il est vray ce que dit le docte Archevesque de Mayence Rabanus, que Judas y fut enterré le premier. Son sentiment n'est pas mal fondé sur ce passage du premier chapitre des Actes, qui porte, que ce dé oyal posseda un champ de la recompense de son crime, possedit agrum de mercede iniquitatis. Car il y a de l'apparence que ces maudits Prestres,, qui faisoient les religieux & les scrupuleux, jusqu'à ne vouloir pas remettre les trente pieces d'argent dans le coffre des deniers du Temple, d'où ils l'avoient tiré pour payer le sang de Nostre-Seigneur : il y a dis je, de l'apparence, que ces Prestres ayant appris la mort de Judas, acheterent ce champ pour luy, & en son nom pour les autres étrangers qui mouroient en Jeiusalem, ne pouvant pas autrement luy restituer cette somme. Bien que ce traistre eust une maison en cette sainte Ville, qu'on montroit autrefois auprés du Palais d'Hero- L.3.7.14 des, au rapport de Sanut, & qu'il y entre- e. 10.

Oiii

tint femme & enfans, il y passoit pourtant pour estranger, n'y paroissant que de temps en temps avec Nostre-Seigneur; & il l'estoit en esset, puisqu'il estoit du village d'Iscariot prés de Samarie, inst Judasestant enterré en ce champ de sang, c'est estre en bien mau aise compagnie, que d'y avoir avec luy sa Se-

pulture.

On dit que la terre qui y est, a la vertu de reduire les corps en cendres en vingt-quatre heures, & qu'estant transportée & mise dans un autre lieu, elle luy communique cette qualité. De graves Auteurs l'ont ainsi écrit : mais l'experience sait voir aujourd'huy le contraire. Nous descendimes à un des costez, où par une grande ouvettute, l'on découvre la pluspart de ce champ, qui est à present, comme j'ay dit, renseimé & couvert d'un grand bastiment. Nous y vismes descorps qui y estoient depuis long-temps, & neparoissoient pas encore consumez. Les os deceux dont le suaire estoit pourri, estoient tous entiers.

Quelques-uns ont voulu juger de la valeur des trentes pieces d'argent que recent Judas, par la grandeur, & la qualité de ce champ, qui en fut acheré. L'opinion la plus communic est que c'estoient des sieles du Temple, qui valloient environ un écu d'argent, de écux qui ont cours en Fiance: Et comme ce champ estoit fort petit, & sterile, & abandonné à un Potier pour y travailler, il sembloit estreassez payé de trente écus. Que se l'on pretend que ce champ estant prés d'une Ville aussi peuplée que Jerusalem, devoit être plus cher, ce que je ne croy pas, il saut prendre ces pieces d'argent pour des marcs d'argent, comme l'Auteur des Anriquitez Judas-

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. III. 319

ques a puis celles, dont il est parlédans la Ge-L.2. 6.34 nese, pour lesquelles Joseph sur vendu par ses freres. Mais alors ce seroit une chose incrovable, que ce champ eust rant coûté. Car Ezechiel dit que le marc valoit soit ante sicles, c'est-à-dire 1860. écus, & il faudroit que les Juisseussent en une passion inconcervable dese désaire au plûtost du Sauveur de monde, de promettre tant à Judas, s'il leur donnoit seusement le moyen de le faire prendre.

La vallée qui est entre le mont de Sion & la montagne où est ce champ, se nomme Ovadr Schafar, la vallée de Schafar, c'est un mot derivé de Jossichafa, qui est le nom Arabe, qui signifie Josaphar. De sorte que le nom ancien, qui estoit à route la vallée qui est à l'Orient de Jerusalem, & s'étendoit jusqu'à celle-cy, qui est au Midy, n'est demeuré, qu'à ce lieu-là, & à la montagne du Mauvais-

Confeil.

### CHAPITRE XV.

# De la Fontaine de Bethsabée,

SI nous considerons la situation de Jerufalem, comme elle est aujourd'huy, nous devonsmettre encore à son Midy une grande Piscine, qui est au pied du mont de Sion, du costé qu'il regarde l'Occident. Elle est grande de belle, mais toûjours à sec. Les gens du pays la nomment Burket essulthan, la Piscine du Roy; parce que ce sut Soliman Roy des Turcs, qui la sit accommoder aprés avoir O iiii 320

fait entourer Jerusalem des hautes murailles >

que nous y voyons aujourd'huy.

Nous l'appellons ordinairement la Piscine de Bethsabée; & quelques-uns, qui n'ont pas bien leu l'Ecriture, disent qu'elle a ce nom, parce que cette Dame s'y lavoit, lorsque David jetta sur elle ce regard fatal, qui l'aveugla & le perdit. Mais cette semme sensuelle prenoit ce rafraichissement honteux sur la terrasse de sa maison, comme le marque expressément le second Livre des Rois. Si donc elle a le nom de Berhsabée, c'est pour quelqu'autre raison. Ce pourroit estre, parce qu'étant élevée à la royauté, elle la fit faire, ou qu'elle l'embellit de quelques ouvrages, pour son ornement ou pour la commodité du peuple; ou plûtost parce qu'on s'est imaginé, que sa maison en estoit proche, & que cherchant nom à luy donner, on n'en a point trouvé de plus propre. Je croy qu'on devroit plûtost l'appeller la Piscine d'Ezechias. & que c'est celle, dont il est parlé au quatrieme Livre des Rois chap. 26. Ce Prince ayant fermé la Fontaine superieure de Gihon, il en détourna les eaux à l'Occident de la ville de David, dit le deuxiéme Livre des Paralipomenes chap. 32. par un aqueduc souterrain, qui les déchargeoit en cette Piscine; & peut-être dans cette autre aussi qui est prés le Calvaire, dans la vallée, dite autrefois des Cadavres, & qui est appellée Burket elhammamin, la Piscine des bains; parce que c'est-elle qui leur fournit d'eau. L'eau se communiquoit de-là dans la ville par des conduits, qu'Ezechias fit ouvrir dans le rocher mesme. Ouvrage vrayment royal, qui a merité d'estre loué par l'Ecclesiastique, dans le chapitre 48. de son Livre. Au bout de cette Piscine dire de Bethsabée, du

C. 11.

DE LA TERRE-SAINTE, LIV. III. côté le plus éloigné de la Ville, est le Canalqui porte dans Jerusalem, les eaux qui vien nent de la Fontaine scelée, qui est au-delà de Bethlehem.

Ce Canal est à peu prés où étoit autrefois l'Aqueduc, qui étoit dans le chemin qui conduisoit au Champ du Foulon. C'estoit environ là qu'il aboutissoit; & ce sut aussi là qu'I- Tirin. saie prophetise au méchant Roy Achaz, que ibida les Syriens & les Samaritains qui étoient venus affieger Jerusalem, seroient obligez d'en lever le Siege; que les uns & les autres seroient défairss que leur défaite seroit la figure de celle del'Empire du Demon par l'Homme. Dieu, l'Emmanuel, qu'une Vierge concevroit & enfanteroit; & queles Assyriens, qu'il appell'oit à son secours, au lieu d'avoir recours à Dieu, seroient le fleau dont Dieu se serviroit pour le perdre. Ce fut aussi vers ce lieu que s'arresta Rabsacés, que Sennacheribavoitenvoyé à Jerusalem, pour sommer le Roy Ezechias & les Habitans de se rendre à luy. Ce fut là qu'il profera ces biasphemes horribles, 4. Reg, qui attirerent sur luy & sur l'Armée de son 18. Prince la juste vengeance de Dieu, qui sit mettre à mort en une seule nuit , par la main d'un Ange, cent quatre-vingt-einq mille Affiriens.

Celane se dit, que par une conjecture assez raisonnable, parce que cet Aqueduc de la Piscine superieure, étoit dans le chemin de Champ du Foulon, & que ce Champ n'étoir pas éloigné de-là.

Mais quelle estoit cette Piscine superieure? C'est, si je ne me trompe, ce que l'Ecriture nomme, la Fontaine superieure de Gihon. Il y avoit deux Fontaines qui portoient ce nom &c qui estoient distinguées l'une de l'autre, par

leur fituation haute & basse. La superieure étoit à l'Occident de Jerusalem, comme le dit le seçond Livre des Paralipomenes c. 32.0ù il raconte, qu'Ezechias boucha cette Fontaine, & qu'il en fit venir les eaux à l'Occident de la Ville de David, par des canaux soûterrains. Obturavit superiorem fontem aquarum Gihon .. & avertit eas subter ad Occidentem urbis Dawid. L'inferieure étoit à l'Orient de cette premiere, & au Midy du Mont de Sion, comme: on le recueille, de ce qu'on lit dans le mesme: Livre au Chapitre 33. que Manassez fit faire une muraille hors la Citéde David, dans la Vallée, à l'Occident de Gihon. Ædificavit murum, extra Civitatem David ad Occidentem Gibon in convalle. On voit l'end; it de la premiere en allant au Monastere de sainte-Croix, qui est aux Grecs, & au lieu de la Naissance de saint Jean. Il est affez proche de la Ville; & c'elt à present une Piscine nommée Burket Mamela, la Pilcine de Mamela, Elle a beaucoup d'eau, & quand elle est pleineen Hyxer, elle en envoye même dans la Ville, æelle en remplit une grande Piscine, qui est vers le Mont de Calvaire, prés de l'Eglise du saint Sepulcre, qu'on nomme Burket elham. mamine, la Discine des Bains, comme j'ay déjadit. C'est peut-être cette Piscine, qu'Adrichomius appelle Fons Draconis, la Fontaine. du Dragon Elle a esté faite dans cette Vallée. qu'on nommoit Vallée des Cadavres, Valles Cadaverum, ou parce qu'on y jettoit les corps. de ceux qu'on executoit sur le Calvaire, ou parce qu'anciennement plusieurs choisissoient. la leur sepulture.

Ce sur là que Sadoc consacra Salomon Roy du Peuple de Dieu, avec l'huile sacrée, qu'il avoir prisse dans le Tabernacle: & ce Prince

en revint, comme en triomphe, monté sur la mule royale de son Pere, & fut mis sur le Trône, avec les acclamations & l'applaudissement de toute la Ville. L'Histoire Arabe d'Eutychius Ebnelbatrik, dit, qu'il y avoit à Jerusalem un lieu nommé Mamela, qui est celuy dont nous parlons, où l'on enterra les corps d'une infinité de Chrétiens, que les Juifs & les Persans tuerent, lorsque Cosroés saccagea cette sainte Ville; & que la cruauté dont ilsuserent envers les Fidelles, porta ceux. qui resterent, à prier Heraclius d'en faire: justice, & de mettre à mort tous les Juiss du Pays, bien que par surprise ils eussent obtenu de luy une promesse, qu'il les laisseroit vivre en seureté. Les Mahometans y enterrent aujourd'huy leurs morts, & tout est rempli de: grands & de petits Sepulcres de ces Infidelles.

La Fontaine basse de Gihon est à ce qu'on dit celle qu'on nomme communément de Siloé. On n'en voit maintenant point d'autre, & cette muraille que sit bastir le Roy Manassez, étoit à son Occident. Il se peut faire: que c'ait &é cette Piscipe que l'on nomme de Bethsabée, où les eaux de l'autre Gihonse: déchargeoient. Ces deux Fontaines n'étoient peur-être que des Regards, où l'on recevoit assembloit l'eau, qui venoit de quelque fource plus éloignée, & qui étoient ouverts: en ces endroits, & remplissoient des Piscines. pour la commodité du Public. Ainsi on voit dans Paris un grand nombre de ces Regards , & on leur donne le nom de Fontaine, bienque leur source ne soit pas là, & que par exemple, elle soit à Arqueiil. Et aujourd'huy même à Jerusalem, on appelle Ain elmalek, Bontaine du Roy, un de ces Regards, qui est Q vi

su bour de la Piscine de Berhsabée, parce qu'on y afaitun petit bassin, & que l'eau s'y dégorge par un tuyau, pour le besoin qu'en peuvent avoir les passans. Sinç'eust esté de vives sources, j'ay peine à croire qu'on les eust laissé se perdre. Il est vray qu'elles ont pû se tarir d'elles-mêmes, ou être décournées parquelque accident, comme plusieurs autres. Aussi ne propose-je ce que j'ay écrit, que comme une chose probable, & qui peut satisfaire ceux qui ne voyent plus ces sontaines, dont ils voyent le noin dans les saints. Livres.

# CHAPITRE XVI.

# De la Grotte de Jeremie, & des Sepulcres des Rois.

D'or costé de l'Occident de Jerusalem : l'on trouve assez proche de la Porte de Damas, qu'on nomme autrement Bab elaamond, la Porte de la Colonne; on trouve, dis-je, la fameuse Grotte de Jeremie. Il me semble qu'elle n'a gueres moins de 25 ou 30. pas de longueur, & environ autant de largeur. Sa voûte est extrêmement haute, & elle est soûtenue par un gros pilier du roc mesme, comme sont celles des Carrieres.

On voit à l'entrée, à main gauche, un endroit élevé de huit ou dix pieds, où la pierre est taillée & faire en forme de lit. Nous appellons cela, le lit de Jeremie, & l'on croit que ce fut en ce lieu, que ce zelé Prophete, confacrétel, & sanctifié par le Saint Espit, lors-

# DELA TERRE-SAINTE. LIV. III. 428

ou'il étoit encore au ventre de sa mere, ce Prestre fidelle, ce Vierge d'ame & de corps, cet homme, comme dit saint Jerosme, Evangelique devant l'Evangile, cet amateur de ses freres, & du peuple de Dieu, pleura amerement les malheurs de sa Nation, & composa ces Lamentations si touchantes, avec lesquelles l'Eglise les deplore encore tous les ans.

Au bout le plus enfoncé de la Grotte, il y a un trou profond, que ce Prophete, à ce qu'ondit, avoit destiné pour sa sepulture: Mais les Juifs suyant en Egypte, l'obligerent de les y fuivre, avec Baruch son Secretaire. Il n'y fut pas long-temps: car ne pouvant souffrir les vices & l'idolacrie de ces milerables, & les en reprenant fortement, ils s'irriterent contre ce Medeein charitable, & le lapiderent auprés de Tanis, ou Taphnis, Ville capitale du pays, Il yeut son Sepulcre, jusqu'à ce qu' Alexandre le Grand fit transporter ses os dans Alexandrie, où il luy en dressa un magnifique, commo nous le lisons dans le Pré spirituel, qui fut de- C. 77. puis encore plus auguste par les ornemens & les enrichissemens que fainte Helene y fit L 8. ajoûter , au rapport de Nicephore.

Cette vertueuse Princesse embellit aussi la 30. Grotte, dont nous avons parlé, d'une Eglise, qu'elle fit bastir à l'entrée. On en voit encore le pavé & les fondemens : mais tout le reste

estrenversé.

Ce saint lieu est maintenant entre les mains des Mahometans, & ils le visitent par devotion; mais au lieu d'y honorer la memoire de-Jeremie, ils y reverent un de lours Santons c'est-à-dire, quelque fot, ou quelque hypocrite, qui y a demeuré, ou qu'ils y ont peutêtre enterrée. Ils y ont fait un petit Jardin de:

Hift. co

fleurs & de verdure, dont ils presentent des bouquets, qu'il faut payer plus qu'ils ne valent, quand on les reçoit. Outre cela ils prennent à la porte une petite piece d'argent de chaque Chrétien, qu'ils y laissent entrer. Adricomius a esté bien mal informé de mettre cet antresacré auprés de Haceldama, au costé meridional de Jesusalem; car il en est bien loin. dans le costé d'Occident, approchant du Septentrion.

A quelques pas hors de cette Grotte, on montre dans les fossés de la Visse un lieu prosond, où il y a presque toûjours de l'eau & de la boue. L'on pretend que c'étoit en cet endroit, qu'étoit autrefois la prison, & cette bassefosse obscure & pleine d'ordures, où fut enfermé Jeremie, & où l'Empereur Constantin: le Grand fit depuis bastir une Eglise, dont il

Plus haut que la Grotte de ce Prophete, &

ne paroist plus rien.

Coron.

E. 6.

ad Euft.

au delà d'un grand chemin, qui est, à ce que je croy, celuy de Damas, on voit dans un champ une Cisterne, où l'on dit, qu'étoit autrefois le Sepulcre d'HeleneR eine des Adibenes; qui dans cette famine épouventable, Bufeb. in qui arriva sous l'Empire de Claude, fit voir les effets de la Foy Chrêtienne, qu'elle avoit embrassée, par les aumosnes abondantes, dont Orefl.7. elle secourut les Juifs. Elle s'en fit une richo: couronne dans le Ciel & un thresor de biens-& de gloire, Elle a perdu tout le reste, jusqu'à ses cendres & ses os, & son tombeau Euseb. 1. mesnie. On ne scauroit pas qu'il a esté là, sie

> Tosephe dit que de son temps la ville de Jerusalem s'étendoit jusques-là, & jusques auxe Cavernes royales, que nous nommons au-

2: c. 12. Eusebe & faint Jerosme, au temps desquels il: 27. subsistoit encore, ne l'avoient marqué.

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. FII. 347

iourd'huy, les Sepulcres des Rois.

Ces Sepulcres sont dans un champ , entre Sepulcres. l'Occident & le Septentrion à l'égard de Je- des Roiserusalem, dont ils sont éloignés d'un bon quart de lieue. On les nomme Sepulcres des Roys, fans pouvoir dire quels Roys les ont fait faire, & y ont esté mis. Ce ne sont pas les Roys d'Israel, qui apparemment n'alloient pas chercher leurs Sepultures dans un Royaumo étanger, parmi une Nation ennemie. Ce ne: font pas ceux de Juda, qui avoient les leurs, dans la Ville; comme l'Ecriture le marque,. parlant de leur mort. Cela a fait juger à la pluspart des Sçavans, qui les ont veus & en ont écrit, que l'on ne donne le nom des Roys. à ces Sepulcres, que parce que ces Princes n'en peuvent avoir de plus magnifiques, &: qu'il semble que des Rois seuls merirent un is auguste monument.

Mais qui empêche de dire qu'ils ont ce nom; parce que ce sont en effet les Roys de Juda . qui les ont fait faire , non pas pour eux, si vous le voulez; mais pour les Princes leurs enfans : que ce sont là les Sepulcres des fils de David , dont l'Ecriture fair mention ; que 1. Paralile Roy mesme Ezechias y a eu le fien, & que 32. les faintes Lettres mettent son Sepulcre au dessus de ceux là , parce qu'ils estoient dans des Chambres plus basses & plus enfoncées ... dont nous parlerons maintenant, & que le fien étoit plus prés de l'entrée de ces monumens. N'est-ce point là mesme qu'étoit le: jardin d'Oza, & le champ où ce malheureux: Levite sut frappé de Dieu, & mourut sur l'heure pour avoir voulu toucher l'Arche avec. trop de remerité. & pour l'avoir exposée au: danger d'être tenversée, la chargeant sur des. Bœufs, au lieu de la porter sur ses épaules,

felon que la Loy l'ordonnoit. Il estoit au moins de ce costé-là, & auprés de la Ville, comme est la place où Dieu a exercé cette rigoureuse justice. Si cela est, nous trouverons aussi parmi ces Sepulcres, celuy de Manassés, d'Amon fon fils, & vray-semblablement aussi celuy de fon petit fils Josias; & ces Sepulcres seront alors sans difficulté, les Sepulcres des Rois-

z.Reg. 6. Car enfin l'Ecriture dit, que le Jardin d'Oza Reg. Étoit hors de Jerusalems que Manassés y avoit une Maison & son Sepulcre, que l'impie Amon son fils y eut le sien, & que le plus ver-26. 6 35. tueux des Roys Josias, fut mis dans le Mausolée de ses Peres.

La veue seule de cer ouvrage persuade quo c'est un ouvrage de Roys. Il est si beau, & it a fallu tant de frais & tant de peine pour l'achever, que de moindres Princes auroient euhonte de se faire tailler de si augustes Sepuleres, & aurorent eu peine à fournir à la dé-

pense necessaire pour les finir.

Vous voyez d'abord une grande place quarrée, qui m'a paru avoir plus de 30. pas de fongueur, & environ autant de largeur. On l'a creulée avec le fer dans une roche tresdure, à la hauteur de 15. à 20. pieds & davantage, comme l'on peut juger de la porte par où l'on entre dans ces Sepulcres, qui est grande & qui est presque toute bouchée de la terre & des pierres qui sont tombées en ce lieulà depuis tant de siecles, & qui y tombent tous les jours. Cette place ne laisse pas d'être encore fort basse, & en des endroits de la hauteur de plus de deux hommes. Elle est comme une vaste & profonde sale découverre au Ciel, dont le pavé & les murailles ne sont qu'une seule pierre, creusée & taillée au ciseau.

L'entrée de cette cour ou sale quarrée est à

l'Orient. C'est une porte tres-large & treshaute, où l'on descend par un chemin sort spacieux, qui n'a pû être sait, qu'en enlevant bien de la terre, & des masses prodigieuses de rocher. Au bout de ce chemin, & prés de la porte, on a sait aussi dans le mesme roc une Cisterne d'une grandeur extraordinaire. Je ne sçay pas à quel usage, si ce n'est qu'on commença par elle, pour la commodité de ceux qui devoient être employés à un ouvrage

si penible, & de si longue haleine,

Estant entré dans cette grande place, vous voyez au milieu de la muraille qui est au Midy, ce mesme roc coupé, taillé & creusé en sorme de portique quarré, avec son architrave faconnée selon les regles de l'Architecture, & les bords des deux costés de ce portique chargés aussi des ornemens de cet art; mais le temps qui devote tout, en a beaucoup gasté & enlevé, & il a tant fait tomber de terre & de pierres, en ce lieu, comme j'ay dit, qu'on ne le voit plus qu'à moitié : mais on en voit pourtant affez pour juger du tout. Sa longueur paroist d'environ sept ou huit pas; sa profondeur de deux ou trois, & sa hauteur est pour le moins de 15. pieds, à la prendre de dessous les ordures qui en comblent une bonne partie.

La porte des Sepulcres est à main gauche dans ce Portique, & elle est presque toute sermée des pierres & de la terre qui sont tombées-là; de sorte qu'on ne la passe qu'en rempant à terre & avec peine. Elle vous donne d'abord entrée dans une grande Chambre quarrée. Le roc dans lequel on l'a creusée avec le marteau & le ciseau, est coupé avec tant de justesse, & les mesures en sont si bien prises, qu'un ouvrage de pierres de taille bien posites, dressé avec le plomb & l'équierre, ne

feroit pas un plus bel effet. Le plancher d'enhaut est plat & par tout égal, & parfaitement paralelle au pavé le plus uni & le plus droit. Le pavé de cette chambre l'est sans doute, mais la terre qu'on y a attirée, empesche qu'on ne le voye & qu'on n'en remarque la beauté. Les murailles sont perçées prosondement en plusieurs endroits, & chaque ouverture est un trou quatré, où l'on ensonçoit le cercueil.

De cette chambre l'ou passe en d'autres, ou. les sepulcres ne sont pas égaux; il y en a de petirs & de grands, tous fairs avec un travail prodigieux & d'une manieressurprenante. On en voit quatre ou cinq entre autres, qui sont plus ensoncés, & qui sont comme de petits cabinets. Comme ils sonr parfaitement beaux, je croy qu'ilsestoient pour les Rois, & que les autres estoient pour leurs Anfans, & pour les Princes & les Princesses de leur sang. Le plus beau est celuy qui est dans la seconde chambre à main droite. C'estoit peut-estre celuy d'Ezechias. Vous entrez d'abord comme dans une petite galerie étroite & basse, & affez longue, d'où vous descendez dans un cabinet d'une juste grandeur, qui a des rebords à chaque costé, qui font comme trois lits en forme de niche. On metroit là les cercueils des Princes. Nous en vismes quelques-uns en divers endroits, qui estoient cassés, & nous n'en rencontrâmes qu'un qui fut entier. Ils estoient d'une pierre dure, bien travaillée, & chargée au dehors de guirlandes & d'autres ornemens en relief : le dessus qui le couvroit, estoit de mesme matiere, concave au dedans, & convexe au dehors, avec de semblables embellisse. mens. Les portes qui fermoient ces sepulcres ont quelque chose d'àdmirable, plus que le reste. Car elles sont de la même pierre du roc

auffi bien que les pivots sur lesquels elles roulent; elles sont belles & percées de panneaux & moulures, comme si elles estoient de menuiserie, & on les a placées avec tant d'adresse, qu'elles nesemblent pasapportées d'ailleurs, mais taillées du roc dans le roc mesme. C'est une chose pourtant impossible. Car il auroit fallu auparavant creuser derriere; & pour le faire, ces sepulcres devroient avoir euquelque autre entrée, & cependant l'ou n'en voit aucune. Enfin il est difficile de comprendre de quelle maniere on les a pû placer. J'ay veu un homme sçavant dans l'Architecture, qui aprés l'avoir bien estudié, en estoit ravi, & consideroit cela, comme une merveille de l'Art. Cesportes sont toutes rompues, à la reserve d'une: seule, qui est encore entiere & en sa place.

Je cherchay dans tous ces sepulcres qui sont au nombre de 30. ou 40. au moins un petit osde reste de tous ces grands Princes, qui ont tant fait suer de monde, pour leur creuser ces superbes palais de mort, afin de conserver parmi les: hommes leurs cendres & leur nom. Je n'en pus. jamais trouver un, & ces cendres, ces os, &. ce nom, dont ils ambitionnoient l'immortalité, sont morts comme eux. Leurs Ames seules sont vivantes. Mais helas! peut estre qu'ils. n'ont pas tanttravaillé pour elles ? Peu importe que leurs cendres soient dissipées, & que leurs noms soient perdus. Tout cela se retrouvera au grand jour de Dieu & des hommes... Mais si par leur oubly de Dieu & leurs crimes, ils ont perdu le salut de l'ame, c'est ce qu'ils ne retrouveront Jamais, Ces Princes les premiers. des hommes, seront éternellement le rebut des hommes; Et pour me servir des termes du S. Esprit mesme, ces Puissances de la Terre éprouveront dans la rigueur de leur supplice.

# VOYAGE NOUVEAU

ce que peut faire souffrir la Toute-puissance de la juste colere de Dieu. Potentes potenter

pormenta patientur.

Les Mahometans ont dans un champ voisin de ces sepulcres une Mosquée, qu'ils visitent avec devotion, à l'honneur d'un Barbier, qu'ils pretendent avoir rasé la teste, & ajusté la barbe de leur faux Prophete. A prés quoy il ne peut estre, à leur jugement, qu'un grand Saint, & un des plus considerables dè leur Paradis.





# LIVRE QVATRIE'ME.

Du Voyage de la Mer Morte, de Bethlehem & de Gaze.

# CHAPITRE PREMIER.

Du Figuier maudit par le Fils de Dieu; de Bethanie, & des lieux voisins.

E chemin qui conduit de Jerusalem à Bethanie, est un chemin que
le Fils de Dieu a souvent fait avec
ses Disciples, & que nous avons eu
le bonheur de faire plusieurs fois, marchant
sur ses pas. On sort par la porte du martyre de
saint Estienne, & aprés avoir passé le torrent
de Cedron, & estre arrivé au Jardin des Olives, on tourne à main droite, & l'on prend le
plus haut de deux chemins que l'on rencontre. On le suit toûjours en montant, jusqu'à
ce qu'on se trouve au dessus d'une vallée, que
l'on descend en tournant à gauche.

Alors on a à main droite ce champ, que notre-Seigneur a rendu memorable par la malediction du Figuier, qui ne luy presenta que des scüilles, quand ayant saim, il alla chercher du fruit. On s'arreste-là, & un Prestre en lit tout haut l'Evangile, pour la consolation des Pelerins.

Directory Google

Le Fiquier maudit de N. S.

Le Sauveur voulut nous donner en ce lieu une figure réelle de la juste reprobation du peuple Juif, & y faire connoistre à ses Disciples sa toute-puissance, dans le temps où il alloit paroistre à leurs yeux accablé sous la foiblesse & l'infirmité de nostre nature, en sa Passion.

G. 11 .

Saint Marc, pour nous faire concevoir qu'il n'alla vistrer ce Figuier , qu'à ce dessein, nous marque que ce n'estoit pas le temps des Figues; & qu'ainsi Nostre-Seigneur qui sçavoit bien, qu'au mois de Marson n'en trouve point, n'y alla pas pour en manger, mais pour representer un mystere. Il signifia par sa faim, celle qu'il avoit du salut des Juiss, & du nottre; par sa démarche vers cet arbre, sa venue au monde pour leur amour, & le bien des ames; par le Figuier qui est le plus fecond des arbres. l'obligation qu'ils avoient, & qu'ont tous les hommes, d'effre feconds en bonnes auvres; par les feiilles de cet arbre, la profession exterieuse de la vraye foy, & les apparences illustres de la Religion; par le manquement de fruit, leur peché &le n oftre. Carsi cetaibre ne devoir pas encore avoir des figues meures, il devoit au moins, s'il eut esté bon, en avoir de commencées ; le fruit de cet arbre se formant & paroissant dans le mesme temps que les feuilles. Les Juifs de mesme, s'ils n'estoient pas obligez d'avoir une vertu confommée & une perfection achevée, ils devoient au moins en avoir une commencée, & la faire paroistre par leur fidelité à l'observance de leur Loy, & pat leur soumission au Messie, Enfin par la malediction dont il frappa ce Figuiet, il marqua celle, qui alloit tomber sur les Juiss, & celle qui tombe sur toutes les ames, dans qui Dieu ne trouve aucun fruit, ni ceux d'une vertu parfaite, niceux d'une perfection commencée;

# DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 335

L'arbre secha sur l'heure, pour faire voir aux A poil res la toute-puissance du Sauveur, afix que lorsqu'ils le verroient si mal traitéentre Jes mains de ses ennemis, ils conceussent que pouvant les perdre d'un seul mot, il s'abandonnoit volontairement à leur fureur, pour nous delivrer de celle de Dieu.

Il n'y a pas long-temps qu'il y avoir encore. un Figuier seché dans ce champ, dont on nous montra quelques restes dans mon premier voyage; & on vouloit le faire passer pour celuy-mesme que le Fils de Dieu avoit maudit, & qu'il conservoit par miracle, pour nous conserver la memoire du mystere qu'il represente. J'ay esté incredule sur ce point là. L'Evangile la conserve assez. Il suffit mesme pour cela de voir les Figuiers de ce champ, qui sont tous mourans, & l'on nous dit, qu'ils y sont roûjours de cette maniere, comme si la malediction du Fils de Dieu s'estoit étendue jusqu'à eux, & s'ils eftoient là pour nous enseigner, qu'il est dangereux d'avoir commerce avec celuy que Dieu a frappé d'anatheme, ou par soy-mesme, ou par l'Eglisc.

Ce Figuier maudit estoit à un bon quart-delieuc de Jerusalem, & à peu prés au milieu du chemin, qu'il y a de cette sainte Ville à Be-

thanie.

Cette Bethanie est à present un village de Mahometans, qu'on nomme Laz arie, à cause du Sepulcre où saint Lazare demeura qua- Maifon tie jours mort, & d'où la voix toute-puissante de Simen du S'auveur le tira & le fit revivre.

La premiere chose qu'on rencontre en y ar- Preux, rivant, est une mazure, qui est le reste d'une Eglise bastie autresois en ce lieu, en memoire du Festin qu'on y fit à Nostre-Seigneur, un

peu auparavant sa Passion, dans la maison de Simon le Lepreux. C'estoit un Amy & un Disciple du Sauveur : il avoit éprouvé sa divine puissance, & sa bonté dans la guerison de la Lepre dont il avoit esté assligé. Et c'est pour cela, selon le commun sentiment des Peres, qu'on le surnomma le Lepreux; bien que ce nom ait pû estre un nome de famille,

Hieron. Chrysoft.

comme celuy des Brutes à Rome. Sainte Marie Madelaine, la sainte & passionnée amante de JE sus, ne pût s'empescher de venir encore une fois luy donner en cette maison un nouveau témoignage de son amour. Elle y versa sur sa telle cette liqueur preticuse de l'Epy-de-Nard, que les Disciples estimerent plus de 300. deniers, c'est-à-dire, plus de deux cens vingt-cinq francs, s'ils parloient des deniers communs, & plus de quatre cens cinquante, s'ils parloient de ceux du Temple. Il n'y cût que Judas, qui murmura du premier épanchement, que la Madelaine fit dans la maison de Lazare, dont nous allons parler; mais quelques autres Disciples voyans cette seconde profusion, ils la condamnerent, comme une prodigalité excessive, & une injustice comme le droit que les pauvres ont au bien superflu des personnes riches. Leur jugement sut condamné par celuy de la sages. le de Dieu, qui leur fit connoistre qu'il fal-Joit honorer Jesus-Christ & dans fa personne & dans ses images ou ses substituts, qui sont les pauvres; que le pouvant faire toûjours dans ses images, il valoit mieux le faire alors à sa personne, dont ils perdroient bien tost la presence visible; que cette Sainte seroit à jamais loiiée de cette action, qu'ils blasmoient; & que c'estoit un devoir charitable, qu'elle rendoit à son corps, pour le disposer

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 337

disposer à estre mis dans le Sepulcre.

C'estoit la mesme leçon que ce bon Maistre leur avoit fait dans la maison de Lazare, qui est assez proche de celle-là, mais dans un lieu Maison plus bas. On y voit encore des ruines & quel- de Lazaques murailles, qui sont, ce me semble, les ". restes du Monastère de saint Benoist, que la Reine Melisende, sous le Regne de Foulques Roy de Jerusalem, fit bastir au Sepulcre de Lazare, pour y mettre sa sœur Abbesse, & la retirer du Convent de sainte Anne, où elle estoit simple Religieuse. Cette Princesse pouvant aisément renfermer dans l'enceinte de ce-Monastere la maison & le Sepulcre fameux de ce saint homme, ne manqua pas de le faire. Elle le fortifia de bonnes murailles, & de hautes tours pour le mettre en asseurance contte les larrons, qui infestoient quelquesois ce lieu, Elle l'enrichit le plus qu'elle pût, & elle luy donna la Seigneurie de Bethanie, recompensant les Chanoines du saint Sepulcre; qui la possedoient, de celle de Thecué & de Jericho, outre une infinité de precieux meu-Tyr.l.151 bles, dont elle le pourveut. Elle fit une Cha- c. 6. pelle à l'endroit de la maison de Lazare. Ce lieu en meritoit au moins une, ayant esté souvent consacré par la presence du Fils de Dieu.

Ce fut la que fix jours avant sa Passion, Marie Madelaine & Marthe sa sœur, au sentiment de saint Jean Chrysostome, luy firent le celebre souper, dont parle saint Jean au. chap, 12. de son Evangile. Mais il y a de l'apparence, comme l'ont pensé quelquesuns, que ce fut un regal, que tout le village de Bethanie voulut luy faire, en reconnoissance de la resurrection de Lazare, qui vraysemblablement en estoit le plus considerable

habitant, & peut-estre Seigneur, comme l'on peut le conjecturer, non-seulement de ce grand concours de personnes, qui vinrent de Jerusalem rémoigner à ses sœurs le déplais sir, qu'elles ressentoient de sa mort, mais print cipalement, de ce que l'Evangile l'appelle Lazare de Bethanie. Car il ne luy donne pas ce nom pour y estre né, ajoustant immediatement aprés, qu'il estoit du village de ses sœurs Marie & Marthe; & l'on ne peut pas dire que ce village & Berhanie soit la même chose. L'original grec le fait assez voir, puisqu'il ne dit pas Augupos de Breavier rus nount Magias mi Maptas. Lazare estoit de Berhanie village de Marie & de Marthe; mais il dit, Λάζαρος απο Βηθανίας έκ της κώμης Μαρίας καί Massus, Lazare de Bethanie, qui estoit du village de Marie & de Marthe.

Cet heureux ressuscité assista, & mangea à ce souper. Sa sœur Marthe y servoit, & son autre sœur la Madelaine prit une livre de vray Nard, que Judas estima à trois cens deniers, comme celuy, dont j'ay parlé cy devant ; elle vinten arroser, & en laver les pieds du Sauveur, qu'elle essiva de ses cheveux, & la maison sut toute parsumée de l'odeur agrea-

ble de ce precieux baume.

C. 14.

La pluspart des Auteurs consondent ce souper avec le Festin, que Simon le Lepreux sit à Nostre-Seigneur, dont l'histoire est écrite en saint Matchieu & en saint Marc. Ils disent que sainte Marthe y servoit, parce qu'elle étoit la voisine, la bonne amie & peutestre la parente de ce Disciple. Ils consondent, dis-je, ce souper avec le Festin: & la raison qu'ils pretendent avoir de le saire, est qu'on trouve dans l'un & dans l'autre pluseurs circonstances semblables, dont la prin-

cipale est l'épanchement de cette liqueur de fa grand prix, qui fit murmurer les Apostres.

Mais si la ressemblance de quelques circonstances les a portez à former ce jugement, voyant qu'il y en a bien plus de differentes que de semblables, ils devoient à mon avis en former un contraire, 1. Le Festin de Si- Matt. 16. mon le Lepreux fut fait après la celebre entrée du Fils de Dieu en Jerusalem, un ou deux jours, avant la Pasque, comme on le recueille du chap, 26, de saint Matthieu & du 14. de saint Marc : celuy des habitans de Berhanie Mare. 14. furfait devant cette entrée, & six jours auparavant la Feste de Pasque. 2. Dans celuy-cy Ioan 120 la Madelaine repandit la liqueur fur les pieds de TESUS, & elle les effuya avec ses cheveux; dans l'autre en-hardie par l'approbation que Nostre-Seigneur luy avoit donnée en ce premier, elle en versa d'aussi precieux sur sa teste. 3. Il n'y cut que Judas qui murmura en ce souper ; quelques autres Disciples furent indignez de l'action de cette chaste & liberale Amante chez Simon le Lepreux. 4. Les Disciples se contenterent de la des-approuver ; Judas qui dans le premier Festin l'avoit fait, passa plus avant en ce second, Voyant que cette liberalité soustraioit à son avarice une somme considerable, pour la seconde fois, afin de s'en dédommager, il sortir & alla trouver les Princes des Prestres, ausquels il vendit son Maistre & son Dien, s. Plusieurs Juifs sçachant que Jesus estoit en Bethame fix jours avant Palques en ce souper, y vinrent pour l'y voir. Ils ne vinrent point chez Simon le Lepreux à ce dessein, parce que depuis son entrée en Terusalem, ils l'avoient veu. tous les jours au Temple.

Tant de choses diverses me rendent plus P ij

Darwid w Goode

probable le sentiment de ceux, qui croyent: que ce souper est different du Festin, qui sur fait à Nostre-Seigneur chez Simon le Lepreux; & si cela est, il n'est pas raisonnable de s'éloigner de la tradition, qui porte qu'il fut fait dans ce logis de Lazare, dont nous parlons, veuprincipalement que sa sœur Marthe y servoit; ce que Simon le Lepreux n'eust jamais souffert, qu'une personne de sa qualité & de son

Aprés avoir veu cette maison, où Lazare

sexe, eust fait dans sa maison.

mourut, & où l'on regala Nostre-Seigneur pour l'amour de luy, on va visiter son Sepulcre. Il faut y descendre à present par plusieurs degrez, qu'on a fait dans la roche, au bas desquels on arrive dans une grotte presque carrée, où l'on a dressé un Autel. Il me semble qu'on nous dit que la pierre, qui en fait la table, est celle-mesme, qui estoit mise sur le Sepulcre, & que le Fils de Dieu commanda qu'on levast. J'ay eu le bon-heur de dire la Messe dessus. A main-gauche est le Caveau: creulé & vouté, où Lazare fut posé mort, &. où il demeura quatre jours ensevely, devant

Autrefois on entroit dans ce Sanctuaire. par une Eglise, qu'on dit que sainte Helene. avoit fait bastir joignant cette Grotte: mais les Mahometans s'en estant saisis, & l'ayant changée en Mosquée, où ils ne permettent pas aux Chrestiens de mettre le pied, les Peres de l'Observance de saint Frai çois zelez Gardiens des Saints Lieux , n'ont rien épargné pour obtenir la permission de percer la montagne, & de pratiquer une descente à ce Sepulcre. Nous y descendimes & nous reverâmes avec tout le respect possible ce lieu si

que Nostre-Seigneur le relluscitast. On y a dressé aussi un Autel, où l'on dit la Messe.

Sepulcre de Laza-

## DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 341

saint & si glorieux du plus illustre miracle, qu'ait fait le Sauveur du monde, pour autoriser sa Mission, & la faire reconnoistre aux

Tuifs.

C'est là qu'ayant plus prié par ses yeux qu'il éleva au Ciel, que par le peu de paroles qu'il prosera, il cria à haute voix, Laz are soriez dehors. Ce mort à demy pourry entendit cette voix, qui se fait mesme oüir au néant; elle redonna à son corps son en-bon-point, elle y réunit son ame; & par un second miracle que saint Basile prend plaisir de considerer, ce Mort tout enveloppé qu'il estoit de suaires, & tout lié qu'il étoit de bandes, se leva & sor-

tit d'un profond Sepulcre.

On a là devant les yeux une belle image de l'ame pecheresse ressuscitée à la vie divine par l'efficace de la grace de JE sus-CHRIST. Dans l'état du peché, elle est morte & ensevelie profondement sous la masse de sa chair mal-heureuse, dans une obscurité plus grande, que celle de la Grotte de Lazare. Elle est infensible & immobile comme un cadavre à l'égard des choses de Dieu, & liée de cent attachemens criminels. Je sus vient par sa grace à elle; il crie à haute voix, pour faire voir la difficulté qu'elle a de l'entendre, & que sa toute-puissance, qui n'a eu besoin que d'un souffle pour luy donner l'être, & d'une petite parole pour créer tout se monde, a besoin d'un effort particulier, pour ainsi dire, afin de la faire revivre de la vie surnaturelle, qu'elle avoit perdué. Heureuse l'ame qui entendant cette haute voix d'un Dieu, qui vient à elle & qui l'appelle, sort malgré tous ses liens, & se presente aux prestres qui les delient, comme les Apostres delierent ceux de Lazare. Mais infiniment mal-heureuse celle, ou qui plus insensible que Pin

les Morts & le Neant mesme, ne l'entend point; ou qui l'entendant, n'y obéit pas.

Bonif. de loc. set.f.

Un bon Auteur, qui a écrit des saints lieux, rapporte que sainte Marie Madelaine aprés l'Ascension de Nostre-Seigneur s'enferma dans la Grotte, & le Sepulcre de Lazare son frere, & qu'elle ne s'y nourrissoir que de pain & d'eau, que sainte Marthe luy apportoit de temps en temps & luy présentoit par une senestre. Elle consideroit là sa resurrection sprituelle sur le modelle de celle du corps de son frere, bien mieux que je ne viens de la décrire. Elle y entendoit en silence la douce voix de son Bien-aimé, & elle commença là cette vie si penitente, mais si divine, qu'elle a achevée en France à la fainte Baume.

Le village, ou comme traduit nostre Vulgate, le chasteau de cette Sainte & de sa sœur sainte Marthe, n'estoit pas soin de Bethanie; & il paroist aux ruines & aux cisternes qu'on voit sur le chemin, qu'il y avoit des bastimens continuez jusques-la. On ne voit plus le village de ces deux saintes sœurs. Tout est si ruiné, qu'à peine en découvre-t-on quelques ve-

stiges.

Environ à un demy-quart de lieuë par delà Bethanie, on trouve un champ, & on voit au milieu une grosse pierre en ovale, grossie-rement arrondie, ensoncée en partie en terre, & entourée d'un rond de pierres, pour la faire remarquer. La tradition porte que Nostre-Seigneur s'assit dessus & s'y reposa lorsqu'il vint ressus l'azare son amy, & que ce su là qu'il attendit sainte Marie Madelaine, que sainte Marthe estoit allé appeller de sa part.

Elle ne tarda pas de s'y rendre; les Juifs qui estoient venus luy faire leurs condoleances de la mort de son Frere, l'y suivirent aussi. Tous

Chasteau de sainte Marthe. DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 145

baignerent ce lieu de leurs larmes, & Marie arrola des siennes les sacrez pieds de son cher Maistre, tant ils estimoient tous la perte qu'ils avoient faite d'un homme aimable comme La+ zare. Tesus mella les siennes avec les leurs, Les Tuifs crûrent que le grand amour qu'il avoit pour Lazare, l'obligea ainsià pleurer sa perte. Ils le trompoient. C'estoit leur incredulité, & l'imperfection de la foy qui paroilsoit dans Marie & Marthe, qui luy tiroient les farmes des yeux. Les pleurs que versoient ces bonnes sœurs & leurs amis, montroient qu'ils n'attendoient rien du Sauveur. C'est ce qui le fit fremir d'une charitable indignation contr'eux. Il la leur témoigna, & par le trouble apparent de son visage, & par ses larmes. Et pour leur faire voir que ce fremissement divin n'avoit point d'autre cause que ce défaut de foy & de confiance, c'est que les Juiss l'ayant. fair encore paroiltre par ces paroles: Ces homme-qui a donné la veue à un aveugle ne ne pouvoit-il pas faire que celuy-cy ne mourust pas? Il le reitera & le continua, jusqu'à son arrivée au Sepulcre, où il reprocha ce manquement à Marthe, & à tous les autres en la personne, lorsqu'il lui dit , Ne vous ay-je pas dit, que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dien?

Il me semble que si les Interpretes avoient fait une reslexion exacte à toutes les circonstances, qui sont marquées dans l'Evangile, ils ne se servoient pas partagez en tant de sentimens divers sur la cause de ce fremissement & de ces pleurs. Elles nous sont paroistre combien il est sensible au Fils de Dieu de voir qu'il a tant de bonté pour nous, & que nous avons si peu de confiance en luy. Si nous le connoissons & si nous l'aimons, il n'est pas

content, si nous n'esperons aussi de lui toutes choses.

On appelle la pierre, où sainte Marthe trouva le Sauveur, & où sainte Madelaine vint l'adorer, où les Juiss le saluerent, où il fremit & où il pleura, la pierre de l'entretien, lapis colloquis, parce qu'il s'entretint là avec ces deux sœurs. La maison de Marthe étoit à quelques pas de-là. Il y a encore une grande cisterne creusée dans le roc, d'où l'on croit que cette bien-heureuse hostesse du Fils de Dieu, tiroit l'eau qu'elle luy presentoit à boire. Nous en bûmes tous par devotion. Elle est à main gauche du chemin, quand on y vient de Bethanie. Le logis de la Madelaine estoit à la droite & un peu plus avancé.

#### CHAPITRE II.

# Du Voyage de Jerusalem an Jourdain.

A coutume est de faire ce voyage à Pasques, & les Turcs, qui y trouvent leur interest, ont si grand soin de ne la point laisser perdre, qu'ils contraignent tous les Pelerins de le faire, ou de payer les mesmes droits que

payent ceux qui le font.

Ceux qui sont du pays, & sujets du Grand-Seigneur payent quatre écus & demy. On en prend sept des Francs; mais moyennant cela, on leur sournit de montures. On en amene de toutes qualitez, chevaux, mulets & asnes, & les plus diligens à aller choisir, sont les mieux montez. La Caravane est nombreuse: & on y conte quelquesois plus de deux mille

personnes. Vous y voyez des gens de tout âge, de tout sexe, de tout pays, de toute sorte de langues, & de toute sorte de Religion. Le Lieutenant du Bassa marche à la teste avec sa soldatesque, ses trompetes, ses fisres & ses tambours. Quand l'ancien & le nouveau Calendrier s'accordent pour le jour de Pasques, on part le Lundy de la Semaine-Sainte, & on revient le Mercredy. Si cela n'arrive pas, les Francs sont leur Pasque, & ils attendent que les autres Nations en fassent la Feste, pour aller avec eux de compagnie en ce voyage.

Les Peres de la Terre-Sainte se trouvant extrêmement honorez de la presence de M. l'Ambassadeur de France, & voulant lui témoigner la reconnoissance qu'ils avoient des bons offices qu'il seur avoit rendus à la Porte Othomane, obtinrent du Lieutenant du Bassa de faire ce voyage à part, & devant l'arrivée des autres Nations, qui n'avoient seur feste de Pasques, que cinq semaines après la nostre. Il crût ne devoir rien resuser en consideration du Representant du plus grand & du plus puissant des Rois Chrestiens. Il consentit à tout ce que l'on desira, & donna ordre a ses gens de se tenir prests.

Nous partismes le Lundy de Pasques au nombre de plus de cent personnes, sans conter la Maison & les soldats du Lieurenant. Le Reverendissime Pere Gardien, & quantité des plus considerables Religieux, y accompagnerent M, l'Ambassadeur, comme nous. Ayant passé Bethanie, & les Chasteaux de Marthe & de Marie, nous descendismes dans une vallée prosonde, où nous trouvasmes une Fontaine bastie de bonnes pierres, & de beau marbre, & tout auprés un de ces lieux de retraite, qu'on nomme Kans. Il est petit & sert plus aux bêtes qu'aux hommes.

On nous dit, que cette Fontaine s'appelloit la Fontaine des Apostres, parce qu'ils s'y sont

Enfemés.

C. 18.

souvent arrestez, pour s'y reposer & y prendre un peu de rafraichissement, beuvant de son. Fontaine eau. J'aimerois mieux luy donner le nom du des Apo-Maistre, que celuy des Disciples, & il auroit fires, ou plus de rapport à son ancien nom. Car autant que je l'ay pû reconnoistre par les témoignages de l'Ecriture, c'est là cette Fontaine Ensemés, ou Fontaine du Soleil, dont il est fait mention dans le Livre de Josué, qui est placée comme celle-cy, entre Jerusalem & Adomin. L'on diroit melme, & l'on le doit dire, que ce nom luy a esté donné par esprit de Propherie, à cause que le Soleil de justice Nostre-Seigneur, la devoit un jour rendre memo-

rable par sa presence, & la consacrer beuvant de son eau, pour foulager sa soif, & se refaire de la fatigue des voyages, qu'il entreprenoit pour l'amour de nous. Nous beumes avec beaucoup de consolation, de cette eau benie; mais moins lassez que nostre aimable Redempteur. Un de ceux qui avoit charge d'instruire les.

Pelerins, me dit, que c'estoit aussi là, que dée fit sa demande à N. S.

Le lieu où Marie Salomé femme de Zebedée, & mere la semme des Apostres saint Jacques & saint Jean, dede Zebe : manda à Nostre-Seigneur de donner les premieres places de son Royaume, à ses deux enfans, & que l'un fuft affis à la main-droite, & l'autre à la gauche. Mais je ne l'ay pas cra, n'y ayant aucune tailon qui appuye cela; & cet Instructeur n'en pouvoit avoir d'autre, que celle des Montagnes qui se presentent, à la veue desquelles le Sauveur pouvoit dire: Ecce

20 v.19. afcendimus Jerosolymum, Vous voyez que nous Marc. co montons à Jerusalem, Mais saint Marthieu 10 0.46 & saint Marc nous apprenment, que cela se passa prés de Jericho, lorsqu'en effet le Sauveur étoiren chemin pour venir à Jerusalem. On croiroir melme, à entendre parler saint Matthieu, que ce fut dans Jericho. Car aprés avoir rapporté cette demande ambitieuse & indiscrete de cette mere passionnée pour ses enfans, il dit que Nostre-Seigneur & ses Disciples sortirent de Jericho, Mais S. Marc dit plus clairement, aprés avoir fait le même narré, qu'ils arriverent à Jericho.

Quand nous eûmes fatifait nostre devotion à cette Fontaine, nous continuâmes nostre route à travers les vallées & les montagnes; & Adominaprés en avoir bien passé, nous arrivames à où le Sa-Adomin, au lieu ou cet homme qui descendoit maritain de l'Ede Jerusalem à Jericho, fut déposiillé par des vangile voleurs qui l'attaquerent, le chargerent de secourne playes, & le lufferent là demy mort. Il fut le pauvre vû & abandonné d'un Prestre, & d'un Levite, bleffe. qui passoient par là : mais il trouva dans un Samaritain infidelle une affistance d'amy, & Luc. 10. une charité admirable. Car ce Samaritain . 15ayant pensé ses playes le mieux qu'il pût ; il le monta fur son cheval, lemena dans une

Hostellerie voisine, & il en prit soin. C'est une vraye Histoire, dont Nostre Seigneur s'est servi, comme d'une Parabole. pour faire voir que tous les hommes sont nos prochains, & ceux-melmes qui sont d'une Religion differente, Il confondit pat ce recit le Docteur de la Loy, qui luy avoit fait une question à dessein de le tenter , luy failant remarquer son peu de charité dans l'exemple de celle du Samaritain, & la dureté des gens de fa sorte, dans la personne du Prêtre & dans celle du Levite. Les Hiftoires connues miles en paraboles, sont bien plus touchantes, &: elles penetrent plus efficacement l'esprit & le cœur. Saint Jerofme dans fa Lettre à Eusto-

chium dit que le lieu, où cet homme qui venoit de Jerusalem sut si mal-traité, s'appelle Adomin, à cause du sang que les voleurs y repandoient souvent dans leurs brigandages. Carce nom est derivé d'un mot hebraïque, qui se-

gnifie Sang.

Aprés quelque espace de chemin nous montâmes une montagne que Josué nomme Afcensio Adomin, sur laquelle nous trouvâmes un grand Khám. Ces Kháms, comme j'ay déja dit, sont des mailons publiques, & comme les hostelleries de ce pays, où les Voyageurs descendent, & se reposent, Mais ils n'y ont que le coucher à platte terre, & il faut qu'ils portent avec eux leurs lits & leurs vivres, Hs portent cela aisément. Leur lit consiste en un tapis; & leurs vivres en un peu de pain & un peu de ris; & chose semblable aussi portative, avec un peu de caffé; c'est-à-dire un verre d'eau bouillante & noire, faite avec la farine d'une graine que l'on nomme Ben. Le Kham, dont je parle, est abandonné & demy ruiné. On nous le nomma le Kham du Samaritain, Et l'on nous dit qu'il avoit ce nom, à cause que l'Hostel+ lerie, où ce charitable infidelle amena son blessé, estoit en cet endroit là.

Plus haut & sur la cime de la Montagne est un Chasteau, qui paroist avoir esté basti du remps des guerres saintes par les Chrestiens croisez. Le temps y a fait tout le dommage que pourroient saire les bombes & les canons : il est presque rout abbatu. Ce qui en reste, montre pourtant que c'estoit une place sorte & considerable. Les Fossez qui sont assez larges & prosonds sont creusez dans la vive roche à sorce de ciseau & de marteau. On nous la nomma le Chasteau du Samarirain. C'est un nom qu'on luy a donné, à cause qu'il est pro-

### DE A TERRE-SAINTE. LIV. TV. 349

che de ce Khám, dont je viens de parler, &...
du lieu, d'où ce misericordieux estranger y ap-

porta le pauvre blesse, qu'il trouva.

Enfin aprés avoir marché sept ou huit heures depuis nostre départ de Terulalem, nous arrivâmes dans la plaine de Jericho, où nous La Plainous reposames à l'ombre des tentes, qu'on y ne de Iedressa. Cette plaine est d'une vaste estendue : richo-Sa plus grande longueur paroist estre de six lieues, & sa largeur de trois. Elle est bornée du costé par où nous y vinsmes, de Montagnes fort élevées, qui font une espece d'Arc, en tournant du Midy au Septentrion, & se courbent à l'Occident. Le Jourdain en est comme la corde. Et si vous joignez les Campagnes, qui sont au delà de ce fleuve, & qui font terminées d'autres Montagnes aussi hautes, & plus éloignées, elle sera comme l'arened'un amphitheatre. Ce rond de Montagues: qui l'environnent, y causent une chaleur extrême, par la réunion & la reverberation des rayons du Soleil. Le premier voyage que j'y fis au mois d'Aoust, il y a quelques années, elle estoit si violente, que durant la nuit mesme, que nous passames à découvett, & couchez à plate terre, nous eulmes peine à la souffrir. Le sol de la terre est presque tout sable. Celuy qui est au delà de Jericho au Septentrion & à l'Orient, paroist assez bon, & on le cultive. Tout le reste jusqu'à la Mer-Morte est abandonné & desert. Et on n'y voit rien que les ruines de deux Monasteres, dont nous parlerons cy-apres.

Sedecias le dernier des Rois de Juda fut prisdans cette plaine par l'Armée des Chaldeens, qui l'y poursuivir, lorsque ce malheureux Prince s'enfuit de nuit de Jerusalem avec les plus considerables Guerriers, ne pouvant plus resister à la famine qu'on y soussiroit, & qui avoit forcé les peres & les meres à se nourrir de la chair de leurs ensans, comme le témoi
lerem. 4. guent Jeremie & Baruch, & les ensans à man
Thr. Ba. ger celle de leurs peres, comme le dit Eze
ruch.c. chiel. L'armée n'y parut pas plûtost, que tous

Ezech. c. sesBraves l'abandonnerent. Il y sut pris luy & ses

ensans, & conduit dans la terre d'Emat à An
tioche, dit saint Jerosime, qu'on nommoit a
lors Reblata, où l'on le presenta à Nabuchodonozor. Il luy sit saire son procés, & il sut

condamné à voir égorger ses ensans, & à

perdre ensuite les yeux & la liberté, sans ja
mais sortir de la prison, où il sut consiné en

Babylone, que pour estre mis autombeau.

#### CHAPITRE LIE

# De Jericho.

Exreho qui a donné son nont à cette Campagne, estoit le lieu le plus remarquable, qui y fust. Les Interpretes disent que cette Ville a esté ainsi appellée du mot hebraique Jarechah, qui fignifie Lune. Elle estoit nommée de la sorte ou à cause de sa beauté, la coûtume des Orientaux, mesme encore aujourd'huy, étant de comparer les grandes beautez à celle de cet astre, & l'Ecriture le fait auffien parlant de celle de la chaste épouse des Cantiques ) ou afin de marquer la folie & les déreglemens de ses habitans, dont ce planette est le symbole Stultus ut Luna mutatur; ou enfin à cause que peut-être la Lune y étoit particulierement adorée par les Infidelles : Ce culte maudit ayant eu tant de vogue en ces quartiers-là; que les Juiss mesmes; du temps

c. 6 Pulcrass Lude Jeremie, s'y laisloient aller avec passion. 6. 7. 6 Les Livres Saints l'appellent aussi quelquesois 44 la Cité des Palmes, à cause que ces arbres y croissent heureusement, & qu'ils y estoient en grand nombre. On la nomme maintenant Ribba, d'un mot Arabe, qui veut dite Odeur. Ce nom, qui n'est pas nouveau, peut luy avoir esté donné, ou à cause du baume, qu'on y recueilloit autrefois en abondance, ou à cause des Roses sameuses, qui y croissoient, aus- Eccl. 24. quelles la fagelle de Dieu a bien voulu se comparer dans le Livre de l'Ecclesiastique.

On n'y trouve plus de ce baume, si par ce lesicho. nom l'on entend cette liqueur douce & odoriferante, qui distille de l'écorce d'un arbril-Leau par les découpures qu'on y fait. Mais il y a une huile medecinale & vulneraire fort recherchée, à ce qu'on nous dit, que l'on fait du fruit d'un arbre nommé Zacchoum. C'est un arbre d'une grandeur mediocre, plein d'épines longues tres-piquantes, il jette quantité: de branches affez minçes; mais d'un bois fort, qui est couvert d'une écorce assez ressemblanre à celle des Citroniers. Sa feuille a du rapport à celle des Pruniers pour sa figure, mais elle est un peu plus ronde, & beaucoup plus dure, & plus verte. Son fruit aussi ne revient pas mal à la prime. Cet arbre naist là sans culture, comme les épines, & il y naist en quantité. Je m'imagine qu'on l'a appellé Zacchoum du nom de Zachée, ce Penitent Matth. 6. illustre de Jericho, qui estant plein d'épines, 11c'est-à-dire, de richesses & de soins du monde, au langage du Fils de Dieu, porta le fruit precienx de la charité, d'où tant de pauvres tirerent remede à leurs maux.

Pour ce qui est des roses de Jericho, celles qu'on nomme aujourd'huy de certe maniere;

n'ont aucune odeur que celle de leur nom; & s'il n'y avoit autrefois que de celles-là, ce n'est pas pour l'amour d'elles, que Jericho est nommé Ribba, c'est-à-dire, Odeur. Ce ne sont point des fleurs semblables à nos roses, & elles ne viennent pas sur des arbrisseaux, comme sont les rosiers. Chaque rose est une petite plante, qui s'éleve de terre de la hauteur de quatre ou cinq doigts, qui dés sa racine se divise en diverses petites branches sans seuilles, qui sont disposées en rond, & qui sont une figure aslez jolie. Elles s'épanouissent, & elles se resserrent selon la diversité de l'air, & du temperament de la Terre. Elles se ferment dans la secheresse; & elles s'ouvrent dans l'humilité. Quelques-uns disent qu'elles font paroistre leur épanoiiissement aux grandes Festes seulement, & principalement à celle de la naissance du Sauveur, qui est cette sagesse de Dieu belle & élevée, comme la plante de la rose de Jericho, & qui venant au monde s'épanoliit, pour ainsi dire, & s'ouvrit aux hommes: mais l'experience fait voir, que ce changement leur arrive toutes les fois, qu'étant leches, on les met dans l'eau. Je ne sçay pas se le jour de Noël elles se dilatent d'une maniere extraordinaire & merveilleuse; comme je ne le croy pas, j'ay negligé d'en faire l'épreuve.

Jericho n'est rien à present qu'un amas de méchantes huttes faites de cannes & de boue, où demeurent de méchans Arabes si gueux qu'à peine ont-ils dequoy couvrir leur nudité, Beaucoup de leurs enfans y marchent tour nuds, Il n'y a plus ny remparts, ny murailles, on y voir tout au plus quelques restes de ses

rumes.

Ce qu'il y a de plus entier est la maison de

Zachée, ou plûtost la maison qu'on a bastie en la place, où étoit la sienne, proche des anciennes murailles de la Ville & du torrent, qui leur servoit de fosse. C'est un édifice quarré, dont l'étage d'en-haut est presque tout abbatu; celuy de dessous, qui est bien vouté, subsiste, mais il ne sert plus que d'estable. Quel déplaisir de voir un si saint Lieu si indignement profané! C'est là où la grace triompha si glorieusement du cœur de ce chef des Publicains, & qu'elle luy enleva tant de riches dépoüilles. dont tant de pauvres furent revestus. Elle luy fit ceder en leur faveur la moitié de son bien, & elle l'obligea de restituer au quadruple les dommages, dont il pourroit se sentir coupable. Elle se fit voir à luy avectant de charmes, & de beautez sur le visage de Nostre-Seigneur; qu'il la prefera à tous les biens. Cette œillade d'amour que le Sauveur de nos ames jetta sur luy, lorsqu'il estoit sur le sycomore, sur un rayon, à la faveur duquel il le découvrit. Il fit naistre dans son esprit les lumieres les plus vives de la foy, & embrasa son cœur du plus beau seu de la charité. Toute sa famille en fut purifiée & sanctifiée, & elle eut de la bouche mesme du Fils de Dieu les asseurances de son salut. Il renonça depuis tout-à-fait au monde, & il fut disciple de S. Pierre, qui le salus dosit Evesque de Cesarée de Palestine, comme mui buienous l'apprenons de saint Clement Pape. Le facts oft. principe de son bon-heur fut le desir sincere & fervent qu'il eut de voir le Sauveur, desir qui tuy fit mépriser tout respect humain, & le porta, nonobitant sa qualité, à monter sur un arbre, comme un homme du commun, n'ayant pû trouver accés auprés de luy, à cause de la foule du peuple qui l'environnoit, & qui charmé de ses attraits & enyvré de ses

douceurs, n'avoit nulle consideration pour d'autres personnes. Le Sycomore où il monta, estoit dans Tericho mesme. Car Saint Luc marque distinctement, que J E su s-C H RS I T y estant entré, marchoit alors par la Ville. C'est un arbre commun en ce païs & une espece de Figuier ; mais il est beaucoup plus haur que les Figuiers de nos jardins. Il n'y a gueres de plus grands arbres. Il pousse des branches & d'une longueur & d'une grosseur extraordinaire, & en quantité. Et c'est au gros de ces branches que son fruit se forme, & non à leur extrémité, & avec les feuilles, comme il arrive aux autres arbres. Il en sort de petits rejettons, où plusieurs figues sont attachées. On les appelle, figues de Pharaon. Elles ont une douceur insipide & dégoûtante, qui n'empêche pas qu'on n'en mange faute d'autre fruit. Comme il est sort élevé & rempli de branches & de feuilles, il fournit une belle ombre. Er c'est pour cet usage, que celuy où monta Zachée, estoit entretens dans quelqu'une des Places publiques de Jericho.

Nostre - Scigneur a gueri trois aveugles prés de cette Ville. Le premier en y arrivant, se 18. se le lon que saint Luc le rapporte. Et le bruit de ce miracle sut, à ce que je croy, ce qui su naistre dans Zachée la passion qu'il eut de le voir. Il guerit les deux autres, lorsqu'il en sorMatth. c. toit, comme saint Matthieu & saint Marc le disent.

Quelques-uns veulent que l'aveugle, dont parle saint Luc, soit le Bar-Timée, dont parle Marc. c. saint Marc, où l'un des deux, dont saint Matthieu fait mention, à cause de la ressemblance des circonstances du recit. Tous ces aveugles crient de mesme, tous sont la mele

DELA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 355 me priere, on veut les faire également taire,

JE sus les fait venir tous à soy, & il dit à tous les mesmes paroles en les guerissant.

Mais la difference du temps & des lieux, nous oblige avec saint Augustin à reconnoî- L. 2. de tre deux miracles differens ; l'un que Nostre-consens. Seigneur fit comme il approchoit de la Ville, Evang. & l'autre quand il en sortoit. Cela est plus railonnable, que ce que disent certains Auteurs, qui pour accorder saint Luc avec les autres Evangelistes, disent que le Sauveur sit vrayment ce miracle aux approches, & à la sortie de la Ville; parce qu'en estant sorti, il y retourna sur ses pas a l'heure mesme. Mais à quoy bon sortir pour revenir de cette sorte? On ne peut pas dire qu'il le fit, pour obliger l'aveugle à crier long-temps aprés luy, & pour faire remarquer à ses Disciples la vertu d'une vive foy & d'une constante perseverance. Ce pauvre homme là failoit assez voir par la ferveur de sa priere, & par le cris dont il l'animoit, élevant d'autant plus sa voix, que plus on s'efforçoit de le faire taire. Et puis quand cela seroit, le Sauveur sortant de Jericho ne s'en seroit éloigné que de la portée de la vois de cet aveugle fortuné; ainsi en estant demeuré proche, l'Evangeliste n'auroit pas dit qu'il s'en approchoit. Il auroit dit qu'il s'en rapprochoit; & au moins quelqu'un des Evangelistes auroit marqué une circonstance si belle, comme saint Matthieu & saint Marc l'ont Matth. e marquée dans la Cananée. Enfin pourquoy 15. diminuer le nombre des merveilles du Fils de Dieu ,& confondre deux miracles en un, lorsque l'Ecriture donne un sujet raisonnable de les distinguer. Que si l'on oppose que saint Matthieu & saint Marc racontent les mesmes. -choses que saint Luc, que leurs aveugles s'ad-

dressent à Nostre-Seigneur de mesme maniere, & qu'il les guerit de mesme; il ne faut pas s'en étonner: Ces pauvres gens ayant sçeu ce qui avoit bien réisss à l'autre à la venue du Sauveur dans Jericho, ils le pratiquerent, quand ils apprirent qu'il en sortoit, & ils obtinrent lamesme faveur.

Ce fut aussi prés de Jericho, que saint Jacques & saint Jean fils de Zebedée s'approcherent de Nostre-Seigneur avec leur Mere Marie Salomé; qu'ils luy demanderent avec une indiscretion temeraire, & pleine d'orgueil de leur donner les deux premieres places de son Royaume; qu'il leur apprit qu'elles ne se donnoient qu'au merite, & selon les decrets éternels de la predestination; & qu'au reste le plus humble parmi les hommes, seroit le plus grand devant Dieu, & tiendroit la premiere

place dans son Royaume.

Tericho étoit autrefois une ville forte. Ce fut la premiere, que les Israelites arraquerent sous la conduite de Josué, aprés qu'ils eurent passé le Jourdain, & que saint Michel le Prince des Armées de Dieu, eust apparu à ce Capitaine, l'épée à la main, & l'eust asseuré par cette vision, qu'il alloit combattre pour luy. Ils ne dresserent contre elle, qu'une batterie de prieres & de processions. Ils tournerent pendant ses jours une fois le jour avec l'Arche à l'entour de ses murailles, chantant au son des trompettes les louanges de Dieu; & le septiéme jour les murailles s'abbatirent toutes, sappées d'une main invisible ( qui fut vray-semblablement celle de saint Michel) & elles donnerent passage de tous costés à l'armée du peuple de Dieu, qui la saccagea, la detruisit, & mit à mort tous ses habitans. Il n'en resta que la maison de Rahab, cette femme publique

Tof. c. c

qui receut chez elle les Espions de Josué, les y cacha, les descendit secretement par dessus la muraille, & les fit sauver. Sa charité merita que sa Maison fust declarée un azyle pour elle & pour tous ceux qui s'y trouveroient de sa parenté. Mais sa plus grande recompense sut que Dieu luy donna la foy, & qu'ayant quitté la vie honteuse, à laquelle elle s'étoit prostituée à l'honneur de la Lune, que les Infidelles de Tericho adoroient, & à qui ils pensoient rendre un culte agreable par ces abominations, elle fut épousée par Salmon. C'étoit peut-être un des Espions qu'elle avoit sauvez, qui crût devoir passer avec elle la vie, dont il luy étoit redevable. Elle a eu l'honneur par ce mariage d'être dans la Genealogie de JESUS-CHRIST, & d'avoir place parmi les personnes desquelles il a voulu descendre, & prendre la chair, qu'il a sacrifiée pour le salut de tout le monde.

Josué ayant ainsi renversé la Ville, maudit 105. 6. celuy qui entreprendroit de la rebastir, & souhaitta, que l'ouverture qu'il seroit de ses sondemens, sust le Sepulcre de son fils aisné, & qu'il n'y attachast les portes, qu'aprés la mort du dernier de tous ses enfans. Dieu l'exauça à la letttre; & sous le regne d'Achab, l'impie Hiel osa remettre sur pied cette Ville, & l'imprecation de Josué, qu'il avoit méprisée, eut tout son effet sur les ensans de ce malheureux.

Jericho subsista depuis, & Dieu'y sut honnoré par les Prophetes, & leurs Disciples, que
l'Ecriture nomme leurs enfans. Ce sut-là mesme, qu'un peu aprés l'entrée des Israe lites dans
la Terre promise, la vie Monastique & Religieuse, prit commencement en quelque maniere. Les Cincens alliés de Moyse à cause de Ind. 1.
Jerhro leur pere, ou pour le moins leur grandpere, en formerent là le dessein, & ils en sor-

tirent pour aller mener une vie solitaire & penitente dans un Desert de la Tribu de Juda, & s'occuper sous leurs Tentes à chanter les louanges de Dieu. Ils furent depuis nommés Rechabites, du nom d'un homme illustre parmi eux, pere de Jonadab, & enfin ils furent ap-

pellez Esleens ou Esleniens.

Elie & Elizée ont aussi rendu Jericho celebre par leur demeure. Elie y passa, lorsqu'il alla 4. Reg. au lieu d'oû Dieu vouloit le faire transporter £. 2. dans le Paradis terrestre, où il le conserve. Ce fut aussi à Jericho que les Samaritains, par le conseil du Prophete Obed, amenerent deux cent mille femmes, enfans, & filles du peuple Juif, qu'ils avoient pris en guerre, & les re-C. 8.

mirent en liberté, pour appaiser Dieu qu'ils. avoient irrité dans la victoire qu'il leur avoit donnée, en ayant ulé avec cruauté, & tué inhumainement fix-vingt mille Juifs en un jour. Simon Maccabée étant venu à Jericho avec 2. Macc. Judas & Mathathias ses enfans, Prolomée son

gendre voulant se rendre maistre du Gouverc. 6. nement, l'invita en traistre, à un magnifique festin qu'il luy dressa dans la Forteresse de Doch. Ils'y rendit avec ses enfans, & cet ambitieux perfide l'y affaffina avec eux. Herodes l'Ascalonire & Archelaus son fils, qui luy succeda, ornerent cette Ville de beaux bastimens,

Amiq. l. & ils s'y plûrent beaucoup, comme le témoigne 14:0,17 Josephe en plusieurs endroits de ses Livres. Pell. l. i. Vespasien la détruisit, Hadrien la rebastit, O 3. Elle fut une autre fois renversée puis rétablie & faite Evesché. Mais à la fin elle est retom-

> bée dans son premier malheur, & il n'en reste presque plus rien, que le nom, & le lieu, où

on la voyoit.

#### CHAPITRE IV.

# Du Desert où Nostre-Seigneur jeusna quarante jours.

L posta par le mouvement de son Saint-Esprit, aprés avoir esté baptizé au Jourdain, est à une petite lieue de Jericho, dans une des hautes montagnes, qui sont le plus avancées du costé du Septentrion. C'est un des plus essent les yeux une grande montagne, dont la cime est extrêmement élevée, & dont le bas est un abysme tres-prosond. Elle se courbe de l'Occident au Septentrion, & elle vous presente une façade de rochers fort escarpés, qui s'ouvrent en plusieurs endroits, & forment

des grottes de differente grandeur.

Pour aller dans celles oû le Sauveur s'enferma, on monre d'abord un terrain assez roide; mais sans danger. On arrive ensuite à un chemin, qu'on a rendu aisé par quelques degrez qu'on y a faits; mais au bout, il faut grimper pour se mettre dans un sentier large à peu prés de deux ou trois pieds, qui s'etraissit encote davantage en quelques endroits, & qui n'est bordé que de precipices horribles. Je les entrevis seulement. Car je sus incontinent saiss de frayeur, je sentis ma teste devenir pesante, & mes pieds s'affoiblir. Plusieurs ne se trouverent pas allez forts pour aller jusqu'au bout; ils revenoient tremblans, & la face passe, & reprenant haleine au sortir du peril, ils remercioient Dieu de ne s'être pas engagés temerairement plus avant. Ils se contenterent de reverer de loin le Sanctuaire, comme firent

la pluspart de ceux qui y vinrent.

Mes pechez étant plus grands que ceux des autres, & ayant un besoin extrême de l'esprit de penitence & de mortification pour les expier, je sus plus obligé aussi que les autres de faire effort pour l'aller demander à Nostre-Seigneur dans le lieu, où il nous l'a metité par la pratique de l'austerité la plus severe & la plus constante. Je detournay les yeux des precipices sur le bord desquels je marchois, & m'appuyant des mains au rocher, je continuay ma route, & enfin j'arrivay proche des saintes Grottes. Ce sut-là que le tremblement redoubla. Je me trouvay dans un lieu fort étroit, & je ne vis plus devant moy qu'un rocher escarpé, & presque tout droit, haut environ de 8. à 9. pieds, que l'on ne monte qu'à la faveur de quelques pierres un peu avancées en certains endroits, où il faut s'attacher des pieds & des mains avec beaucoup de precaution. Car si le pied ou la main vient à manquer, on tombe dans un precipice épouventable; & sans un miracle, on ne peut éviter la mort, & de se briser tout le corps sur les pointes des rochers & sur les pierres. En y arrivant à mon premier voyage de la Terre-sainte, je crus devoir m'arresterlà: Et aprés y avoir satisfait à ma devotion par une courte priere dans une petite grotte qui est là, où on est un peu plus au large, je me dilposay à retourner sur mes pas; mais le Truchement qui m'avoit precedé, m'encouragea. La passion que j'avois de voir ce Sanctuaire, sit que je me resolus, & qu'à tout hazard je franchis le pas.

On trouve au dessusse grande grotte, que la Providence y a menagée pour donner lieu

aux

#### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 364

aux Pelerins de respirer. L'on passe de-là par un chemin tout-à-fait étroit & effroyable; mais fort court dans deux belles Grottes. La premiere en enferme une autre plus petite & obscure qui est à main-droite. Et la seconde est comme la sale & l'antichambre du cabinet royal de la penitence de l'Homme-Dieu. On y monte, au bout de cette grotte, par quelques degrez. Ce saint lieu est presque quarré, & je ne croy pas qu'il ait plus de douze ou treize pieds de diametre. La voute naturelle, . que la montagne y forme, est fort élevée. Il y a un creux & comme une espece de Niche dans le fond, où l'on dir que Nostre-Seigneur se mettoit, & offroit jour & nuit au Pere éternel les ferventes prieres qu'il faisoit pour nous. Quelques-uns difent qu'il prenoit son sommeil dans la grotte voisine, que j'ay nommée son anti-chambre, & qu'il le prenoit sur une pierre plus dure que le reste, que l'on y montre. L'on a élevé une muraille droite & forte, à l'ouverture de toutes ces Grottes qui les fait paroiltre comme un Monastere. Celle où j'ay dir que le Sauveue prioit est plus ornée que toutes les autres. Elle étoit autrefois presque toute peinte, & on y voit encore les restes des images avec des inscriptions Grecques; mais tou: cela est si effacé, qu'on a de la peine à distinguer ce que c'étoit, & quels Saints y étoient dépeints. On y entrevoit pourtant une Annonciation, des Anges, & des Apostres.

Ce fut-là que Nostre-Seigneur passa les quarante jours de son jeûne, sans boire & sans manger, n'ayant point d'autre compagnie sensible que celle des bestes. C'est-à-dire, des oiseaux de proye, qui avoient là leurs trous, & des bestes sauvages qui alloient gister dans le

fond horrible des precipices qui sont au delsous. Saint Marc a sait une remarque particuliere de cette circonstance, pour nous saire admirer l'humilité prodigieuse du Fils de Dieu, l'horreur du lieu qu'il choisit pour sa retraite, & la parsaite & severe solitude qu'il y pratiqua, devant que d'entreprendre la Predication de l'Evangile. Grande leçon pour ceux qui s'y engagent si aisément sans humilité, sans mortification, & sans union avec Dieu.

C. 4.

Mag.

Sentent. in 2. dift.

Ce fut là le champ de bataille, où Lucifer, livra combat au Sauveur du monde; mais un combat de quarante jours, comme saint Luc semble le dire, au sentiment d'Origene, qui, le conjecture de ces paroles de l'Evangile, Et agebatur in spiritu in deserto diebus quadraginta & tentabatur à Diabolo. C'est à dire . JE SUS étoit dans le desert, & pendant quarante jours il fut agité en esprit, & il y fue. tente du Demon. Ce Prince des Diables ne crut pas devoir fier cette attaque à de moindres forces que les siennes, ayant affaire à un, homme, que Dien mesme venoit de declarer son File, & sur qui le saint Esprit étoit defcendu visiblement sous la figure d'une Colombe. S'il voulut luy-meline entreprendre l'attaque du premier Adam, sur lequel il remporta cette fatale victoire, qui le perdit, luy, & toute la posterité; il deut croire que celle cy ne luy scroit pas de moindre importance ;qu'il asseureroit par là toutes ses conquettes & qu'ayant seuverse un Fals de Dieu , il n'y auroit point de creature qui ne luy cedalle ...

il tenta toutes les voyes imaginables d'en venir à bout; mais il fut confondu. & hou-toulement mis en fuite, par la force du jou-ne, de la priere, & de la parole de Dieu-l

,

Nous avons veu le lieu où estoient les pierres, qu'il vouloit persuader à Nostre-Seigneur de changer en pain. Nous avons veu en Jerusalem, celuy où étoit le Temple, sur le haut duquel il permit à ce maudit esprit de le transporter; & la haute montagne sur la cime de laquelle il l'éleva pour luy representer tous les Royaumes du monde avec leur gloise, est celle-là mesme, dans le milieu de laquelle est la Grotte de sa tentation.

Il y a encore une Eglise bastie sur cette cime en memoire de la glorieuse victoire qu'il
y remporta, & du regal que les Anges y vinrent luy faire, asin de le remettre de la fatigue
de son jeune, & de contrecarrer par leurs
humbles services l'injustice insolente de l'Esprit malin, qui avoit voulu être adoié de celuy à qui tous les Anges & toutes les cieatures
doivent toute sorte de respect & d'adoration.

Nous ne fûmes point à cette Eglise. Elle est trop haute, & on n'y va point sans dan-. ger de comber entre les mains des Arabes, si l'on se separe de la compagnie desautres. Cela arriva à un valet de la suite de M. l'Ambassadeur, qui eut la consolation de monter: jusques-là & de la voir ; mais qui eut aussi la douleur & la honte d'en retourner nud, comme la main. Deux Arabes le saistrent & luy ofterent jusqu'à sa chemise. Ils luy eussent même ofté la vie, s'ils n'eussent esté plus avides de son argent, que son sang. Mais comme celuy qui le tenoit, vir son compagnon se mettre à cartier pour chercher la bourse, il craignit qu'il ne luy fist pas une part égale, de ce qu'il y pourroit trouver ; il quitta sa prise pour aller a son camarade. Le pauvre garçon' érant delivié de ses mains se met à la course & crieà l'aide. Quelques-uns de nos Messieursétoient à la chasse par bon-heur pour luy. Ils vinrent viste à son secours; mais les Arabes se sauverent encore plus viste. Le Lieutenant du Bassa, qui escortoit avec ses Soldats M. l'Ambassadeur, en ayant appris la nouvelle, obligea ceux de Jericho de les chercher, & de rapporter tout à ce serviteur. Ce qui sut fair dés le soir mesme.

## CHAPITRE V.

Des belles choses qu'on découvre de dessus la montagne de la quarantaine.

A Montagne où Nostre-Seigneur se retira pour jeûner, se nomme de la Quarantaine, à cause des quarante jours de jeûne qu'il ay passez. On découvre du haut dessaintes Giottes, dont j'ay parsé, un vaste pais plein de lieux celebres, où le Pelerin devot & curieux doit aller au moins de la veuë, n'y pouvant pas aller autrement. Il le peut saire de divers endroits élevés; ce lieu-cy est des plus avantageux, & il peut en s'y reposant, saire promener ses yeux & son esprit dans une grande étenduë de terre-

On yoit de la les campagnes de Jericho, & le Jourdain, qui les coupe, & les separe des grandes plaines des Moabites. Ces plaines sont aujourd'huy plus habitées de liévres & de gazelles, que de personnes. On les nomme les plaines de Salth, à ce que j'ay appris d'une personne d'esprit qui a couru tout ce païs là, & vescu long-temps parmy les Arabes. Elles tirent ce nom d'un village, qui est situé.

#### DE LA TERRE-SAINTE. Liv. IV. 365

fur la plus haute montagne, qui doit être celle Dent. mlr. de Nebo, d'où Dieu fit voir a Moyse la Terrepromise, devant qu'il mourust. Bien que ces montagnes que l'Ecriture appelle Abbarion, & que l'on nomme aujourd'huy du nom de Salth, soient dans un éloignement fort recu-Ié, on peut neanmoins reconnoistre en quelque façon celle de Nebo par la hauteur de sa cime. On peut voir un peu plus au Septentrion Num. 13, celle de Phogor, d'où Balaam donna mille be- 6 14. nedictions au peuple de Dieu, au lieu des maledictions que Balac Roy des Moabites Pa- Num. 23. voit engagé à lancer sur eux. Mais on se res- Num. 26. fouvient avec horreur des abominations, qu'y commit ce peuple beny, & de l'adoration qu'il rendit à Beelphegor; c'est-à-dire, au Dieu de Phogor, qui étoit l'infame Priape, s'étant laissé corrompre pour l'amour des femmes'.

Les campagnes de Moab qu'on a toutes devant les yeux, s'étendent depuis ces montagnes jusqu'au Jourdain. Ce sur-là que Moyse & Rum. Il-Eleazar firent le denombrement des Israëlites capables de porter les armes, qui surent plus de six cens mille, & qu'aprés que ces guerriers eurent entièrement désait les Madianites, sans perdre un seul homme dans tous les combats, ils sirent le partage des riches déposiilles, qu'ils avoient recueillies. Ce sur-là aussi, que Moyse receut les divers ordres de Dieu, qu'il établit pour le gouvernement du peuple.

On cherche ensuite des yeux, l'endroit où Num.;6. le Jourdain s'ouvrit, & retint ses eaux, pour donner passage à l'Arche de Dieu, & aux si-raëlites qui la suivoient. Et bien qu'on ne puisse pas le distinguer précisement, on se voit au moins à peu prés, & on a le plaisit d'en former des conjectures assez justes par les cir-

Qij

constances du lieu. Comme les Israelites pasfant le Jourdain venoient camper dans les. campagnes de Jericho, on doit juger qu'ils le passerent à l'endroit, où elles s'élargissent · le plus & où elles leur presentoient plus de commodité de placer le nombre infini de leur monde. Ainsi les Cartes de Geographie que j'ay veues de la Terre-sainte me semblent manquer en ce point, comme en beaucoup d'autres. Elles devoient mettre ce passage un peu plus prés de la Mer-moite à la distance d'environ trois lieues, entre l'Orient & le Midy de Jericho, mais beaucoup plus à l'Orient. On vient par la dans une valle & rase campagne, qui étoit propre au campement d'un peuple si nombreux. La Manne plut là encore quelque temps aux Israelites. Il s'y fit par le commandement de Dieu une Circoncifion generale: tous ceux qui étoient nez pendant quarante ans dans se Desert , n'ayant point receu ce Sacrement de la Loy ancienne. Elle se fit prés du Jourdain, car on ne voit point de colline ailleurs, & l'Ecriture dit qu'elle sut faite sur une colline qui sut appellée des 4. 5. 9. prepuces, à cause qu'ils furent coupez en cet endroit-là : & toute la plaine se nomma aussi Galgala d'un mot qui signifie retranchement , pour la mesme raison. La Pasque s'y fit ensuite, & les Israelites ayant commencé à manger la du pain de la terre, dont ils prenoient possession, le Ciel cessa de leur en fournir. Les Gabaonites deguisez en gens de bien loin, vinrent trouver en ce mesme lieu Josué, pour faire alliance avec le peuple de Dieu. Saiil y fur reconnu Roy; aprés la victoire qu'il remporta sur Naas Roy des Ammonites, qui ne vouloit recevoir les habitans de Jabez à aucune composition, qu'à condi-

c. 11.

# DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 167

tion, qu'il arracheroit l'œil droit à chacun d'eux. Elie y vint avec Elizée , lorfqu'il fut 4.Reg.2 prest d'erre enlevé dans un charior de feu, & transporté dans le lieu de delices où il attend le temps des souffrances de la fin du monde, & du combat qu'il doit livrer à l'Antechrist. Ce fut là qu'ayant frapé de son manteau les eaux du Jourdain, elles se diviserent & il pasfa a fec le lit de ce Fleuve. Elizée y demeuroit allez ordinairement, & il y avoit des Disciples; & ce fut là qu'avec un peu de farine, il corrigea toute l'ameriume de la Coloquinte, 4.Reg.4. qu'un d'eux avoit mis , comme une chofe ;. & 6. qu'il croyoit bonne, dans le pot, où l'on faifoit le difner des fils des Prophetes; & qu'il fit nager sur l'eau le fer de la coignée, qui étoit tombée au fond. Ce fut aussi probablement là . que Naaman le Syrien le vint trouver pour êrre gueri de la Lepre, & qu'il en fut gueri en fe lavant dans le Jourdain. Tant de belles & admirables choses donnent un grand plaisir à considerer cette plaine de Galgala, où elles se frint faites.

C'est là aussi qu'est la vallée d'Acher, où Achan sut lapidé, & où route sa famille sur condamnée au seu, pour avoir derobé à Dieu une partie du butin de Jericho, qui luy étoit tout dévoisé. On peut découvrir encore dans Fos ve la partie la plus Septentrionale, le lieu des pleurans, où saint Michel FAnge Protecteur Jud. 2. de la Synagogue & de l'Eglise, vint reprocher au peuple son ingratitude envers Dieu, & où touché de douleur, il en sit penitence.

## CHAPITRE VI.

# De la Fontaine d'Elizée.

C Stant descendus de la Quarantaine, nous allames à la fontaine d'Elizée, qui en est éloignée de plus d'un grand quart-de-lieuë au bas des montagnes. Les eaux qui en soitent > prennent leurs cours vers Jericho. Elles sont belles, abondantes & assez bonnes. Elles étoient tres-mauvaises du temps d'Elizée, & la terre qu'elles arrosoient, n'en recevoit au-4.Reg. 2. cun avantage. On peut mesme juger des paroles que dit Elizée, en les rendant bonnes, qu'elles y portoient la sterilité, & qu'elles. ruinoient la santé des hommes & des animaux, qui éroient obligez d'en boire. Ce-Prophete étant instamment prié d'y remedier, se fit apporter du sel dans un vase neuf, & la versant dans cette Fontaine : Voicy, s'écriat'il, ce que dit le Seigneur : j'ay gueri cos eaux, & il ne s'y trouvera plus de sterilité ny de mort. Quelques Interpretes croyent que la mauvaise qualité de ces eaux venoit du sel qu'elles prenoient passant sous des monsagnes & dans des Salines, & que ce sel deséchant la terre, la rendoit sterile. Si cela est le miracle d'Elizée fut plus dans la terre, que dans l'eau, changeant ces minieres de sel en une terre, qui ne pût plus la corrompre, oudonnant à leur sel une vertu particuliere de refister à l'eau, & de ne se point messer avec elle. Et la merveille est, qu'il mit du sel dans cette cau, qu'ils veulent avoir esté salée, pour la desaler.

Quoy qu'il ensoit, cette Fontaine a toûjours

## DE LATERRE-SAINTE. LIV. IV. 369

esté soigneusement entretenue, en memoire de ce grand miracle. Elle est revestué de bonnes pierres, & ses ornemens subsistent dans un lieu, où l'on ne voit presque plus rien des plus augustes bastimens, ny des villes mesmes. Mais ce qui la rend plus illustre, est que ses eaux sont la figurede celles que l'Eglise benit, & qu'elle rend secondes en graces par la consecration qu'elle en fait, y mélant à l'imitation d'Elizée un sel sanctissé, d'où elles tirent une vertu occulte, qui dissippe les maux du corps & de l'ame, & leur attire mille biens.

La source de ces caux est plus haute que ce reservoir, que nous avons nommé la sontaine d'Elizée. Elle est au dessous de la Quarantaine; mais ses eaux se ramassent-la, & c'est de la qu'es se repandent dans la campagne.

En retournant à Jericho, l'on voit à un petit quart de lieue de la Fontaine, un Monastere abandonné, mais assez entier. Comme Nostre Seigneur a donné là par son exemple le commencement à la vraye vie Resigieuse & solitaire, je ne doute point que ceux que Dieu y appelloit, n'y trouvassent une consolation particuliere de la pratiquer à la veue de ce Desert, qui en a esté, comme t'école, & où elle a esté pratiquée dans toute sa persention par un Homme-Dieu.



#### CHAPITRE VII.

Du lieu où Nostre-Seigneur a esté baptizé, du Monastere de S. Jean, & de celuy de S. Jerosme.

E lieu du Jourdain, où Nostre-Seigneur, alla trouver saint Jean pour recevoir son, Baptesime, n'est pas distinctement connu. L'on croit que ce sut au mesme endroit, où les Israelites passer cela, que comme son peuple n'étoit entré dans la terre de promission qu'en passant les eaux du Jourdain; nous ne pouvions entrer au Ciel qu'en passant par celle de la Penitence & du Baptesme. Mais cet endroit mesme ne peut pas estre marqué bien précisément. On ne sçait pas non plus, si ce sut au deçà ou au delà de certe riviere que Jesus-Christ suit baptizé.

La pluspart croyent que ce surau delà, & ils se sondent sur le témoignage du Disciple bienaimé, qui après avoir raconté la deputation solemnelle que les Juiss sirent à saint Jean Baptiste, pour sçavoir de luy, s'il étoit le Messie qu'ils attendoient, ajouste, que cela se sit en Bethanie, au delà du Jourdain,

où ce Saint baptizoit.

Cette raison ne me paroist pas forte: parce qu'il est bien vray que les deputés vinrents le trouver-la, & qu'il y baptizoit alors, mais auparavant il avoit baptizé ailleurs. Saint Lucnous le fait clairement reconnoistre, lorsqu'ilécrit que ce saint Precurseur vint dans la contrée du Jourdain, prechant le Baptesme de la.

C:3.

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 37 E

Penitence pour la remission des pechez.

Cela me fait juger que ce fut au deçà de ce sacré fleuve que le Fils de Dieu fut baptizé. Caril est presque hors de doute que saint Jean y arrivant, précha quelque temps de ce coîté-là, qui étoit plus prés de Jerusalem & plus frequenté que l'autre, & plus propre par consequent au dessein qu'il avoit de se faire connoiltre, pour faire connoiltre JEsus-CHRIST. Or JESUS-CHRIST n'attendit pas long-temps à venir à luy. Un sçavant Interprete veut mesme qu'il y vint six jours après que saint Jean eut commencé à se faire voir. , & à précher, conformément à cette prediction de Malachie: Voila que j'envoye mon Ange, & il C. 5. preparera la voye devant moy, & aussi-tost le Seigneur que vous cherchez; & l'Ange du Testament que vous desirez, viendra en son saint Temple. Je ne pense pas que Nostre-Seigneur se soit si fort halté. Et cette prophetie de Malachie, si elle s'entend aussi bien. de l'entrée du Messie dans le grand monde, que de sa prosentation dans le Temple, peutêtre vraye, quand il n'auroit paru, que cinq ou fix mois aprés faint Jean. Car elle ne porte pas que le Sauveur viendra aussi tost que ce Saint leta envoyé, mais feulement quand il aura preparé la voye. Gette grande vogue: qu'avoir saint Jean, & le concours extraordinaire de toutes sortes de personnes, qui se faisoit à l'entour de luy, lorsque Nostre-Seigneur y parut, montrentaffez, qu'il y avoit deja du temps, que ce divin-Homme faisoit éclatter là son zele & ses vertus. Une si haute: reputation ne se gagne pas en six jours, on: peut mettre fix mois, & dire que comme faint: Jean preceda de six mois Nostre-Seigneur en sanaissance, il le preceda de mesmeen sa Bre: Q. vi

dication. Il n'en falloit pas moins pour se faire connoiltre & se gagner l'estime necessaire à preparer la voye du Seigneur. Mais je tiens pour vray, qu'aussi-tost que saint Jean commença à être en credit, le Sauveur alla se presenter à luy. Le zele de la maison de Dieu le consumant, il n'attendoit que l'accomplissement de la trentième année de son âge, pour entrer dans l'exercice de son Ministere; & il ne differa jusques là que par obéissance à 1. Paral. la Loy, qui ne souffroit pas des Docteurs plus jeunes.

3.

Le saint Precurseur sit donc sa vogue au deça du Jourdain - & ce fut dés les premiers. jours qu'il l'eut , que Nostre-Seigneur l'y alla trouver. Il se mesta parmy le peuple & les pecheuis; il descendit comme eux dans le Fleuve; & n'ayant point de pechez propres,. il y porta tous les nostres pour les y noyer. Il y expia nostre orgueil par cet abaissement: étrange, se soumettant non seulement à son Precurseur, maisparoissant là avec la contrition & la posture des plus grands Criminels. Il y satisfit pour nostre avarice, y paroissant dans la derniere nudité, & il éteignit par la froideur de ces eaux dont il souffrit la rigueur, Je feu impur qu'Adam a allumé par sa revolte dans le cœur de ses descendans.

Il confacra ces eaux, & dans elles toutes les autres, & il leur donna la vertu, quand elles seroient jointes à sa parole, de nous laver d'une Lepre plus infecte & plus contagieuse, que celle de Naaman le. Syrien qui y fut guerie.

Les Fidelles ont de tout temps reconntrune benediction particuliere dans les eaux du Jourdain depuis le Baptesme du Fils de Dieu. Ils. venoient autrefois s'y faire baptizer de bien

loin. Saint Basile y vint du fonds de la Grece, & il differa son Baptéme jusques à ce qu'il pût avoir le bien de le recevoir en ce Fleuve. Maxime Everque de Jerusalem, l'y regenera. Un globe de feu descendit alors du Ciel, d'où l'on vit sortir une Colombe, qui ayant doucement battu l'eau avec ses aîles, prit son vol vers le Ciel, & disparut. En quoy Dieu fit voir qu'il approuvoit la devotion de ce grand Saint. Aujourd'huy on remplit de ces sacrées caux quantité de vases, qu'on envoye comme un rare present aux Princes Chrestiens, pour s'enfervir au baptême de leurs enfans. Les Pelerins s'en lavent avec une ferveur & un empreflement admirable, & on les voit se jetter demy habillez dans ce facré bain, sans distinction d'ageny de sexe. Ils y mouillent les draps mortuaires où ils veulent eltre ensevelis apiés: leur mort; ils en boivent avec avidité, & ils. sen enyvrent, pour ainsi dire.

Muisou est enfin ce lieu si saint où le Sauveur s'humilia si profondement? On ne peut pas, comme j'ay dit, le déterminer precisément. Ce surà peu prés celuy que nous visitâmes, & que les Chrestiens ont coûtume de visiter tous les ans, à trois lieues de Jericho & davantage. Le Jourdain se courbe-là, & il y aun cours sort rapide, & une grande prosondeur. Mais son rivage est assez large, & il paroist qu'au mois de Janvier il est couver

d'eau.

Il estoit à sec quand nous y sûmes, & on dressa dessus quatre Autels. Nous eusmes le bonheur d'y dire la Messe, & d'adorer Dieu dans la Trinité de ses personnes, en cet endroit à peu prés où elles se firent visiblement connoîstre aux hommes. Le Pere nous y montra son Fils par ces paroles: Voilà mon. Fils bien-

aimé dans lequel je me suis complu uniquement. Le S. Esprit s'y sit voir sous la forme d'une Colombe. Nous y demandames le renouvel-l'ement de la grace de nôtre Baptême, par le merite de celuy de Nostre-Seigneur, & de n'avoir point d'autre objet de nos joyes & de nos complaisances, que ce Fils bien-aimé, qui est l'objet unique de celles de Dieu.

Le Paysage de ce lieu est fort agreable: le eourant de l'eau est bordé de costé & d'autre, d'un petit bocage, où nous entendismes grand nombre d'oyseaux, qui sembloient unir leurs concerts aux nostres, & chanter avec un doux.

ramage les louanges de leur Createur.

Quand nous eûmes contenté nostre devotion, nous allames au Monastere de S. Jean, à une demi lieue de la. On l'a basti à l'honneur de ce grand Saint, parce qu'il y prechaautrefois la penitence, & y prepara les voyes du Seigneur. On venoit à foule de Jerusalem. de toute la Judée, & de tout le pays qui est autour du Jourdain, & recevoir ses instructions. salutaires. C'étoit-là que ce flambeau brillant & brulant, les éclairoit de la lumiere des veritez éternelles, & les enflammoit du feu de la. charité, qui consumoit tous leurs pechez & purifioit leurs esprits. C'estoit-là que sans autre miracle que celui de sa vie penitente, il désarmoit les soldats de leur fierté & de leur insolence, il faisoir perdre aux gens d'affaires l'amour des biens de la terre, & il abbatoit à ses pieds l'orgneil des Pharisiens & des Scribes.

Le lieu étoit commode pour cela, car c'est une petite colline du haut de laquelle il pou-voit estre vû & entendu de beaucoup de monde. Il m'est venu en pensée, que c'est peut-tire cette colline-là que l'Ecriture nomme des Rrepuces, où Josué sit la Circoncision generale.

Match :

du peuple de Dieu, aprésavoir passéle Jourdain.

Quelques-uns croyent que le Sauveur s'y retira incontinent aprés son Bapteme, & que s'y étant mis en priere, le Ciel s'ouvrit, & le. Saint-Esprit descendit sur luy en forme de Colombe, & qu'on y entendit la voix du Peter Eternel, qui le declara son Fils bien-aimé. Mais il est plus vray-semblable, que cela se fit au bord du Tourdain pour l'instruction de tout le Peuple qui y étoit, & pour la consolation de saint Jean. Les Evangelistes parlent d'une maniere qui ne permet pas, ce semble, de prendre un autre sentiment. Saint Marc écrit: que le Sauveur sortant de l'eau; vit les Cieux. ouverts, & le Saint-Esprit qui descendit sur Buy. Saint Matthieu dit plus clairement, qu'aprés que Jesus eut été baptifé, il sortit prom- C. ... tement hors de l'eau, & qu'austi-tolt les cieux luy furent ouverts. Cela n'empesche pas que ce Monastere du saint Precurseur n'ait esté Monastere: aussi bâti en memoire de cette merveille & du de S. lean. Baptême de Nostre-Seigneur. On n'a pas pli Baptifte. choisir un lieu plus propre que celuy-là, & il eust-esté mal-sain & tres-incommode, si on l'eust mis plus prés du Jourdain, & je ne sçay. mesme si on l'auroit pû.

ce Monastere estoit grand & magnisique, à en juger pat ses ruines. On voitencore un assez beau teste d'Eglise. Il y a des Images & des Inscriptions grecques sur ses murailles mais elles sont presque toutes effacées. C'este là le Monastere où fainte Mariel Egyptienne vint aprés sa conversion recevoir les Sacremens de la Penitence & de l'Eucharistie, & d'où elle alla passer le Jourdain pour s'en soncer dans se Desert, où elle vescut & este se mourrit 47, ans detrois petits pains seulements.

G'est celuy-là mesme, où l'Abbé Zozime, qui nous a appris l'histoire admirable de cette Sainte, vint s'instruire de la persection de la Vie Religieuse, qui yestoit pratiquée avec plus de science & de zele, que dans celui où il demeuroit dans Palestine. Dieu l'en tira, & l'inspira de s'avancer dans la Solitude, où il rencontra ce miracle prodigieux de penitence & de sainteté.

Il y a un autre Monastere bien éloigné de la,

balti au milieu de cette vaste Campagne, qui est entre la Mer-morte & Jericho, que nous allames aussi visiter. Il étoit fort grand & fort beau: mais on n'y voit plus que de belles ruines. On le nomme le Monastere de saint Jerôme J'avouë que je n'en sçay pas la raison. Toutes les images & les inscriptions sont grecques, & il ne paroist pas que les Grecs. ayent eu beaucoup de devorion pour ce saint Docteur, dont le nom mesme ne se trouve pas dans leur Menologe, bien qu'ils l'ayent reconnu pour un des Docteurs de l'Eglise dans le fixieme Concile occumenique, Parmi les images qui y sont, je ne vis point d'images des Saints du Rite Latin; que celle du Pape S. Silvestre, encore n'avoit-il rien de Romain, que la maniere de donner la benediction , le pouce & les deux doigts suivans étendus, &: les deux autres fermés dans la paume de la main. Au lieu que les Grecs prennent le doigt annulaire, avec le pouce, & étendent les autres. Ils figurent par-là, disoit le seu Patriarche d'Antioche Macaire, que j'ay connu à Damas, le nom de Jesus-Christ. vouloit que le perit doigt élevé representast un iora, I, & les deux autres un etha, n, qui sont les deux premieres lettres du nom de Jasus: ,

Aussis, & que le pouce couché sur le doigt an-

Monastere de S. Ierosmr.

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 377 nulaire, representast un Khi, X, qui est la premiere lettre du nom de CHRIST , xoisos. Pour ce qui est du reste, ce saint Sylvestre est reveru des habillemens Pontificaux que portent les Grecs.

#### C HAPIT RE VIII.

## De la Mer-morte.

E lieu où est cette Mer, étoit autrefois une rerre bien cultivée & de grand rapport, & un pays si agreable, que l'Ecriture le com- Gen. 1. pare à un Paradis digne de Dieu. C'estoit une Sieut Par belle Campagne qui s'abbaissoit insensible-radisse ment jusqu'au Jourdain, dont elle étoit arrofée. Elle étoit couverte d'une forest de jardins', & de delicieux bocages, qui la faisoit nommer Vallis Sylvestris, la vallée des boiss & elle fournissoirabondamment tous les plaifirs de la vie à cinq Villes considerables, qui c. 17. s'appelloient Sodome, Gomorre, Adama, Seboin & Bala, autrement Segor, dont les Seigneurs portent le nom de Roysdans la Genele. Mais le peché firun Enfer de ce Paradis. L'orgueil qui élevoit le cœur de ses habitans, l'abysma: l'affluence de tous les biens y set naistre l'abondance de tous les maux; l'oisiveté y apporta une corruption horrible; & le peu d'égard & de misericorde qu'on y avoit pour les miserables, empeschant le cours des graces de Dien squi ne s'écoulent qu'en ceux qui se vuident en faveur des pauvres, tons les vices inonderent ces cinq Villes, & le débordement sut si general, qu'il ne se trouva pas seulement dix hommes de bien dans Sodome,

ni apparemment dans tout le refte du pays. Si ce nombre s'y fût trouvé, Dieu étoit piest pour l'amour de ces dix personnes sidelles, & en confideration d'Abraham, de suspend: e sa juste colere, & depardonner encore une fois à ces cinq Villes abominables. Il n'y avoit que la famille de Loth, cu Dieu fust craint & adoré, & elle ne confistoit qu'en quatre personnes. Dieu lui envoya deux Anges, qui l'obligerent de se retirer promptement de ce lieu maudit. A peine l'eut-il fait avec sa semme & ses deux filles, que Dieu fit pleuvoir des torrents de feu-& de souffie, qui consumerent jusqu'aux pietres,& changeient ces terres graffes & fertiles, en cendres seches, salées, & steriles. Elles s'enfoncerent mesme, & se remplirent des eaux du Jourdain, qui formerent ce grand lac que nous nommons la Mer-morte, & qu'on appelle ici Bahhrei louth, c'est-à-dire le lac de Loth, long d'environ 24. lieues, & large de deux ou trois en divers endroits. Il n'y eut que quatre Villes d'abysinées, Segor fut conservée, à la priere de Loth. Il nous sembla en voir encore les relles dans le lac ; au moins il enferme une espece de fort, petite Ise assez prés de son rivage, où ceux qui y furent, virent quantité de pierres taillées, & comme des ruines de maisons. Et c'est l'endroit, où les Cartes marquent Segor.

Les eaux du Jonrdain sont d'elles-mêmes extrêmement douces; mais aussi-rost qu'elles entrent en cette Mer de la juste colere de Dieu, elles contractent une salure, & une amertume, qui n'a point d'égale au reste du monde, & qui a fait justement appeller ce lac, Mare salis, mare sals ssimme. Elles deviennent aussi si pe-santes, qu'on a peine à nager dedans, le corps & principalement les pieds s'élevant roûjouts

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. 1V. 379

au dessus, & ne pouvant pas les pousser commodément, comme il est necessaire pour cet exercice. Nous l'avons veu par experience, Car quelques personnes s'étant déposiillées, & étant entrées dans ce lac, marchoient dans l'eau sans difficulté; mais quand ils s'étendoient dessus, ils y demeuroient, sans pouvoir ensoncer, bien qu'ils rachassent de le faire, & il falloit qu'ils sissent essont pour se semettre debout sur leurs pieds, & rentrer dedans.

On ne voit la aucun poisson. Ce n'est pas que l'eau soit épaisse & boueuse. Elle est toutà-fait claire & transparante; mais elle a quelque mauvaile qualité, qui les rebute & les fait mourir. C'est peut -être, parce que cette Mer n'a rien en soi, qui ait vie, qu'on luy adonné le nom de Mer-morte. Si ce n'est plûtost parce que les eaux semblent s'arrester là, & n'avoir point d'autre mouvement, que celuy du vent ;mais il est hors de doute qu'elles s'écoulent par dessous terre, & vont se perdre dans la Mer. L'on raconte qu'un Pelerin ayant laissé tomber une tasse de bois dans le Jourdain, elle alla s'abismer dans ce lac, d'où elle passa jusqu'au rivage de la Sicile, où on la pescha, & où celuy qui l'avoit perdue, se trouva, & la rachera, C'est ce qu'on dit, & ce qui est allez. incroyable.

Certains Auteurs écrivent, que cette Mer est continuellement couverte de vapeurs grosfieres, qu'il a rendent horrible. Je n'en ay point veu dans mes deux voyages, & sa surface pasoist aussi belle que celle des autres eaux; mais le dedans est bien different, comme j'ay dit, & ce goust épouvantable, dont elle est empreinte jusqu'au fond de sa substance, est un témoignage sensible & perpetuel de la malediction, dont Dieu frappa ce méchant lieu, ily a plus de quatre mille ans.

Lesterres d'alentour ne nous la firent pas moins voir. Elles paroissent comme de la cendre, on n'y trouve point de pierres, ou l'on y en trouve fort peu. Et à peine ces terres brûlées produisent-elles quelques épines & quelques méchantes herbes, lors mênte qu'elles sont arrosées des pluyes de l'Hyver & du Printemps. C'est ce que nous remarquames

de nos yeux.

Mais pour l'entiere satisfaction de ceux qui ·liront ce Livre, & qui defireront sça voir l'état de cette Contrée, je lour diray ce que j'en ay appris de l'Abbé du Monastere du saint Saba, nommé Daniel, avec qui je fis grande connoissance dans un voyage qu'il fit à Damas, lorsque j'y estois. Comme il a long-temps vescu en ce pays, je crûs qu'il pourroit m'en dire des nouvelles plus seures qu'un autre. Je m'en informay exactement, & il me raconta-ce qu'il en avoit veu luy-mesme, il y a quelques années, que des Arabes amis le prisent avec eux, & le conduisient à l'entour de la Mer morte.

Il vit prés de cette Mer, à une journée de l'embouchure du Jourdain, & à sa coste Occidentale, quantité de ces aibies de Sodome, dont les anciens Auteurs font mention. Ils sont de la hauteur des Figuiers, & ils semblent en avoir le bois : leurs fueilles approchent de · la verdure & de la figure de celles des Noyers, & leur fruit est semblable à de gros limons; il. en a la couleur & la forme; mais il'n'en any la folidité ny la bonté. Sa beauté tente & attire l'œil & la main; main la main le prenant & le Geft. pr- pressant, il plie sous elle, & paroist vuide comreg. 100. Chartres, qui de son temps visita aussi ce pays,

parle de ces arbres en cette maniere. Je vis là, dit-il, comme des pommes en des arbres, dout ayant rompul'écorce, je trouvay le dedans noir & poudreux. Ce fruit elt une riche figure des biens & des plaisirs du monde, qui ont quelque chose dans l'apparance assez agreable pour tromper, mais qui au fond ne sont remplis que de vanité & d'orduse, & n'ont rien qui puisse saire l'appetit & contenter le goust de l'homme. Cet / bbé, à qui je montray la figure de la Mer morte dans une Carte de Geographie, me dit qu'elle n'avoit pas à l'extremité cette pointe, que luy donnent nos Geographes, & qu'elle y faisoit un plus grand rond; qu'à cette extremité, il y avoit une raviere confiderable nommée Saphia, qui vient du Désert se jetter dedans, & qui a son cours, à reu prés, du Sud-est au Nort; qu'à ce bout de la Mer morte & beaucoup devant, il y a de vastes campagnes & des montagnes de sel ; que cetteMer vers sa fin est comme separée en deux, & qu'il y a un chemin, par où on traverse, n'ayant de l'eau qu'à demy jambe, au moins en Esté; que là la terre s'éleve, borne un autre petit lac de figure ronde un peu ovale, entouré des plaines & des montagnes de sel, dont je viens de parler; que les campagnes des environs sont peuplées d'Arabes sans nombre, mais qui s'entendent assez mal. ensemble, & quisont presque toûjours aux mains les uns contre les autres; que le costé Oriental de la Mer morte a des plaines fort fertiles; qu'il y a des Villages, où il y a des Eglises & quelques Chrêtiens : mais des Eglises sans Prestres, & Chrêtiens sans presque aucune pratique du Christianisme; que beaucoup d'eux, faute de Prestres & d'instruction, ne sont point baptisez, & que quelques-uns

sont venus quelquesois jusqu'à son Monastere. de saint Saba, pour demander & recevoir ce Sacremenr. Il me marqua & me nomma ces Villages. Le premier qu'on trouve aprés avoir passé la riviere de Saphia, est Cafarobba; l'autre plus avancé à l'Orient & au Septentrion de. ce premier s'appelle Amorrheon, où il y a une belle Eglise dediéc à saint Georges; à quelques lieuës delà & presque dans la même ligue vers. le milieu de la Mer morte, où l'on peint le torient & la vallée de Jared, on en rencontre un autre nommé Chamaida, & un autre encore asiez proche, appellé Coura, & un cinquiéme au dessous appellé Megeb. C'est ce que m'apprit ce bon Abbé Grec.

Je m'informay aussi de luy du bitume , que les Auteurs disent que l'on y recueille, & qui pour cela ont nommé ce lac Asphaltita, du nom dont les Grecs appellent cette espece de poix. Il me répondit, que l'on ne l'y trouvoit pas en tout temps; mais qu'en certaines années cebitume sembloit sorir, comme de, dessous l'eau (c'est probablement des endroits, où l'Ecriture dit qu'étoient les puits de bitu-19. me) qu'il s'élevoit à la surface du lac, & s'y assembloit quelquesois de la grosseur d'un navire; qu'il flotoit au grédu vent, qui enfin le, portoit à quelque colte, où il s'arrestoit, & où quelquesois il se rompoit en diverses pieces; que les Arabes le ramafloient avec soin, & que le Bassade Jerusalem en avoit sa part, & leur en laissoit prendre la leur, & qu'il s'en formoit, de cette sorte, diverses maffes de differentes groffeurs en divers endroits.

Je ne manquay pas aussi à luy demander des nouvelles de la femme de Loth, dont Nôtre-Seigneur nous o donne de nous souvenir, pour apprendre par son exemple à ne penier;

qu'à nous sauver, & à ne point détourner nos regards & nossoins à d'autres choses, & que le Sage nous represente, comme un monument stable d'une ame incredule : Incredibilis anima memoria stans sigmentum salis. Les C 10. Arabesluy dirent qu'elle subsistoit encore, & s'offcirent de la luy montrer; mais comme le lieu qu'ils luy marquoient, étoit éloigné, & qu'il ne les cint gueres, il ne voulut pas y aller. On voit à deux lienes d'Hebron , sur le chemin qui conduir à cette Mer, la montagne où Loth se retira avec ses filles. Il y a deux Grottes & une Mosquée bastie dessus, qui porte son nom. Ce sut-là qu'elles l'enyvrerent & conceurent Moab & Ammon, par une incette épouventable. Cette montagne est éloiguéc de la Mermorte; mais la peur qui s'étoit accreue dans Loth par le chastiment de sa femme, put bien le faire fuir jusques-là.

· A vant que de finir ce Chapitre, je ne veux pas omettre une chose qui m'a surpris dans mes deux voyages. Je me suis trouvé dans l'un & dans l'autre en compagnie dequelques Marchands Heretiques; & tous ont fait paroiltre une devotion particuliere pour cette Mer de Sodome, témoignant une joye extraordinaite de la voir, & rempliflant grand nombre de bouteilles de son eau, pour l'emporter aveceux, comme l'on feroitune precieuse relique. Te nescay pasbien la raison de leur devotion; & pourquoy ils se chargerent plutost de cette eau-la, qui est une eau de colere & de vengeance, que de celle du Jourdain, qui est une eau de misericorde & de salut. Enfin à les voir, on eust dit que dans tout le voyage de la Terre-Sainte, rienne leur avoir tant agreé.

Aprés avoir demeuré quelque temps à cor-

campagne de Jericho, & nous vismes en pafsant ce Monastere de saint Jerosme, dont j'ay parlé. Le lendemain nous nous rendismes en ferulalem par le mesine chemin que nous avions pris en venant. Mais dans mon premier voyage, on nous y reconduisit par dessus de hautes montagnes, qui terminent ces plaines cendreuses, qui environnent la Mer morte. Ces plaines font marquées par les Geographes du nom de Vallée de Benediction, parce que bien qu'elles portent encore les vestiges de la malediction, dont Sodome & Gomorre one esté frappées, Dieu y versa sa benediction sur fon Peuple, & il y fut beni solemnellement, lorsque Josephat Roy de Juda, pour recompense d'avoir mis sa confiance en Dieu seul, y remporta une infinité de déposiilles des Ammonites & des Moabites, qui étant venus le combattre, se combattirent oux-mesmes, & se défirent les uns les autres. Ayant passé cette vallée, nous montasmes les hautes montagnes, que j'ay dit. Et c'est de là, que je pris garde, que nos Geographes manquentà la figure, qu'ils donnent à la Mer morte. Ils la font presque toute droite, & cependant elle courbe beaucoup, & allant du Septentrion au Midy, elle decline vers l'Occident, & fait presqu'un demi-cercle.

On nous sit voir dans ce chemin, & sur le haut d'une de ces montagnes, un lieu, que les Turcs honnorent beaucoup, & où ils difent qu'est le Sepulcie de Moyse. Ils y ont basti une belle Mosquée, & un Hôpital, où ils sont la charité à ceux de leur Religion. Mais il est certain qu'ils setrompent, Mosse ayant esté ensevely par le ministere des Anges dans une vallée du pays des Mozbites, à l'opposite du mont Phogor, sans que personne.

Dent. uls. DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 585

zit jamais sçeu le vray lieu de sa Sepulture : Dieu l'ayant caché aux Israelites, de peur qu'ils ne l'adorassent, & ne luy fissent des sacrifices, dans le penchant surieux qu'ils avoient alors à l'Idolatrie.

#### CHAPITRE IX.

# De ce qu'on voit sur le chemin de ferusalem à Bethlehem.

P Eu de jours aprés nostre retour de la Mer morte, nous allâmes voir Bethlehem. Le chemin qui y.conduit, presente aux yeux pluficurs choses dignes de remarque, dont il est bordé, pour ainsi dire, de costé & d'autre. Je les consideray à loisir avec un autre Religieux, m'étant dégagé de l'embarras de la grande suite de M. l'Ambassadeur, & l'ayant

precedé d'un jour.

Nous sortismes par la porte d'el Khalil, c'est-à-dire, de l'Amy de Dieu. C'est le nom d'Abraham. Nous passames au dessus de la Piscine de Bethsabée, d'où nous arrivâmes à la montagne du manvais Conseil, que nous laislames à main-gauche, & nous commencâmes à avoir à la droite cette grande vallée des Geants, que l'Ecriture appelle souvent Raphim, Nom qui signifie le mesme dans la Langue-Sainte. Les peuples qui l'habiterent, eurent ce nom anciennement, à cause de la grandeur & de la force extraordinaire de leurs corps. Ce n'est pas une vallée profonde, c'est plûtost une grande campagne assez basse. bornée en divers endroits de petites collines. Elle est entre le Midy & l'Occident de Jerusa-

lem, & elle s'étend jusqu'à Bethlehem. Da-2. Reg. s. vid y defit par deux fois les Philistins. La premiere, il les attaqua de front, les mit en fuite, & gagna sur eux de riches dépouilles. Il enleva mesme leurs Idoles, & les mit au feu. La seconde fois il les prit à dos, & Dieu combattit pour luy & avec luy, rendant sa pre-

sence sensible par un doux bruit qu'il excita 1. Paral. sur le haut d'un grand nombre de Poiriers 14. plantez dans les champs, & le donnant pour le signal de livrer bataille. Rabsacés vint aussi avec de puissantes troupes, & s'approcha de Terusalem pour la sommer de se rendre à Sennacherib son Roy, devant qu'il l'investit avec son armée; mais Ezechias mettant sa confiance en Dieu resolut de luy resister, selon le conseil d'Isaye. Et Rabsacés s'étant retiré vers son Prince, au delà de cette vallée, Dieu envoya une nuit un de ses Anges, qui mit à mort cent quatre-vingt cinq mille hommes de l'armée, & obligea Sennacherib de se retirer promptement avec dix hommes seulement, qui seuls resterent de l'armée, comme dit

In c. 10. faint Jerôme. L'Ange mesme, ajoustent les I (aix Idem qualt. Hebr.

Hebreux, pour le charger de honte & de confusion luy fit tomber la barbe & les cheveux, & dans la retraite il fut poignardé par ses propresfils. Dieu voulant dés ce monde punir les blasphêmes qu'il avoit proferez contre son faint Nom.

Maison de faint Simeon.

On voit dans cette vallée des Geants, dans un endroit un peu élevé, qui est à prés de trois quarts-de-lieue de Jerusalem, la tour de Simeon : Et l'on dit , que c'est un reste , ou un monument de la maison de ce saint Vicillard, qui eûr le bon-heur de recevoir le Fils de Dieu entre ses bras le jour de sa Presentation au Temple. La commune opinion des Eglises

LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 387 Chrestiennes de l'Orient, est qu'il estoit un des Septante Interpretes, que Ptolomée Philadelphe assembla, pour faire la Traduction de l'Ecriture-Sainte de l'Hebreu en Grec ; & leurs Livres racontent qu'en traduisant ce passage du Prophete Isaye : Une Vierge concevra & enfantera un Fils, il luy vint en penfée que la chose étoit impossible, & qu'il falloit écrire le mot de femme, au lieu de celuy de Vierge; que ce fut alors que Dieu l'éclaira, & luy revela qu'il ne mourroit point, qu'il n'eust veu cette Vierge-Mere, & son Fils le Sauveur du monde. Si cela est vray, il avoit plus de trois cens ans, lorsqu'il jouit de son bon-heur. Ce qui est rapporté par Egesippe paroist plus probable, que ce Saint estoit un docte Rabin, qui expliquoit l'Ecriture à ses Disciples; & qu'ayant leu dans Isaye cette Toseph de Prophetie surprenante, il esfaça le nom de Vier-Giesa ge jusqu'à trois fois, & mit en son lieu celuy Marnel. de femme : & routes les trois fois representation Padiglies de femme; & toutes les trois fois reprenant son ne del Livre, il trouva celuy de Vierge si bien récrit, Mystice qu'il paroissoit qu'il ne l'avoit pas osté de sa Salomeplace, excepté que la troisiéme fois, il le vit ". marqué en riches caracteres d'or; que dans l'admiration, qui le saisse, il demanda à Dieu de luy faire connoistre un mystere si inconcevable, & qu'il le luy revela, comme nous l'apprend l'Évangile. Il étoit Prestre, & il deservoit le Temple, lorsque la Vierge y alla, pour s'y purisier, & pour y presenter son Fils. C'est le sentiment de saint Cyrille, de saint Terosme, de saint Epiphane, & les peintures nouvelles & anciennes le representent, comme tel, dans l'Orient & dans l'Occident, L'Evangile me semble le marquer assez clairement, disant qu'il receut le Sauveur entre ses

bras, lorsque ses parens l'offrirent, & qu'il leur

Rij .

des Prestres. Il estoit aussi Prophete, & il prédît à la sainte Vierge son Martyre & les persecutions que devoit souffrir le Sauveur. Il fut luy-meline si je l'ose dire, Martyr aprés sa mort, ayant esté privé de l'honneur de la Sepulture par les autres Prestres, parce qu'il employa le reste de ses jours, à publier que le Messe estoit venu. C'est ce que rapporte saint Epiphane, qui écrit qu'il a velcu encore Proph. in quelque temps, aprés avoir veu JEsus-CHRIST; mais Nicephore croit que sa priere fut exaucée, & qu'il mourut aprés avoir veu & preché le Sauveur du monde. Quoy qu'il en soit, s'il n'a point eu de Sepulcre pour conserver sa memoire, Dieu l'a conservée dans les restes de sa maison, qui subsistent encore. malgréle temps, & les desolations si frequentes de ce païs.

De vit.

Simeon.

Avançant dans nostre chemin de Terusa-Le Teres bynte de lem à Bethlehem, prés de l'espace d'une licue, LaVierge. nous nous trouvalmes proche le lieu, où estoit il n'y a pas encore long-temps le Terebynte de la sainte Vierge. C'estoit un Arbre beaucoup reveré, non seulement des Chrestiens, mais aussi des Mahometans. La Tradition est que la Bien-heureuse Vierge portant Nostre-Seigneur entre ses mains, & allant à Jerusalem, s'assir dessous, pour s'y reposer, & que cet Arbre pour luy faire ombre, & comme pour adorer son Createur qu'elle avoit entre ses bras, s'inclina, & ploya ses branches, comme fit cet autre Arbre d'Egypte, dont parlent Sozomene & Nicephore, lorsque le Sauveur s'y enfuit, & s'y retira pour fuir la perfecution d'Herodes, & n'estre pas enveloppe dans le massacre des Innocens. On a veu ce Terebynte renouveller le miracle du buillon

ardent de Moyse, je veux dire, qu'on l'a veu paroistre tout en seu sans brusser. Un Pasteur ayant apperceu la flamme y courut, & cette flamme cellant, il trouva cet Arbre avec sa premiere verdure. C'est le témoignage qu'il en a rendu, qui est d'autant plus recevable. que c'étoit, si je me souviens bien, un Mahometan, qui n'avoit aucun dessein de faire plaisir aux Chrestiens, par la siction de cette merveille, & qui n'avoit pas assez d'esprit pour la si bien faire. Mais si le seu du Ciel a eu ce respect pour le Terebynte de la Vierge. celuy de la terre n'en a pas eu. Des Pasteurs Infidelles vinrent l'y allumer une nuit. Il enmourut; & une partie fut brussée. Les Peres de la Terre-Sainte en ont retiré ce qu'ils ont pû, & en ont fait faire des Croix, & des Chappelets , qu'ils distribuent, comme une chose de grand prix, & il ne leur en reste plus gueres. Devant qu'on l'eust gasté de la sorte, ce n'estoit pas une chose si rare, parce qu'on coupoit de ses branches, dont l'on failoit ces sacrez meubles de devotion; & il en repoussoit de nouvelles...

Assez prés delà, mais un peu plus haut, & cisterne dans le milieu du grand-chemin, l'on trouve des trois une Cisterne revestue de belles pierres, qu'on Rois nomme la Cisterne des trois Rois, c'est-àdire, des Mages, qui vinrent d'Orient, pour rendre leurs hommages, & offrir leurs presens à Nostre-Seigneur. Ils avoient connusanaissance par cette étoille admirable de nouvelle creation, qui parut dans l'air à une élevation mediocre, mais avec tant d'éclat & tant de brillant, que la lumiere du Soleil ne Epift. 14. diminuoit rien de la sienne. Sa beauté qui ad Ephr. passoit, dit saint Ignace le Martyr, tout ce qu'on en peut exprimer, jetta l'étonnement

.390

39.

dans tous les esprits, & chacun cherchoit ce qu'elle vouloit dire. C'estoit la langue du Ciel, dit saint Augustin, que les Mages entendirent bien, aidez qu'ils étoient des oracles des Kum. 24. Sibylles, de la prophetie de Balaam leur compatriote, du bruit que les Juiss répandoient par tout, qu'ils attendoient bien-tost le Messie, mais particulierement de l'inspiration du Saint-Esprit. Si nous croyons ce que rapporte l'Autheur de l'œuvre Imparfait, ils virent dans le cœur de l'étoille l'image de cet enfant né Roy, qu'ils cherchoient, & une Croix sur Hom. 2. luy en forme de Sceptre. Il ajouste qu'ils marcherent deux ans sous sa conduite, & que leurs provisions de bouche ne s'épuiserent point pendant ce temps-là. Saint Epiphane o met avec raison ce recit au rang des Fables des Heretiques Sethians. Ce qui est vray, c'est qu'ils virent l'Etoille, & que la voyant, ils reconnurent que c'estoit l'Etoille de ce grand Roi promis aux Juifs, à qui tous les Rois devoient se soumettre. Il est probable qu'elle leur parut environ deux ans avant la naissance ' de JESUS-CHRIST, qu'elle croissoit afsez sensiblement en beauté à mesure, que le temps de cette naissance approchoit, & qu'écant proche, elle se fit voir dans tout son brillant, & commença à se mouvoir vers la Tudée. Ces Princes remarquerent que la suivant, elle s'avançoit devant eux, & sembloit les inviter à prendre sa route. Ils se determinerent à le faire, & ils arriverent heureusement à Jerusalem à la faveur de sa conduite: Mais elle devint là invisible à la presence d'une lumiere plus divine, que celle dont elle brilloit, C'estoit celle de l'Ecriture-sainte & des.

> Propheties, qui menoit au Messie, & le montroit plus seurement. En effet elle seur

découvrit le lieu, où il estoit né, & elle les envoya à Bethlehem. Ils vinrent jusqu'à la Cisterne, dont j'ay parlé, sans avoir d'autre flambeau pour les éclairer. Mais là leur Etoille se sit revoir encore à eux, & marcha devant

eux, comme elle avoit déja fair.

Un peu plus avant & à la veue de Bethlehem, on trouve un assez grand monastere de Grees dedié à saint Elie; & vers son entrée. mais de l'autre costé du chemin, on voit une roche imprimée d'une figure d'homme couché, qu'on dit être celle de ce Prophete. S'étant un jour couché sur cette pierre pour prendre un peu de repos, elle s'amollit sous luy & receut son image. Cette image est assez mal formée, & si l'on n'y faisoit regarder de prés, on la passeroit sans y faire reflexion. On ne sçait point à quelle occasion Elie alloit là, sa Mission étant dans le Royaume d'Israel; mais il est certain qu'il alloit souvent adorer Dieu dans le Temple de Jerusalem, & qu'il le faifoit, selon que la Loy l'ordonnoit, au moins trois fois l'an. Ainsi il a pû souvent passer en cet endroit. Il se trouve dans un champ voisin de petites pierres, qui ont la figure d'un poids-chiche. Et l'on dit, mais à mon avis sans obliger personne à le croire, que cela vient de ce Prophete. Sanut dit que ce fut de Nostre-Seigneur, qui passant par là , demanda au Laboureur ce qu'il y semoit (il y semoit des poids-chiches) & il répondit qu'il semoit des pierres. Hé bien, dit-il, que ce soient des pierres. Ces poids le furent aussi-tost, ne conservant de ce qu'ils estoient que la figure. Depuis ce temps-là, ce champ en produit; mais on n'y en trouve plus que fort peu.

On voit de cet endroit-là, à main-droite de seux qui viennent de Jerusalem, une pețivit. O mort.

Proph.

te montagne, qui s'avance dans la campagne assez avant. C'est le lieu où l'Ange apparut au. Prophete Habacuc qui portoit à manger à ses moissonneurs, & d'où il l'éleva par un poil de sa chevelure, jusqu'en Babylone, presque en un moment. Il le transporta sur la fofse aux Lyons, où Daniel avoit esté jetté par les menées de ses ennemis, en haine de la sainte Religion qu'il professoit. Habacuc l'y consola, & soulagea la faim, qu'il y souffroit par les mets qu'il lui presenta. Saint Dorothée & saint Epiphane racontent que in synop. ce Prophete s'enfuit au pais des Ismae'lites Epiph de lorsque Nabuchodonosor vint assieger & detruire Jerusalem : qu'ensuite il retourna à sa maison, & que lorsqu'il fut transporté par: l'Ange, il avertit ceux de sa maison, qu'il alloit loin, & que s'il tardoit, ils eussent soin de faire disner ses Moissonneurs. Il mit si peude temps à faire ce Voyage de plus de soixante journées, qu'il fut de retour avant que los. ouvriers eussent achevé leur repas. Il y a une Eglise au lieu de cet admirable transport. Mais aprés tout, ce coup de la Toute-puissancenemerite pas tant nos admirations, que ce foin paternel, que Dieu a de consoler ses serviteurs & de pourvoir à toutes leurs necessitez, faisant phistost de grands & de prodigieux miracles, que de les abandonner dans l'extrémité, & de les frustrer de ce qu'ils attendent de son amour. Quelques-uns croyent que ce Prophete Habacuc n'est pas celuy dont nous avons les Propheties; parce qu'ils ne jugent pas probable, qu'ayant prophetizé sous le regne de Josias, il fût encore vivant sur la fin de la captivité de Babylone, lorsque Daniel sus jetté dans la fosse aux Lyons, plus de quatre vingts ans aprés, Mais quand on feroit ce Prophete âgé de plus de cent ans, n'auroitil pas pû être transporté à cet âge? Plusieurs des Saints Peres le croyent, & nous asseurent que cet Habacuc est celuy mesme qui nous a

laissé ses Propheties.

Mais retournons dans nostre chemin. En Sepulcre approchant de Bethlehem, on rencontre le deRachel Sepulere de Rachel, la femme bien-aimée du Gen. 19. Patriarche Jacob, dont il acheta le mariage par un service de quatorze ans, & il avoit pour elle tant d'estime & de passion, qu'il crût l'avoir à bon marché, & presque pour rien. Elle mourut là en couche de Benjamin qu'elle appella son Benoni, le fils de sa douleur; & Jacob luy éleva un monument, qui n'a pû durer en son mesme état jusqu'à nos jours; mais qu'on a rebasti quand le temps, ou quelques fácheux accidens l'ont ruiné. Les Turcs mesmes l'entretiennent aujourd'huy avec grand soin. Il est sous un petit Dome soûtenu de quatre pilliers, qui font quatre arcades, par où on le voit de tous les costez. Il y a d'autres. Sepulcres de peu de consideration à l'entour-

On montre une petite montagne à un demiquart de lieue de là, où l'on voit les ruines d'un village appellé autrefois Rama, à ce qu'on nous dît, auquel Jeremie fait allusion dans le témoignage, qui est rapporté par saint Matthieu à l'occasion des innocentes victimes, qu'Herodes immola à son ambition enragée. On a entendu, dit-il, une voix en Rama, quantité de pleurs & d'hurlemens, Rachel pleurant ses ensans; & elle n'a point voulurecevoir de consolation, parce qu'ils ne sont plus. Saint Jerôme & quelques autres, sans considerer ce village, s'arrestent à la signification du nom Rama, qui veut dire haut, & aleur sentiment le sens de la Prophetie est.

R.v

qu'une voix haute s'est sait ouir, ou qu'esse s'est sait ouir en haut, dans toutes les montagnes des environs de Bethlehem. Les habitans en sont nommez ensans de Rachel, non que ses descendans eussent ce païs en partage, car il sut donné à ceux de la Tribu de Juda; mais parce qu'elle en estoit comme la Tutelaire, & que pour honorer son Sepulcre, ce petit canton s'étoit peuplé de familles & de villages.

Cisterne deDavid.

La derniere chose qui merite d'être considerée devant qu'on entre dans Bethlehem, est la Cisterne de David. Cette Cisterne si celebre, qui étoit à la porte de Bethlehem, & dont David souhaitta dans sa soif de pouvoir boire de l'eau, lorsqu'il éroit prest de combattre les Philistins, qui s'étoient emparez de ce lieu, & de toute la vallée des Geans, dite Raphaim. Trois de ses Braves ayant entendu son desir passerent au travers du campennemi, forcerent tous les obstacles, & luy apporterent de cette eau. Mais il en fit un genereux sacrifice à Dieu ; il crut que la boire ,. c'étoit boire le sang de cestrois genereux Sujets, qui la luy avoient apportée en danger évident de perdre la vie. Cette Cisterne est bien couverte, & elle a trois bouches, en memoire peut-estre de ces trois Braves de David. L'Ecriture-sainte la met juxta portam, auprés de la porte, & à la porte mesme de Bethlehem in portà. Ce qui a fait juger à beaucoup de personnes, que celle cy n'est pas celle, où vinrent ces braves. On fait encoredifficulté sur le campement de David & des. Philistins. Mais outre qu'on peut dire que Bethlehem, en ce temps-la, s'étendoit jusques à cette Cisterne : que le Prophete Michée ne dit pas que Bethlehem fût une ville

2. Reg. 23. 1. Paral.

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 395

absolument petite; qu'il témoigne seulement qu'elle l'estoit, comparée aux principales & aux plus grandes; & que si elle l'estoit en effet du temps de ce Prophete, il ne s'ensuit pas qu'elle le fust du temps de David. Outre cela, disje on peut montrer par divers exemples que juxta portam, & in portà, peuvent signifier ce qui estoit proche de la porte. Pour ce qui est du campement des ennemis qu'on pretend n'avoir pas esté entre les troupes de David & la cisterne dont nous parlons, il n'importe, c'est assez que les ennemis fussent à Bethlehem. Comme ils virent venir ces trois Braves, ils coururent contre; mais ils ne purent les empêcher. Ces vaillans hommes les repousserent, passerent au travers, & malgré eux eurent de l'eau de la cisterne. Nous trouvons dans les histoires profanes des coups de hardiesse aussi admirables, & aussi heureux.

# CHAPITRE X.

## De Bethlehem.

E seul nom de Bethlehem a je ne sçay quoy de doux, qui flatte agreablement le cœur, & luy inspire de la devotion & de la tendresse. Que pensez-vous que doive saire Bethlehem mesme lorsqu'on le voit, qu'on est dedans, & qu'on respire cet air natal du Fils de Dieu?

Cen'est plus à present qu'un village, qui est assez grand & assez peuplé. Sa longueur est de l'Occident à l'Orient sur-une montagne plus basse que celle de Jerusalem; mais élevée pourtant, & entourée de pluseurs autres, qui

R vj

sont plus loin, & à ses costez. Il a une situation avantageuse, & une veue fort agréable de vallées & de collines, qui sont partie incultes, partie labourées, & qui par leur varieté donnent du plaisir à l'œil & du divertissement à l'esprit. Les habitans sont Chrestiens & Mahometans. Ils vivent entr'eux de bon accord pour se maintenir dans leurs droits, & ils ont amitié avec les Arabes, qui dans leur besoin ne leur manquent pas. Ils sont terribles, quand an les irrite, & ils n'épargnent pas mesme, à ce qu'on m'a dit, les gens du Bassa, quand ils.

veulent leur faire quelque tyrannie.

Les Chrestiens étoient presque tous Grecs autrefois. Mais la charité des Peres de la Terre-Sainte, & leur vie plus exemplaire, que celle des autres Religieux des diverses Nations ; Chrestiennes de cet Orient, en a converty un grand nombre. Et je croy qu'il n'y a gueres moins de cinquante familles de bons Catholiques, qui suivent le Rite Romain. Les Schismatiques Grecs de Jerusalem en ont une mor-. tification incroyable, & il n'y a rien qu'ils n'ayent tenté pour empescher le cours de ces conversions. Plusieurs d'entr'eux sont si emportez, qu'ils n'ont point de honte à ce qu'on m'a dit, de témoigner, qu'ils aimeroient mieux voir leurs gens professer l'Alcoran, que la foy de l'Eglise Romaine. Il n'y a gueres d'hommes parmy ces Catholiques, qui ne sçavent l'Italien, & qui ne servent de Truchemens. Leur merier & celuy des autres Chrestiens, & mesme des Mahometans, est de faire des Chappelets; qu'on benit sur les saints Lieux, qu'on envoye en Europe, & dont les Pelerins se chargent pour les distribuer à leurs amis. Les plus habiles font de belles croix & des representations de toute l'Eglife du S' Sepulcre; & de toute

### DETA TERRE-SAINTE: LIV. IV. 397

celle de Bethlehem, de la sainte grotte, & du-S. Sepulcre; mais avec tant de justesse, qu'il n'y manque pas un pillier, ny la moindre colonne. Il y a de ces croix, du prix de trois ouquatre écus, selon leur grandeur, & la delicatesse de l'ouvrage. Les representations de l'Eglise du S. Sepulcre sont de quinze & devingt écus. Le travail est plus cher que la matiere: car tout cela n'est que de bois, avec quelques ornemens de nacres de perles, & d'os. blanc en façon d'yvoire. Tout cela se fair presque avec le coûteau & le ganif : Et aprés. tout nos habiles Tourneurs de France auroient de la peine à mieux réissir, avec la bonté & le nombre de leurs instrumens. L'on m'a dit qu'il n'y a point d'annéé, qu'ils ne debitent pour plus de trois ou quatre mille écus de ces : meubles de pieté, ce qui est difficile à croire.

L'Eglise & la grotte de la Nativité de Nôtre-Seigneur, & les Convents qui l'environ+ nent, ne sont point dans le village, ils sont au bout à son Orient. Vous trouvez d'abord une grande porte, dont les murailles sont fortes & épailles, comme sont celles des villes; C'est un reste des ruines de l'ancien Monastere, par où l'on entre dans une grande court; qui est au devant de l'Eglise, où il y a plusieurs. cisternes. Cette cour est fermée au Midy par un ancien bastiment; qu'on nomme l'Ecole; ou la Sale de Saint Jerôme, parce qu'on tient que cet admirable Docteur failoit là ses sçavantes leçons sur l'Ecriture sainte, dont nous avons le précis & la substance dans ses excellens ouvrages, & que c'estoit-là aussi qu'il recevoit ceux, qui venoient le consulter. La voute de cette sale est soûtenue de cinq ou sixcolonnes de marbre : Elle a bien 10. 00 40: pas de longueur, & 1; ou 16. de largeure

Elle appartient aux Armeniens, qui la font fervir d'étable pour les chevaux & les mulets de leurs pelerins. Ce lieu estoit aussi peut-estre une partie de l'Hôpital, & du Monastere, que Saint Jerôme avoit basti-là, où il recevoit avec tant de charité tous les Pelerins, pourveu qu'ils ne sussent l'horreur de son cœur, & il ne pouvoit voir dans sa maison des gens comme eux, qui ont abandonné celle de Dieu, & qui la veulent renverser. L'autre costé de la Cour estrout ouvert, & c'est l'endroit, où l'ons ensevelit les Chrestiens.

De cette Cour on va dans l'Eglise. La grande porte en est murée, & celle qu'on y voit
aujourd'huy, est foit basse & fort étroite. On
l'a faite ainsi à dessein, pour empescher less
Turcs d'y faire entrer leurs chevaux. La
premiere fois que les Chrestiens y entrent,
ils payent aux Mahometans une petite piede d'argent, qui vaut environ dix-huit deniers.
On trouve ensuite une sale de mediocre grandeur, où il y a deux portes; celle qui est à
main droite, conduit au Monastere des Armeniens; l'autre qu'on a devant soy, est cellede l'Eglise.

Cette Eglise est un beau & grand vaisseau. On y compte jusqu'à cinquante colonnes de marbre toutes d'une piece, & fort hautes, qui y servent de piliers, distinguent la nes des aîles, & forment le chœur. La frise qui regne sur ces colonnes le long de la nes, n'est que de bois; mais d'un bois bien travaillé. Elle soûtient de costé & d'autre une muraille ouverte de plusieurs senestres, qu'on a élevée dessus jusqu'à la charpente. Ces deux murailles estoient autresois ornées & enrichies d'ouvrages à la Mosaïque, faits de petites pieces

de verre de toutes sortes de couleurs, & de figure quarrée, qui par leur arrangement formoient divers tableaux & écritures, mais avec tant d'art & de fincsle, qu'ont eût dit que c'étoit plûtost des ouvrages du pinceau que de maconnerie. Il en reste encore quelque chose, mais il en est bien tombé depuis la premiere fois que je les vis l'année 1668. Sur la muraille, qui est au Midy, on lisoit dans des cartouches à la Mosaïque, l'abbregé des sept premiers Conciles œcumeniques, écrit en Grec, excepté celuy du septiéme, qui est en Latin. Dans la muraille opposée, qui est celle du Septentrion, sont les Conciles particuliers; mais dont l'autorité est de grand poids dans l'Eglise. On y lit le sujet de celuy d'Ancyre, deceluy d'Antioche, de celuy de Sardique, de Gangres, de Laodicée & de Carthage, Dans l'entre-deux de leurs cartouches l'on voit un pupitre dépeint avec un livre qui represente le saint Evangile, qui a d'un costé un encensoir & de l'autre un chandelier & une croix. Toutes les Colonnes portent aussi l'image dequelque Saint en peinture platte. Les plus belles figures estoient sur les murailles du: chœur, & sur celles de la croisée, car cette Eglise est faite en forme de croix. Les principaux mysteres de nostre foy étoient-là bien representez : il n'en reste plus que l'Apparition de Nostre-Seigneur à Saint Thomas aprés sa Resurrection, quelque chose de son Ascension: au Ciel, del'Allomption de la Vierge, & je ne sçay quoy de semblable.

Le chœur est separé de la nef par une mumille que les Grecs ont fait bastir, pour en estre plus maistres, & jouir plus en repos de la sainte grotte, qui est au dessous. Il est plus élevé que le plain pied du reste de l'Eglise, à la

hauteur de trois degrez. Les mesmes Grecs y ont fait faire des sièges pour leurs Prestres, & un Autel à leur mode. L'Eglise n'est point voûtée, mais la charpente en est si bien faite, qu'elle l'orne autant qu'une voûte. Le pavé étoit tout de marbre, les murailles en estoient revestue's; mais les Infidelles l'ont enlevé. pour en parer leurs maisons & leurs Mosquées. Ils ont voulu autrefois abbatre mesme les colonnes, & l'on voit encore les marques des coups. Ce qui les empescha d'achever, fur que du milieu des colonnes, Dieu fit sortir des serpens, qui semblerent s'élancer sur eux, & dans quelques-unes on montre encore des fentes, par où l'on dir qu'ils sortirent. Sanut de Babylone, qui vouloit les faire mettre dans-

L'i-part. écrit que cela fur fait par un ordre d'un Soldan

un Palais qu'il bastissoit.

On dit que Constantin & Sainte Helene ont fait élever cette Eglise; mais je croy plus ce que dit nostre auteur Arabe Eutychius Sayd ebn Batrik, que celle que nous voyons aujourd'huy, est l'ouvrage de l'Empereur Justipien, qui ne trouvant pas celle de Constantin aflez belle, envoya un Archirecte avec or dre de l'abbatre, & d'en bastir une à la place, qui surpassaft en beauté toutes celles de Jerusalem; ce que l'Envoyé n'ayant pas executé à son gré, il luy fit couper la teste. Te croy que les ornemens qui y sont, y ont esté faits pour la plupart par l'ordre de nos Princes François; au moins il est hors de doute, que ceux du chœur, dont presque toutes les écritures sont Latines, ont esté faits de leur temps ... J'ay leu moy-mesme au bas le nom de l'ouvrier & l'année de l'ouvrage au premier voyage que j'y fis. Voicy ce qui y estoit écrit.
Absolutum est hoc opus per Ephrem pictorem.

Musivi operis artisteem, sub imperio Emmanuëlis magni Imperatoris Porphyrogenita Comneni, de in diebus magni Regis Hieroselymorum Demini Ammorii, de sanctissimi Episcopi S. Bethlehem Domini Raulineri anno 677. Indit. 2. Cet ouvrage a esté achevé par Ephrempeintre, & maistre ouvrier en Molaïque, sous l'empire du Grand Empereur Emmanuël Comnene Porphyrogenite, & du temps du grand Roy de Jerusalem le Seigneur Amaury, & du tres-saint Evesque de la Sainte Bethlehem le Seigneur Raulinet l'année 677. & de l'Indiction 2. Il parle la de l'année des Mahometans.

Il y a trois Autels dans l'Eglife, celuy du chœur qui est aux Grecs, est au dessus de la fainte caverne que le Sauveur a consacrée par sanaissance. L'autre qui est à main gauche dans la croisée, est dedié aux trois saints Mages, parce qu'on tient qu'ils descendirent là de cheval, voyant leur étoille s'arrester sur ce sacré lieu. On nomme le troisième, qui est à l'opposite à main droite, l'Autel de la Circoncisson, comme si elle s'estoit saite là.

Ce bel édifice comboit tout en ruine, il n'y a que trois ou quatre ans. Le plomb qui le couvroit, ayant esté derobé en plusieurs endroits, par les ennemis de nostre sainte Religion, la pluye avoit corrompu le bois, & gastoit tout. Les Grees ont sait une dépense d'approchant cent mille écus, pour reparer ce sanctuaire, & obtenir de l'Empereur des Turcs la permission de le faire. On dit que cette permission seule leur a coûté vingt mille écus. C'est un Boucher de Constantinople, qui a sourni toute cette somme; & l'on m'a raconté, que se voyant riche de cent cinquante mille écus & sains ensais, il s'en est reservé cinquante mille

seulement, & a sacrissé le reste cette œuvre de pieté; Dieu veiiille que le schisme ne la luy

rende pas inutile.

On ne s'arreste gueres la premiere fois à considerer la beauté de cette Eglise. Toute l'ame tend à la sainte grotte de la Naissance du Sauveur du monde. Elle est comme j'ay dit, sous le chœur de l'Eglise; & on y descend. du costé du Midy & du Septentrion, c'est-àdire, de l'un & de l'autre costé de ce Chœur par douze ou quatorze degrez de marbre & de porphyre. Les portes sont d'un bronze sort poly & fort ouvrage. On quitte ses souliers pour entrer dans ce sacré lieu, plus saint sans comparaison, que celuy du buisson ardent; & à l'approche de cet antre obscur, qui n'a point. d'autre jour, que celuy des cierges & des lampes, qu'on y fait brûler en grand nombre, la foy s'allume dans les ames vrayment Chrétiennes, & souvent dans le cœur mesme de ceux, qui n'ont gueres de religion. L'on s'y sent saiss d'une crainte respectueuse, & d'une fainte frayeur, qui remplit l'esprit d'une douceur & d'une consolation ineffable : Et l'on peut dire en ce facré lieu ce que dit Jacob, penetré qu'il estoit d'une horreur divine, aprés que Dieu luy eust apparu en songe, & luy eust promis que toutes les Nations de la terre seroient benites par le Messie, qui devoit naistre de la race. Quam terribilis est locus iste! non O que ce lieu est terrible ! Ce n'est autre chose

est bic aliud, nisi domus Dei & porta cali. que la maison de Dieu, & la porte du Ciel.



### CHAPITRE XI.

# De la sainte Caverne, où Nostre-Seigneur est né.

C Et antre, ou pour mieux dire, ce para-dis sousterrain, que S. Jerosme appelle le plus petit lieu de la terre, & qu'il a trouvé de instite. plus grand, plus auguste, & plus agreable que Rome & tout son Empire, n'a de longueur que 40. pieds à peu prés, & 12. de largeur. Il est plus large pourtant à son entrée, &il se retraissit insensiblement jusqu'au bout; mais la difference n'est pas beaucoup considerable. Vous voyez d'abord dans le milieu qui est entre les deux escaliers, un enfoncement, & comme une niche profonde, qui est coupée environ à la moitié par une table d'autel, où l'on dit là Messe devant une image à la Grecque, c'est-à-dire, fort mal-faite; mais fort éclarante en couleurs, qui represente le mystere de la Naissance du Sauveur du monde. Le dessous de cet autel est revestu de belles pierres de marbre ; il est pavé d'une qui est encore plus riche, & qui est percée d'un petit rond à son milieu, où l'on en a enchasse une autre de jaspe, ou de porphyre à deux pouces: de profondeur. On l'a entourée d'un cercle d'argent plein de rayons de mesme matiere. Dans cette melme pierre, dont est pavé le dessous de l'autel, on voit du costé le plus approchant de la porte, qui est au Midy, comme une image de la Vierge, que la nature y 2 formée, ou pour parler plus exactement qu'elle y a legerement ébauchée. On l'a cou-

Monach

ronnée d'un petit diadême d'argent doré, pour la rendre plus visible, & la faire mieux

distinguer.

Ce dessous d'autel est le vray Orient du monde, le point oriental, où le Soleil de justice est né, & d'où il a commencé de prendre sa course, pour repandre par tout ses rayons, & dissiper toutes nos tenebres. L'entrée de la grotte estoit, à ce que l'on croit, du costé du Septentrion. La Vierge n'y penetra pas plus avant, pour profiter du jour qui venoit de son ouverture, & pour éviter autant qu'elle le pouvoit, l'humidité & la saleté de ce lieu remply de fumier. Elle connut là que son heure estoit arrivée, & pour recevoir avec plus de reverence entre ses bras, celuy qu'elle portoit en ses flancs virginaux, elle déchaussa ses souliers, elle quitta le manteau blanc, & le voile qui gitte l.7. couvroit sa teste, & ayant étendu l'un & l'autre, elle déplia dessus deux petits langes de lin, & deux de laine, qu'elle avoit apportez: avec soi ; & s'estant mise en oraison, elle sut élevée dans une contemplation sublime. Saint Joseph se retira dehors par respect. Comme la Vierge estoit ainsi ravie en Dieu, elle vit, au sentiment de S. Antonin, à découvert & face à face l'Essence divine; mais comme en passant & en un moment; & en ce moment de joyes & de plaisirs infinis le Sauveur naquit, sortant de ses sacrées entrailles avec plus d'inregrité & de pureté, que le Soleil ne traverse de ses rayons, le crystal le plus delicat & le plus net. Il voulut d'abord tomber nud à terre. Je le riens plus probable, que ce que disent certains Auteurs, qu'il se trouva entre les bras de la Sainte Vierge; & que ce qu'écrivent, d'autres, que les Anges en forme humaine le receurent dans les leurs, & le presenterent à la.

revel. 21.

#### DI LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 405

Vierge. Il me semble qu'ayant voulu sortir du monde par la porte de l'humilité, dans la derniere humiliation, il voulut y faire son entrée de mesme; & s'il naquit avec cet éclat de lumiere plus brillant que le Soleil, comme le témoigne Sainte Birgitte, il l'éteignit sur cette terre.

La Vierge s'y prosterna austi-tost pour l'y adorer : les Anges la seconderent en ce devoir, & ils y commencerent la melodieuse musique. qu'ils allerent achever au champ des Pasteurs. Virgo in spelunca, dit S. Epiphane, citra laborem pragnans, cali & terra Dominum depo- Orat. 4: fuit in prasepio. Tunc etiam ordines Angelorum circumstabant Virginem, dicentes: Gloria in Altissimis Deo. S. Joseph y accourut, & lui rendit aussi ses hommages, versant des larmes de jove de voir son Dieu sous l'apparence de fon fils.

La Vierge l'emmaillota promptement : car il trembloit de froid, & témoignoit par ses pleurs la douleur extrême, qu'il en ressentoit. Le Verbe de Dieu parut là muet dans la chair, dont il s'estoit revetu pour l'amour de nous: & il ne parloit plus que par les yeux, qui sont la langue de la Penitence, comme les larmes en sont la voix, parce qu'il venoit la faire pour nous, & nous apprendre aussi à la faire.

Il n'y avoit point là de berceau pour donner un peu de repos au Roy du Ciel & de la Terre. Il y avoit seulement à deux pas de-là un coin assez enfoncé, de figure presque carrée, qui servoit d'étable, aussi-bien que tout le reste de la grotte. Cette étable étroite avoit du costé de l'Occident un petit creux, dans lequel S. Joseph trouva une crêche faite en maniere d'auge de bois. L'asne sur lequel il avoit fait monter la Sainte Vierge dans le

chemin, & le bœuf qu'il avoitamené pour le vendre, & pour avoir en le vendant de quoy fournir aux frais du voyage, y estoient attachez. Nostre-Seigneur pour condamner nos délicatesses, des le moment mesme de sa naissance, voulut y estre couché sur la dure, sans avoir mesme ce lit de paille, que nos peintres luy donnent. Car il n'y en a point en ce pays, où la coûtume est de tout temps, de ne tirer pas les grains de bled en battant les épis avec des fleaux; mais en brisant l'épi & la paille avec une table, où sont enclavez des cailloux, ou des morceaux de fer, que des bœufs traisnent dessus, hachant le tout en menus fétus, & mettant presque tout en poudre sous laquelle le grain le ramasse. Cette paille ainsi hachée, se donne aux chevaux, aux mulets, aux bœufs, & aux asnes; & on ne voit point d'autre foin en tout ce pays-là. Nostre-Seigneur fut donc mis en cette mangeoire, & comme porte la Prophetie d'Habacuc, il fut veu & reconnu au milieu de deux animaux. Le bœuf aussi, comme dit Isaie, connut la son Seigneur; & l'asne la Crêche de son Maistre.

Cette Crêche a esté transportée à Rome, où elle est encore à present dans l'Eglise de sainte Marie Majeure. Le lieu de la Grotte, où elle estoit, a esté orné & enrichi de beaux marbres. C'est une espece d'auge carrée, élevée de terre de plus d'un pied. Il y a un marbre à main droite, où la nature par une providence de Dieu admirable semble avoir dépeint saint Jerôme, avec sa grande barbe, ses longs habits & une maniere de Capuce, qui luy couvre la teste. Elle sait au moins penfer à luy, & à la sainte passion qu'il a euèpour cette sacrée Caverne, qui distille plus que la terre de promission le sait & le miel, &

C. 3.

C. 1.

où l'on puise les douceurs & les consolations

du Ciel, comme dans leur source.

Sainte Paule en fut enyvrée, & dans l'ex- Hieron? tase qui ravît son cœur à la veue de ce San- in Epit. ctuaire, elle s'écria: Je vous salue o Bethle- Faul. bem, ô maison de pain, où est né le pain qui descend du Ciel! Je vous saluë, chere Ephrata, pays abondant & fertile & dont le fruit est Dicu mesme. Michée a dit autresois de vous dans sa Prophetie: O Bethlehem maison d'Ephrata, vous n'estes pas la plus petite des milliers de Juda. Car c'est de vous que sortira ce Prince, qui est le Prince d'Israel, dont la naissance estoit parfaite des le commencement du monde, & des l'éternité mesme. Elle enfantera, & le reste de ses freres iront aux enfans d'Israël. Car c'est en verité chez vous qu'est né ce Prince qui est engendré devant que l'Etoille du matin eust esté creée, qui est né de son Pere devant tous les temps. Vous avez, toûjours eu en vous des descendans de David, jusqu'à ce qu'une Vierge ait esté Mere, & que les Apostres & les restes du peuple sidelle, se soient employez, au service & au salut des Israëlites, & ayent presché avec liberté. Cette vertueuse Dame conclud enfin aprés avoir dit plusieurs autres choses: Et moy miserable of pecheresse que je suis, on m'a jugée digne de venir baiser la Crêche, où mon Dieu devenu petit enfant; a crié & pleure, Es de prier en cette Grotte, ou une Vierze feconde a enfanté son Createur le souverain Maistre du monde. O ce sera icy mon lieu de repos, puisque c'est le pays natul de mon Dieu. Ce serama demeure, puisque mon Sauveur l'a choisi pour la sienne. J'ay preparé ma lampe pour la gloire de mon JE sus; mon ame ne vivra que pour luy, & le fruit de

In cap. 2.

mon ventre sera sacrisié à son service. Saint Jean Chrysostome soupiroit aprés ce Saint lieu: Ab , disoit-il , si je pouvois voir cette Crêche ou mon Dieu a efté couché! Maintenant nous autres Chrestiens nous avons crû luy faire honneur, en oftant celle qui effoit de terre, & en mettant une d'argent. Pour moy, celle qu'on a offée, me paroist bien plus precieuse. La Gentilité en veut une qui soit d'argent, & qui soit d'or ; mais la Foy Chréflienne fait plus de cas de celle de bouë, & elle luy est plus convenable. Je ne veux pas pourtant condamner ceux qui l'ent fait pour l'honnorer, comme je ne blâme pas non plus ceux qui ont fait des vases d'or, pour le Temple. Mais j'admire que le Createur du monde naist dans la bouë, & ne naisse pas au milieu de l'or Ed de l'argent.

Epist ad

Devant que sainte Helene eust embelli ce lieu, les Fidelles n'y avoient pas moins de dévotion; & l'Empereur Adrien pour l'empes-cher, y sit élever la statué de l'impudique ami de Venus Adonis, autrement Thamur; & les femmes infidelles venoient, au rapport de saint Jerôme, lui faire un sacrisce de leurs pleurs. In specu, ubi Christus quondam vagiis, Veneris amasius plangebatur.

#### CHAPITRE XII.

Du lieu, où Nostre-Seigneur a esté circoncis, & adoré des Mages.

E fut en ce mesme endroit que le Fils de Dieu versa les premieres gouttes du sang qui devoit estre le prix de nostre salut. Il y sur circoncis

#### DELA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 409

circoncis huit jours aprés la naissance, com- Herel. 2. me l'écrit saint Epiphane. Christus natus est contr-. in Bethlehem, circumcisus in spelunca, obla-Herod.
Epiph.
eus in Jerusalem. Et saint Joseph au senti- orat. de ment de saint Ephrem , & de saint Bernard transfig. fut le Ministre de cette sanglante ceremonie. Bem. set. Quelques-uns disent que ce fur la Vierge; 1. de Cir. mais il n'est pas vray-semblable. Car bien cume. que les femmes pussent circoncire leurs enfans, comme sit Sephora semme de Moyse, ce n'estoit qu'en des cas extraordinaires, & quand les hommes ne le pouvoient faire. La ceremonie de ce Sacrement se faisoir pour l'ordinaire dans les maisons, & par le Pere de famille, à l'imitation d'Abraham, s'il avoit l'addresse de le faire. C'étoit une chose aisée. mais douloureuse pour l'enfant, soit qu'on coupail tout-à-fait le prepuce, comme font les Turcs, soit qu'on n'en coupast que fort peu, & qu'on fendist le reste avec l'ongle; comme les Juifs , à ce que m'a dit un d'eux, le pratiquent icy Celuy du Sauveur du monde fut tout-à-fait coupé. La sainte Vierge le conserva avec respect, & le portatoûjours avec soy, ainsi qu'elle l'a reveléa sainte Brigitte. Rome L. G. Rev. a possedé depuis cette pretieuse Relique, & l'a c. 112. gardée long-temps dans l'Eglise de saint Jean de Latran, dans le lieu nommé le Sancta Sanctorum. Mais lorsqu'elle fut saccagée sous Clement VII. l'année 1527. un Soldat deroba le Reliquaire, où elle estoit. On ne la retrouva que l'année 15;6. sous le Pontificat di Giese de Paul IV. à Calcata, qui est un lieu éloi. Maria gné de Rome d'environ sept lieuës, & il s'y fit nel Pas de grands miracles, que le Cardinal Toler digl. rapporte.

Mais pour revenir à la sainte Grotte, où Nostre-Seigneur sut circoncis: Ce sut là

c

mesme, que saint Joseph luy imposa l'admirable Nom de Jesus; ce Nom qui a esté conceu & formé dans le Paradis par l'Esprit de Dieu, & apporté en rerre par un Ange, qui signifie toute l'œconomie de la Redemption du monde, & ce qu'il y a de perfections dans un Dieu-homme; Ce Nom glorieux qui esface l'éclat de tous les autres noms, qui est, comme le dit saint Paul, la recompense du sang, de la mort & des merites infinis du Fils de Dieu, & dont la majesté, la sainteté & la douceur s'attire l'adoration des Anges, & des Seraphins, l'amour des hommes, le respect & la soumission des Demons. L'enser le craint, le Ciel le revere, la Terre en joiit.

Ce fut aussi en cet endroit que les trois Mages, ces Sages & puissans Chaldeens, que faint Clement Alexandrin aprelle Philosophes, & que nous nommons Rois, à la maniere de l'Ecriture, qui donne ce nomà ceux qui sont Seigneurs de quelque ville, ou de quelque petit païs. Ce fut la , dis-je , que ces premiers Pelerins des saints Lieux adorerent le Sauveur du monde, & luy offrirent leurs presens d'or , d'encens & de myrrhe, Regique , hominique , Deoque , dit faint Jerome : signifiant par l'or sa Royauté, par l'encens sa divinité, & par la myrrhe son humanité. Jamais ils ne firent un plus digne employ de leur sacerdoce, car ils estoient Prestres en leur pais.

Nostre-Dame a revelé à sa favorite sainte Brigitte, que le Sauveur leur sit le plus doux accueil du monde, & que s'étant condamné au silence, & aux autres soiblesses des enfans de son âge, il ne leur parla pas devray de la langue, mais qu'il leur parla de la mine, & des yeux, & leur dit par l'épanouissement de sou

aimable visage, qu'il avoir une joye extrême de les voir, & il sembla par les agréables & modestes tressaillemens de son petit corps, vouloir s'avancer pour les embrasser. Nous avons eu le bon-heur de l'adorer aussi de tout nostre cœur en ce Sanctuaire, bien des fois. Dieu veiiille que nous en ayons rapporté la mesme benediction que ces sages Rois; cette foy admirable qui leur donna des yeux assez perçans, pour voir la vraye grandeur dans la plus profonde humiliation; toutes les richesses du Ciel, dans la plus rude pauvreté du monde; enfin un Dieu tout-puissant dans un enfant de tieize jours, foible, souffrant, & abandonné; & ce zele incomparable qui les porta à prescher par tout les grandeurs de cet enfant-Dieu, à se faire les Disciples de ses Apoltres, & à signer de leur sang la verité de La doctrine. Saint Thomas les baptiza & les employa à la Predication de l'Evangile. Milan a possedé long-temps leurs saintes Reliques; mais l'Empereur Frederic Barberousse ayant saccagé cette ville, il les transporta à Cologne, où on les garde comme un grand Threfor.

Ils se nommoient Gaspar, Melchior, & Balthazar, & étoient vray-semblablement d'un mesme pais. Je croy qu'ils estoient du vray Orient de la Judée, & de la Chaldée, sur les confins de l'Arabie. Ce sentiment accorde tout ce que les Anciens en ont dit. Le Pla- InTimes tonicien Chalcide les appelle Chaldéens; saint hom. 6.in Jean Chrysostome les fait Persans; saint Je- Matth. rôme croit qu'ils étoient Atabes, & Isaïe sem- Hieron. ble l'enseigner, lorsqu'il predit, que les Cha. meaux & les Dromadaires de Madian & d'E- 1f.c. 60. pha viendroient un jour en Jerusalem, & que les habitans de Saba y apporteroient de l'or & de

l'encens, & qu'ils y loueroient le Seigneur, Cat Suba, Mudian, & Epha étoient des enfans, & des descendans d'Abraham, qu'il eut de Cetura sa seconde semme, & leur posterité

peupla l'Arabie.

Ces Mages étant du païs que j'ay marqué, on peut les appeller Chaldéens, Persans, Arabes & Sabéens, parce que la Chaldée étoit comme une Province de Perse, & cette extremité de l'Arabie, où ils avoient leurs biens, estoit censée de la Chaldée, ou parce qu'elle en estoit voisine, ou parce qu'elle estoit de ses dépendances. Mela met les Sabéens prés de

L.3.c. 8. dépendances, Mela met les Sabéens prés de la mer Persique. Le Ministre Bochart dans son Phaleg les fait descendre de Soba ou Saba, fils de Chus & petit fils de Cham. Ils peuplerent l'arabie qui est à l'Orient de Jerusalem: & ce sut de ces Sabéens, qui enleverent les troupeaux de Job. On peut mesme nommer ces Mages Ethiopiens, & prendre à la lettre ce passe get des Pseaumes: Coramillo procident

Pfal. 71. Ætheopos. Les Ethiopiens s'abbaisseront devant luy jusqu'à terre pour l'adorer, parce que l'ancienne Ethiopie d'Asie, est mere de celle d'Afrique, & elle renfermoit plusieurs Provinces de l'Asie, & en particulier l'rabie. Sephora qui étoit Madianire, est appellée Ethiopienne dans l'Ecriture, & ce Livre facré fait mention en plusieurs endroits de l'Arabie sous Nam. 12. ce nom, comme dans le 2. Livre des Rois c.

me de Calcut, disent qu'un des trois Mages en étoit Roy, & qu'à son retour, il bastit une belle Eglise, qu'on sit voir au Capitaine Gama, quand il sur en ce païs-là sous le Regne de D. Emmanuel Roy de Portugal. Il trouva

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 413

une Chapelle & un Autel élevé de plusieurs degrez, sur lequel étoit une image de la Vierge tenant son Fils, que les Payens mesine reveroient beaucoup. C'est ce que rapporte Navarre, de Orat. & hor. can. c. 21. ex Hiero. Ozorro, &c.

Saint Chrysostome, Theophilacte & Euthymius écrivent que ce ne fut pas dans l'étable qu'ils luy rendirent leurs hommages : mais il faut croire saint Jerôme plus que pas un sur cette matiere. Il a vécu long-temps en ce lieu, & il y a vécu en homme sçavant & en Saint; il en a recherché toutes les particularitez, & il en a étudié la Tradition. Il est vray que l'Evangile dit qu'ils entrerent dans la maison , où il étoit, intrantes domum. Mais C. 17. ce nom se donne à tous les lieux ou l'on se retire, & où l'on demeure. David appelle le Nid des passereaux, leur maison. Job donne le nom de maison à son Sepulcre, Infernus domus mea eft , & dans l'usage mesme ordinaire de ce païs là, on nomme les Grottes des Solitaires, des Maisons & des Monasteres.

Il y a un Autel dans le lieu où l'on tient que ces heureux Mages adorerent Nostre-Seigneur. Il est à l'Orient vis-à-vis de la sainte Creche; & de cet Autel jusqu'à elle, il y a un petit rebord, qui servoit de siege à la Bienheureuse Vierge & à saint Joseph. Cet antre sacré qui fait partie de la sainte Grotte est un peu plus bas que le reste, de deux ou trois degrés, par où l'on y descend; l'entrée en est soit ouverte, & elle l'est de toute la grandeur de l'antre. On l'a ornée de quelques colomnes, & d'une entr'autres qui la separe en deux, à l'endroit, où les degrez se courbent, & sont un angle. La voute n'est pas sort haute, & elle est de la roche messine.

S iij

La voute du reste de la sainte Grotte est de. mesine; mais elle a plus de hauteur, & elle est. toute ornée d'ouvrages à la Mosaïque, faits. de ces morceaux de verre quarrez, dont j'ay. parléailleurs; mais la fumée des cierges & des lampes en a éteint toutes les couleurs. Les murailles sont toutes revêtues, comme le pavé, de grandes tables de fort beau marbre. Il y. avoit autrefois une porte à celle du bout , par laquelle on entroit du Convent des Peres de. l'Observance, dans ce Sanctuaire. Mais depuis. que les Grecs le leur ont enlevé, ils ont fait murer cette porte, & ils ont mesme fait plastrer une belle image de la Vierge, qui étoit. au dessus, pour laquelle ces bons Religieux. avoient beaucoup de devotion. Ils alloient. tous les jours prier devant elle, à cause d'une. Tradition qui est parmi eux, qu'elle parla un. jourà un Pere Gardien, & le reprit de ce qu'ilpassoit sans la saluer. Au lieu de celle la, les Grecs ont mis un petit tableau de la mesme. Vierge au coin Septentrional de cette muraille,où ils tiennent une lampe allumée.

Il y a dans ce coin une pierre carrée, élevée d'environ un demy-pied du pavé & un peu plus, je croy qu'elle est de la roche mesme. Elle est percée d'un trou au milieu. Quelques personnes trop simples, ou qui veulent in-considerément remplir de Mysteres tout cequi leur frappe les yeux, disent que l'Etoile des Mages s'abyssma dedans, & s'y perdit. Mais il n'y a pas d'apparence, que cette étoile soit venue jusqu'au sond de cette Grotte, aprés s'estre arrestée dessus; ceux qui disent que ce sur dans un puits, ou une Cisterne qui està l'entrée de la Grotte du costé du Septention, sont plus tolerables. Il est cettain qu'elle disparut-là, & qu'elle ne reconduisit pas les

Mages en leur païs. Dieu se contenta de les faire avertir par un Ange du chemin qu'ils devoient prendre, pour éviter la rencontre du Tyran Herodes.

#### CHAPITRE XIII.

Du Convent des Peres de l'Observance de saint François.

E Convent étoit autrefois solidement basti, à la maniere de ceux d'Europe. Le Cloistre en reste encore. On y entre par une petite porte, qui s'ouvre sous l'aisse de la grande Eglise du costé du Septentrion. On y voit l'ancien Refectoire, grand, bien pavé, & fermé de bonnes murailles. Mais la vouteen est renversée, & c'est à present une court. Celuy d'aujourd'huy, est dans un reste de vieux battiment accompagné de ses offices : Les chambres des Religieux sont assez commodes: Elles sont en divers endroits, & beaucoup ne sont que des cloisons de bois. Comme le Turc ne veut pas souffrir qu'on bastisse, on est obligé de s'accommoder, comme on peut, de ce que l'on a. L'appartement du Reverendissime Pere Gardien de la Terresainte est aprés l'ancien Resectoire. On y afair une grande sale, & une belle chambre. On voit encore un autre reste, & presque tout un corps de logis, qui regarde sur le chemin , & qui tient à l'Eglisc, où il y a quelques belles chambres. La Bibliotheque est proche, & assez bien fournie de Livres, la pluspart marquez des armes de France, & venus de Paris. Hy a encore quelques autres cellules dans la S 1111

court prés le jardin. Ce jardin est d'une étemdue considerable, mais il ne sert que l'Hyver & le Printemps. Comme il ne pleut jamais en Bsté, & sort peu en Automne, la terre est si seche, qu'elle ne peut rien porter. Tout ce qu'on peut faire, est de semes un peu d'herbes sur quelques planches de terre, qu'on arrose, deux ou tsois sois le jour, de l'eau d'un puits, qui est là.

Eglise de S. Catherine.

L'Eglise de ce Monastere est en paraletle de la grande de Bethlehem, mais plus avancée, & elle ne répond proprement qu'au Chœur. C'est une simple Nefbien longue. Lesmurailles ont une épaisseur extraordinaire semblable à celle des murailles des vieux Monafteres, & Chasteaux de France, Pendant que les Grecs ont fait reparer la grande Eglise, nos Religieux out orné celle-cy. 11s l'ont pavée de belles pierres, & reblanchie depuis le haut jusqu'en bas; ils ont avancé l'Autel, où ilsont élevé un beau retable, & ils ont mis leur Chœur derriere à leur maniere d'Eu-10pe. Du costé de la grande Eglise, ils ont un petit bastiment, où ils entrent de la leur : ils y ont pratiqué une Chapelle, & de l'autre costé vers la porte, ils ont mis leur Sacristie. Il y a une belle Cisterne dans l'Eglise mesme, dont l'eau est excellente, & on n'en boit point d'autre dans le Convent. Ceux qui cherchent la Cisterne de David ailleurs, qu'où nous l'avons mise, conjecturent que c'est celle-là, qui sans difficulté étoit à la porte, ou auprés de la porte de Bethlehem.

Cette Eglile est dedice à sainte Catherine la Vierge & Martyre. On ne sçait pas bien pourquoy cette Sainte en a esté choise pour titulaire. Je croirois que sainte Paule qui sut la Fondatrice de ce celebre Monastere, &

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 417

qui voulut y ensermer avec elle un grand nombre de saintes & sçavantes filles, choisit cette sainte & sçavante Vierge, qui est d'ailleurs sort honorée en tout l'Orient, pour être leur Patrone.

De cette Eglise l'on descend dans d'augustes & sacrées Grottes par un escalier, qui n'a gueres moins de seize à dix-huit degrés. Elles sont contigues à la divine Caverne de la naissance de Jesus - Christ, & ce n'étoit autrefois qu'une seule Grotte à divers détours. Son plus grand enfoncement about it à l'extremité de la sainte Grotte, & à cette muraille, où estoit la porte que les Grecs ont murée. Comme ces Schismatiques ne nous permettent pas de dire la Messe, au lieu melme de la Nativité, & sur l'Autel qui y est dressé, on en a élevé un en cet endroit, qui en elt proche, sur lequel j'ay eu la consolation de\_ la dire souvent. C'est un petit coin fort étroit, & qui n'a gueres plus de quatre pieds de large.

Revenant de là on s'arreste à une autre Chapelle Chapelle qui est dedice à saint Joseph. Si ja- de faint mais on a deu en dreffer une à ce grand Saint, Joseph. c'est en ce lieu là, où il a rendu des services si considerables au Fils de Dieu & à sa Mere. Il-n'y a pas pourtant fort long-temps qu'on luy a fait cette justice. Le P. Thomas de Novare la luy rendit pendant son Guardianat, l'année 1621. Il y a de l'apparence que saint foseph voyant la Vierge en priere quelque temps devant qu'elle enfanta le Sauveur du Monde, & la voyant comme extasiée dans son E.76.11. Oraison, se retira en cet endroit par respect, ou il n'y a pas de doute, qu'il ne se mît aussi en prieres. Sainte Brigitte dans les Revelations dit qu'il se retira dehors, c'est-à-dire, hors du lieu, où étoit la Vierge.

S v

Chapelle des SS. Innocens.

Après cette Chapelle est celle des saints Innocens, qui en est separéed un mur. Elle est grande, & il y a prés de l'Autel une colonne qui sourient la roche qui en fait la voûte. Le dessous de cet Autel est ouvert, & il donne entrée dans une caverne profonde, par une ouverture de deux ou trois pieds de diametre, qu'on tient fermée avec une grille de fer. On croit que plusieurs de ces bien-heureux enfans y furent massaciez. Leurs meres les y estoient allé cacher; mais pensant les porter dans un azyle, elles les porterent dans leur tombeau. Aprés tout elles y trouverent plus de bien, qu'elles n'y en cherchoient. Elles vouloient les faire vivre d'une vie mortelle pleine de miseres, & Dieu les sit vivre d'une immortelle pleine de bon-heur. Ils ne souffrirent piesque pas; parce qu'ils n'étoient pas, en âge d'apprehender les coups qu'on leur portoit; le Sauveur les receut & les endura en, son cœur, & il en ressentit toute la douleur, par la veuë, qu'il en avoit en son esprit. Nous. pouvons mesme dire qu'il sut tué en chacun. d'eux: & si le nombre de tous ceux qui furent tuez à Bethlehem & aux environs, montoit à quatorze mille, Herodes qui n'en vouloit qu'à luy seul, le mit à mort autant de foisl'égorgeant en chacune de ces inhocentes Victimes. Il est bien juste d'honorer en ce lieu ces saints Panegyrisses de l'Enfant J Esus, comme l'Eglise les appelle dans l'Oraison, qu'elle dit le jour de leur Feste. Ayant écrit la son Eloge de leur propre sang, & ayant publié en toute la terre, où la nouvelle, de leur mort se répandit, la grandeur & la terreur de son nom, qui se faisoit craindre à, Herodes dés le Berceau; il falloir aussi, que, les langues des Fidelles y fissent le leur, & y chantaffent leurs loilanges.

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 419

On détourue de cette Chapelle dans un passage assez étroit, où jil y a neanmoins un autel, qui est le sepulcre de saint Eusebe de Cremone, Abbé de Bethlehem, & ditciple de saint Terosme. Il fut heritier du cilice de ce saint de S. Eu-Docteur, avec lequel il ressuscità trois morts, sebe de 11 ne luy survescut que deux ans , & il voulut Cremone. mourir dans ce sac de penitence, que son bon' Maistre avoit porté, & estre enterré prés de

Il eut cette satisfaction : car ce passage, où est son tombeau, conduit dans la grotte, où S. Jerosme a eu le sien. La grotte de la Naissance du Sauveur fut si chereà ce grand Doceur de l'Eglise, qu'aprés y avoir vêcu assez long-temps, il voulut aussi y demeurer mort. de S. Je-Son sepulcre est à l'Occident, & il est aisé de rosme. le reconnoistre par un tableau fort bien-fait, qui le represente mourant au milieu de ses disciples éplorez, & entendant cette terrible trompette, qu'il ne cessa jamais d'offir en sa retraite, Surgite mortui, venite ad judicium: Après la mort il faut subir un jugement épouventable : venez-y morts, Dieu vous y cite. Dieu a rendu ce tombeau illustre par un grand. nombre de prodigieux miracles, qu'il y a faits par l'intercession de ce Saint. On trouve parmy sesOeuvres une lettre de son disciple saint-Eusebe de Cremone qui les rapporte. On envoit aussi de saint Cyrille de Jerusalem, & de faint Augustin qui traitent du mesme sujet : Et quoy que dans le sentiment des Scavans, elles passent pour apocriphes, elles ne sont pas pourtant universellemeni rejettées. Le corps de saint Jerosme n'est plus-là, il a esté pransporté à Rome; & pour luy faire agréer cette translation hors de sa chere Bethlehem, & de sa chere grotte, on l'a placé dans l'Eglise ...

de Sainte Marie Majeure prés de la Chapelle, où l'on garde la fainte Créche de Nostre-seigneur. On ne sçait pas pourtant precisément le lieu où il est, & l'on croit qu'on l'a exprés caché, pour ofter aux Maistres de Rome l'envie & la pensée de l'enlever, & d'en enrichir quelqu'autre Eglise. On dit qu'il est en quelque endroit de la Chapelle, où se garde le S. Sacrement, au moins c'est la qu'ou và l'honorer le jour de sa seste, à un autel dressé en son nom.

Vis-à-vis du sepulcre qu'il a dans cette sainte caverne, on voit celuy de sainte Paule & de sainte Eustochium ses Penitentes. Cette vertueuse mere, & cette devote fille n'ayant pû. se separer pendant leur vie, & s'estant l'une & l'autre constamment unies à servir Dieu, & à l'honorer de toutes leurs forces & de tous leurs biens, dans le lieu natal du Sauveur du monne, n'ont pas dû estre separées aprés leur mort. On les a mis en cette grotte, dans un mesme tombeau. S. Jerofine a fait en einq versl'Epitaphe & l'éloge de sainte Paule; & une des plus grandes loiianges, qu'il luy donne; c'est. qu'elle est mere d'Eustochium. Cy gift, dit-il, la mere d'Eustochium, l'illustre Paule, la premiere Dame du Senat de Rome, qui ostant de la race des Scipions, des Paules, des Gracches & des Agamemnons, s'est retirée à Bethiehem, & y a embrasse la pauvreté de Jusus-CHRIST.

Scipio quam genuit , Pauli fudère parentes , Gracchorum foboles , Agamemnonis inclyta proles , Hoc jacet in tumulo ( Paulam dixère priores ) Eustochij genitrix , Romani prima Senatûs , Pauperiem Christi , & Bethlemitica rura fecuta est.

#### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 421

Cette admirable Veuve mena une vie divine dans cette terre bien-heureuse, où le Fils de Dieu nous l'a inspirée, & l'a fait naistre avec luy, quand il commença à y vivre de celle des hommes. Elle bastit la quatre Monasteres : un pour les hommes, & trois pour les femmes. Celuy des hommes estoit apparemment prés du lieu, où est la sale, & l'école de saint Terosme. Celuy où sont à present les Peres de l'Observance de saint François, estoit, ce me semble, le sien; la passion qu'elle avoir pour la Crêche du Sauveur du monde, ne luy permettoit pas de s'en éloigner davantage. Il y en avoit un autre assez prochede la grande Eglise, au dessus de la Grotte du lait de la Vierge, dont nous parlerons cy-aprés: Et on montre les raines du quatriéme à une demi-lieue de Bethlehem du costé du Septentrion, au pied d'une montagne, d'où l'on voit à l'Orient le champ des Pasteurs.

L'Etude & l'Oratoire de saint Jerosme est au bout de toutes ces grottes. C'est à present une Chapelle , qui luy est dedice , elle est au dessous du Cloistre, d'où l'on peut y descendre par un escalier, qui est à peu prés de 1 à 20 marches; elle a du jour par une petite fenêtre, qui est ouverte proche de la voute, du costé

du jardin du Cloultre.

C'est dans l'obscurité de ce cabinet, que ce faint Docteur a puiséles admirables lumieres, dont il a éclairé l'Eglise. Il trouva la source de Epist. ad la verité dans la grotte, où la Sagesse de Dieu Paulin. naquit: car c'est d'elle, dit ce Pere, que s'en- de instit. tend ce qu'écrit David , Verits de terra orts eft. C'est la que cette Sageise le fit le mailtre des Catholiques, comme l'appelle Cassien, ou plûtost comme dit S. Prosper, le maistredu monde, C'est là que l'aigle des esprits S.

Augustin, & tous les Docteurs de la terre le consultoient, & luy demandoient l'intelligence de ce qu'ils avoient peine à entendre dans l'Ecriture. Il en fit la cette version si pure & si correcte, que saint Damase Pape luy avoit recommandée, & qui a esté receue avec-une approbation si solemnelle de toute l'Eglise. La parole de Dieu, qui estoit née autrefois en cette sainte caverne, & qui y avoit paru avec la naturede l'homme, sembla y naistre une autre fois dans la bouche de ce grand Saint, &: elle y parut avec le langage de l'homme. 11 avoue que la visite des saints lieux, & la connoissance des langues Orientales luy servit beaucoup à la reconnoiltre. Et si le saint-Esprit fut l'étoile qui la luy montra, comme une autre étoile la fit voir aux Mages, il ne la trouva pourtant, qu'aprés avoir consulté en Terusalem les Scribes & les Princes des Prêtres, c'est à dire, les personnes doctes dans la langue des Prophetes & de l'Ecriture. C'étoit dans ce caveau souterrain, qui estoit contigu à la sainte grotte, & qui avoit entrée dedans, que ce Saint se cachoit, pour vaquer à l'oraison, & à la composition de ses livres, aprés avoir satisfait aux devoirs de la charité, auprés des Pelerins, qui venoient le voir enfoule, comme le miracle vivant de ce San-Stuaire, qui sembloit y faire revivre tous les. autresprodiges, que Dieu y avoit operés.

Epift 15.

Mille gens desirerent venir vivre avec luy ad. Hier. dans certe aimable Berhlehem, & entr'autres: saint Augustin ; comme il le luy témoigne dans une lettre qu'il luy écrit, & Lucinius le Berique, qui du fonds de l'Andalousie, ve-noit prendre par lettres ses conseils & sa dire-Rion, & avoir auprés de luy fix Ecrivains, qu'il entretenoit à ses frais pour luy décrine &

luy envoyer ses Ouvrages.

Il soûtint la une grande persecution de Jean Evesque de Jerusalem, qui aprés avoir abjuré l'heresse Maccdonienne, pour parvenir à cette dignité, s'engagea depuis dans celle des Origenistes, & la vouloit établir en son Diocese. S. Jerôme s'estant opposé à ses pernicieux desseins, il en sut excommunié, & interdit de l'entrée du S. Sepulcre. Peu s'en salut mesme qu'il ne le bannist de Bethlehem; mais celuy qui y est né pour nostre salut, l'y aimoit trop, & il l'y retinst jusqu'à la most.

Voilà tous les Sanctuaires qu'on voit dans le Convent des Peres de l'Observance de saint François. J'ay eu le biend'y faire les exercices spirituels de S. Ignace pendant huit jours, & d'aller me mettre pendant ce precieux temps au pied de la crêche, qui est la premiere chaire, d'où nostre unique Maistre a commencé à nous piescher par ses pleurs, & où il a exposé en abregé, par son exemple, toute la doctrine, qu'il nous a expliquée depuis dans son Evangile. O qu'il y fait encore de belles leçons, & que je serois heureux de les y avoir receues, si je n'estois pas assez malheureux, pour les mettre mal en pratique!

La vertu des Religieux qui deservoient alors ces saints lieux, m'estoit aussi une prédication bien touchante. Ils y chantent nuit &, jour les loitanges de Dieu avec toutes les ceremonies de l'Eglise, & le soir ils sont les stations de toutes les Chapelles, dont j'ay parlé. Hs in struisent pour l'amour de Dieu trente ou quarante petits ensans des Catholiques de Bethlehem, ausquels ils apprennent à parler Italien & à lire. Ces ensans assistent à tout l'Ossice Divin, qui se dit le jour, avec une mode-

#### 424 VOYAGE NOUVEAU

stie admirable. Le soir quand les Grees ouvrent la grotte de la Naissance du Sauveur, ils y vont deux à deux avec les Religieux; & aprés y avoir fait leurs petites devotions, ils vont de mesme deux à deux baiser humblement cette sainte terre, & ils retournent au Convent dans le mesme ordre. Ils le gardent encore, sorsque le soir ils vont se rendre à leurs maisons.

#### CHAPITRE XIV.

Du Convent des Grecs, & de celuy des Armeniens; de la Grotte du lait de la Vierge, & du champ des Pasteurs.

E Convent des Grees est pour la plus grande partie dans une grande tour carrée, qui est au bour de la grande Eglise à son Midy. C'en estoit autresois le clocher. Ils l'ont accommodé à leurs usages, & ils y ont menagé une jolie Eglise, qu'ils ont dediée à saint Georges, où l'on entre pour aller de fa grande, dans leur Monastere. Ils ont au bas un petit jardin qu'ils ont usurpé sur nos Religieux, & de l'autre costé ils ont une cour assez étenduë, Ils estoient autrefois fort reserrez, mais le pouvoir qu'ils ont eu de reparer l'Eglise, leur a donné la commodité de s'étendre, & de pratiquer plusieurs accommodemens. Ils tâchent d'imiter les Peres de l'Observance dans l'in-Rruction des enfans ; mais la différence des disciples est presque aussi grande que celle des mailtres.

## BE LA TERRE-SAYNTE. LIV. IV. 426

Les Armeniens out leur Convent ensuite de celuy des Grecs. Il està l'entrée de la grande Eglise, & a main droite. Ils y ont assez de commoditez & de logement: mais ce qui est bien estimable, & ce qu'ils ne connoissent point; c'est qu'ils sont probablement dans ce Monastere fameux, que Cassien au chap. 1. de l'onzième Livre de ses Conserences appelle le Monastere de la Syrie, Canobium Syria, à eause de l'affluence des saintes personnes, qui venoient de tous les endroits de cette Province, y apprendre le chemin du Ciel, & de la plus haute perfection. Il le nomme au chap. r. le Convent de Bethlehem; Et il dit en unautrelien, qu'il estoit prés de la grotte de la Naissance du Sauveur. Ce fut l'école, ou ce saint Auteur prit les premieres leçons de la Inst c.31. vie Religieuse, dont il explique les devoirs d'une maniere si admirable dans ses écrits. S. Jerosme ena esté la grande gloire, il y a demeuré long-temps, & il y a fait paroistre autant de miracles de charité; que de science, y recevant une infinité de disciples, & de Pelerins. Ils y venoient, dit-il luy-mesme, en si grand nombie, qu'il falloit ou fermer les portes, ou abandonner l'étude de l'Ecrituresainte, qui luy commandoit de les ouvrir, &: d'y recevoir ceux qui s'y presentoient. Sainte Paule l'aggrandit & l'augmenta de ses richesses. Elle les dévoita à l'honneur de l'Enfant TESUS, & à l'entretien des Peterins qui venoient honorer sa crêche.

Au bout de Bethlehem à son Orient, & à un trait d'arbaleste de la grande Eglise; l'on visite une grotte qui est consacrée à la saince Vierge. Elle en renferme trois : La premiere La grotte qu'on trouveen y entrant, & dont l'entrée eft dulait de fort étroite, n'a rien de beaucoup considera-laVierge.

ble. La seconde est à main droite, quand on passe de celle-là dans la troisiéme. Il y a quelques colomnes qui suent quelquefois, & paroissent presque toûjours humides. peuple fait passer cela pour un prodige, mais cette sueur'est plus benite que miraculeuse. Ce n'est qu'une vapeur épaisse par l'humidité du lieu, & par la froideur de la pierre & de l'airs de dehors. Je ne blasme pas pourtant la coûtume, que les personnes devotes ont d'en mettre sur leur front, comme nous faisons l'eau bemite, parce que je ne doute point qu'elle ne reçoive une verry particuliere d'un lieu si saint, comme la terre en a receu, à l'occasion que je vas dire. La troisième grotte qui suit, est spatieuse, & sa voute est assez élevée. Il y a au milieu un autel, où souvent l'on va celebrer la. Messe; & à l'extremité la plus reculée, on voit. quelques creux; qui ont servi de sepulcres ; &: un autre assez profond, où l'on croit que la fainte Vierge se cacha avec Nostre-Seigneur & faint Joseph, lorsqu'elle s'enfuyoit en Egypte. On dit que donnant là a téter au Sauveur du monde, elle répandit sur cette terre quelques goutes de son lait, qui la blanchirent & luy communiquerent la vertu de guerir les maladies, & principalement le défaut de lait? des meres nourrices. Je n'oserois pas assurer 🔑 qu'elle serve beaucoup dans les autres maladies's mais pour ce qui est de rendre le lait aux femmes, qui l'ont perdu, & d'en faire venir à celles qui en ont peu, c'est une chose si certaine & si infaillible, que les Insidelles mesmesen. ont eu mille fois l'experience. On fait tremper de cette terre dans l'eau, que les femmesboivent : & cette boisson produit en elles l'effet que j'ay dit : elle le produit mesme, à ces qu'on m'a rapporté, dans les animaux. C'est

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 427

une merveille que les Chrestiens & les Insidelles ayant tant pris de cette terre depuis silong-temps, il paroisse si peu qu'on en ait pris, qu'on diroit que Dieu la sait renaistre à mesure qu'on en tire; & plusieurs le disent.

La grande difficulté-est de sçavoir, comment la Vierge se cacha là, fuyant en Egypte. Car saint Luc semble dire que ce sut de Nazareth qu'elle s'enfuit. Il dit au moins, qu'ayant accomply toutes choses selon la Loy le jour de. sa Purification, elle se retira à Nazareth dans. la Galilée. Si elle y estoit lorsque l'Ange apparut à saint Joseph, & luy ordonna de fuïrde la sorte, son chemin n'estoit pas par Bethlehem: & quand il y eust esté, elle l'auroit? sans doute évité, pour ne venir pas se jetter. dans le peril, & dans la gueule du loup, qui : cherchoit à devorer l'Agneau de Dieu. Et puis. si elle estoit à Nazateth, qu'avoit-elle à craindre, Herodes n'ayant dessein d'exercer sacruauté, que sur les enfans de Bethlehem, &. des lieux voisius? Mais d'un autre costé si elleestoit à Bethlehem, quelle necessité avoit-elled'aller se cacher en ce lieu? Et l'Evangile ne: nous dit-il pas qu'elle partit promptement, &: des la mit même, dont les tenebres la cachoient : allez sans cela. Mais ansii il n'est pas raifonna ble de rejetter une Tradition si ancienne marquée par la pieté des anciens Chrestiens, quie ont fait une devote Eglise de cette G:otte, pour la raison, que j'ay dite; & que sainte Paule couronna d'une Eglise & d'un Monaîtere qu'elle fit bastir en cet endroit où l'on en voit encore les ruines.

11 me semble que pour accorder la Traditiona vec l'Evangile, on peut dire que Nostre-Dame aprés la ceremonie de sa Purisication dans le Temple, retourna pour quelques af418

faires à Berhlehem , d'où elle se mit en chemin pour aller à Nazareth, que dés la premiere couchée l'Ange apparut à saint Joseph, & qu'aussi-tost ce Saint se leva, & rebroussa fur les pas. L'Ange ne luy fit pas le danger fi proche, qu'il eût beaucoup à craindre de repasser par Bethlehem. Carit l'avertit seulement, qu'Herodes étoit pour faire cherchet Fesus-Christa mort, & il ne luy dit pas qu'il le faisoit à l'heure mesme. Neanmoins pour une plus grande seureté, il presera cette Grotte à celle, où il estoit auparavant, &ils'y cacha pour se reposer. Pour ce oui est de ce retour à Nazareth', dont parle faint Luc, on peut répondre qu'en effet Nostre Dame & faint Joseph y retournerent aprés avoir satisfait aux obligations de la Loy, qui n'estoient pour eux, que des œuvres de devotion; mais que l'Evangeliste ne dit pas que dans ce retour ils y arriverent. Ainsi l'on peut penser qu'étant en chemin, & en intention de s'y rendre, l'Angeles obligea à fuit en Egypte, & qu'ils prirent seur route par Bethlehem, de la maniere que j'ay racontée, ne croyant pas le peril si proche.

Matth.z.

Que si l'on veut qu'ils arriverent à Nazareth, & que ce sut là qu'ils receurent les ordres de Dieu: Il saur dire qu'ils eurent mesme
là à craindre, & qu'Herodes y envova chercher le Sauveur, soit qu'il appris que les Rois
Mages entrerent dans la Grotte, & qu'alors
il y avoit deux pauvres gens de Nazareth,
soit qu'il ouit dire, que le Messie devoit être
appellé Nazaréen. Que si l'Evangile ne marque pas, qu'il ait fait mourir les ensans de
Nazareth, c'est qu'il ne s'y en trouva pas
beaucoup, & qu'il n'y en avoit peut-estre
point de la Tribu de Juda, & qu'ayant peu à

DELATERRE-SAINTE. LIV. IV. 429

craindre de ce costé-là (les Propheties disant clairement que c'estoit à Bethlehem que le Messie devoir naistre, aprés avoir fait à Bethlehem un si grand carnage, il n'osa pas en faire de même à Nazareth, de peur qu'on ne s'imaginalt qu'il voulust exterminer tous les enfans de son Royaume, & que cette crainte ne luy causatune revolte. De plus l'Evangile Philol. 2. ne marque pas aussi qu'il ait fait mourir des Macrob. enfansa Jerusalem. Il le fit pourtant, & il 1. 2. Sat. n'épargna pas mesme un de ses enfans, qu'il s. 2. avoit eu d'une femme qui étoit de la Tribu de Tuda. Et s'il ne pardonna pas là à son propre fils, il est croyable qu'il ne pardonna ny là ny ailleurs, à tous ceux qu'il pût découvrir être de cette Tribu, ou originaires de Bethlehem,

Mais si S. Joseph & Nostre-Dame étoiene de retour à Nazareth quand l'Ange leur apporca les ordres de fuir : nous ne sçaurions assez admirer la foy & l'obéissance de ces deux grandes ames, & la rigueur, dont Dieu vouloit les éprouver, pour nostre exemple. Ils n'y furent pas plûtost arrivez qu'il en fallut fortir, & reteuronr sur leurs pas. Car Herodes ne perdit point de temps, & ayant sçû ce qui s'estoit passé dans le Temple, où le Messie avoitété reconnu par saint Simeon & sainre Anne la Prophetelle, il conclud aussi-tost sa perte, & il n'omit rien pour s'en asseurer. Il conceut alors que ce n'étoit pas par honte de n'avoir rien trouvé, que les Mages n'étoient pas revenus à luy, mais que c'étoit ou par mépris, ou par défiance de sa personne, & qu'en effet ils avoient veu ce Roy nouvellement né, qu'ils cherchoient. Ainsi il ne tarda gueres à executer le massacre des Innocens, & S. Joseph deut partir de Nazareth presque auffirost, qu'il y arriva. Mais pourquoy Dieu ne leur épargna-t-il pas six journées de peine; & s'ils devoient si-tost partir pour l'Egypte, que ne le leur faisoit-il dire dés Jerusalem, ou dés Bethlehem, qui en sont plus proches. C'est ce Pourquoy que les Saints ne sçavent point dire; Ils obéssient aveuglément à toutes les volontez de Dieu, qu'ils sçavent estre saintes & justes, bien que la raison deur en soit cachée en ce monde.

Epiph.
lar. 1 (1.
August.
hom. 7.
in Epiph.

Ceux qui sont du sentiment de saint Epiphane & de saint Augustin qui croient que les Roisne vincent adorer JE sus - CHRIST que la seconde année d'aprés sa naissance, & que la Vierge étoit venue à Bethlehem pour honorer le lieu, où ce grand mystere s'étoit passé, n'ont pas tant de peine à accorder ce que dit saint Luc avec ce que porte la Tradition de cette sainte Grotte. La Vierge estoit -allée à Nazareth, & elle en estoit revenue. Et quoy qu'elle fust avertie à Bethlehem de fuir en Egypte, elle put s'estre allé cacher en cette Grotte pour un moment, que saint Joseph avoit à se pour voir de quelque chose, ou parce qu'elle entendit passer des gens, qui luy firent peur. Mais le commun sentiment de l'Eglise est, que les Mages rendirent leurs adorations au Sauveur le treiziéme jour d'aprés Sa naissance. Saint Matthieu en parle d'une maniere qui semble ne permettre pas d'en douter. Jesus donc, dit cet Evangeliste, étant né en Bethlehem de Judée, du temps du Roy Herodes, voilà que des Mages vinrent d'Owient. Où nous voyons qu'il joint la venue des .Mages à la naissance de Nostre-Seigneur.

Mais poursuivons la visite des Saints lieux de Bethlehem. A un quart de lieuë de cette Grotte, on montre un village, où saint Josephavoit eu autresois maison. C'est peut-

## DELA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 431

Etre là que sainte Helene fir bastir en son nom L.S.c.30. cette Eglise, dont Nicephore Calliste fait Village mention. Elle fit, dit-il, élever des Eglises à de Saint la memoire des saints Enfans, & de la Me-Foseph. re de Dieu, & au lieu ou l'Ange vint donner la bonne nouvelle aux Pasteurs, & une autre encore sous le nom de saint foseph Epoux de la Vierge. Il est probable que ce Saint en étoit natif; & qu'il y passa sa jeunesse, jusqu'environ le remps, qu'il eut le bon-heur d'être choisi pour chaste Epoux de la sainte Vierge, avec laquelle il alla ensuite à Nazareth, parce qu'elle y. avoit sa parenté, & peutestre un peu de biens de la succession de son Pere saint Toachim. Saint Luc au moins nous l'infinuë, lorsqu'il dit, qu'en execution de l'Edit de Cesar Auguste, chacun alloit se faire enroller dans sa ville, & qu'à ce dessein S. Joseph se transporta à Bethlehem, parce qu'il étoit de la famille de David, & de fa maison, c'est-à-dire de sa ville. Je l'interprete de la sorte, parce que ce nom de maison ne pouvant pas signifier la famille en cet endroit-là, il faut le prendre au sens que je dis. Or bien que ce village ne soit pas Bethlehem mesme, il en est si proche, qu'il pouvoit estre de son Faux-bourg, ou estre reputé comme de la Ville.

L'on rencontre plus loin en approchant du champ des Pasteurs, un autre village, d'où l'on tient qu'étoient ces fortunez Pasteurs; mais tous les habitans n'en étoient pas si gens de bien. On trouve à l'entrée une espece de paits ou cisterne, où l'on dit que la sainte Vietge ayant besoin d'eau, vint pour y puiser, & qu'ayant demandé à ces Barbares de lui prêter de quoy en tirer, ils le luy resusferent, & la charge ent d'injures. Elle les souffrit, & s'a-

wançant jusqu'au puits, l'eau s'éleva jusqu'en haut, & se presenta d'elle-mesme à elle. C'est ce qu'on dit. Je ne say s'il est veritable; mais il n'y a pas de quoy s'étonner, que les creatures même insensibles rendent service par le ministere des Anges à la mere de leur Createur. Et si le Ciel a fait pleuvoir de la manne aux serviteurs qui étoient les enfans d'Ifraël, & files rochers se sont ouverts à eux pour leur donnei des fontaines d'eau, ce n'est pas une chose incroyable que la terre ait rendu ce bon office à la Mere de Dieu. Quoy qu'il en soit, ce puits se nomme le Puits de la Vierge, pour cette raison. Il semble que Dieu air puni le village de ces inhumains d'une malediction éternelle, pour avoir fait ce déplaifir à la sainte Vierge. Ceux qui l'habitent, & qui sont en perit nombre, sont gueux & miserables, & on ne se souvient pas de les avoir jamais veu autrement.

vierge.

Le puits

On descend de la dans te champ, où l'Ange apparut aux Pasteurs, & leur annonça la Naissance du Sauveur du monde. Il est entre l'Orient & le Septentrion de Bethlehem. C'est une agreable & vaste plaine bien cultivée, entourée de montagnes mediocrement hautes, qui forment une belle veue, & elle est sans doute en Hyver abondante en pasturages. La commodité de ces pasturages y arrestoit les Pasteurs avec leurs troupeaux.

L'Eglife des SS. Pasteurs.

> Comme la nuit de la Naissance de Jasus-Christ sur la plus belle detoutes les nuits; que le Ciel y étoit le plus serain, qu'il eust jamais esté, sans estre obscurcy de vapeurs; que toutes les étoiles brilloient à l'envi, comme pour faire des seux de joye de la Naissance de leur Createur. S. Ambroise veut mesme que le Soleil se para d'une lumiere ex-

de Nas.

traordinaire

## DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 453

traordinaire, qu'il avança sa course, & se le- si sol obva plûtost qu'il ne devoit dans le cours accoû- scuratur tumé du temps. Comme, dis-je, cette nuit cum estoit si douce & si éclatante, les Pasteurs é- Christus toient dehors, & ils veilloient encore. Lors- patitur, que l'Ange S. Gabriel, à qui Dieu avoit con- illum fié toute l'œconomie de l'Incarnation de son splendi-Fils, se presenta à eux, s'en approcha fami-dius solilierement, les investit d'une clarté divine, cum nasappaisa la crainte que sa venue leur avoit cau- cieur. sée, & leur donna la bonne nouvelle de la sol festis Naissance du Sauveur & du Roy du monde, avec les marques de le reconnoistre à la pauvreté de sa crêche, & de ses langes, & à la foi- vitatis blesse de son petit corps. Une multitude innombrable d'autres Anges se joignit à luy, & quium ils formerent tous un chœur de musique, pour chanter les louanges de ce Dieu pauvre, & de do protuce foible Tout-puissant, & pour feliciter les liriquams hommes de leur bon-heur incomprehenfible.

Le Calviniste Matthieu Berault croit avoir fait une découverte admirable, à propos de la mares. veille, que faisoient là ces bons Pasteurs. tient pour une forte preuve, que le Fils de Dieu n'est point né le 25, de Decembre, comme l'Eglise l'a toûjours crû, parce, dit-il, que les nuits sont alors trop froides, pour veiller dehors, & pour y tenir les troupeaux; & il conclud de-là, qu'il doit estre ne en un autre temps, comme par exemple au mois de Septembre, & que dans celuy de Decembre, il faut mettre son Incarnation & sa Conception; mais il ne sçait pas qu'au mois de Septembre, il n'y a point encore là de pasturages pour les troupeaux; que la terre est toute brûlée des ardeurs du soleil d'Esté, & qu'elle ne pousse point ses herbes, qu'elle n'ait esté ab-

Domini ca Nati. ante lunox curfum temporis confum-

breuvée des pluyes, qui ne commencent qu'an mois d'Octobre, & assez souvent qu'au mois de Novembre ou de Decembre ; que c'est sur la fin de Decembre, que les pasturages sont bons, & qu'il fait en ce temps là des journées & des nuits si temperées, qu'on peut les passer à l'air. S'il avoit pris garde que ce pays-là est au trentième degré d'élevation, je croy qu'il l'auroit reconnu; & quand nous supposerions que ces nuits sont froides, & que ces Pasteurs estoient des gens fort delicats, ne pouvoient-ils pas avoir là un lieu de retraite pour eux, & pour leurs troupeaux, & y veiller? L'Ange ne pouvoit-il pas leur apparoistre dedans, & mesme dehors, si quelques-uns d'eux en estoient sortis par hazard? Que si ces Pasteurs estoient comme les Arabes & les Turquemans d'aujourd'huy, ce qui est tresprobable; aprés avoir passé de mesme qu'eux l'Esté sur le haut des montagnes les plus élevées, ils estoient venus là pour y passer quelques jours de l'Hyver, & ils avoient loué ce champ, pour y faire paistre leurs troupeaux; & leurs maisons estoient des tentes ouvertes de tous les costez.

Ce qui m'étonne est que Scaliger, ce fameux Sçavant, ait donné, pour parler ainsi, dans ce panneau, & qu'il n'ait point eu de honte, d'y vouloir entraisner avec luy saint Jean Chrysostome. Ce Pere pourtant est manifestement opposé à sa pensée; & il enseigne que le sentiment des Anciens, est que Nostre Seigneurest né le 15, de Decembre, que les Eglises Chrestiennes l'ont ainsi appris de saint Pierre Es de saint Paul, Es des autres Disciples, bien que celle de Constantinople ne l'ait sceu que fort tard. Les autres SS. Peres ne luy sont pas plus savorables. S. Gregoire de Nysse dans

Homil. de Nat. Christi.

Noviter inpotuifse Constantinopolitanis; sed Ecclesse Christi DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV.

une Homelie qu'il a faite sur la Nativité, & innotnifdevant luy S. Clement Pape, au livre 5. des se ab ipso Traditions Apostoliques c. 12. S. Augustin Apostdans le livre 4. de la Trinité, & plusieurs or um. autres soutiennent la Tradition de l'Eglise.

Le lieu où estoient ces heureux Pasteurs, s'appelloit Ader, & dans la Genese, la Tour C.356 du Troupeau. Jacob s'y retira avec sa famille aprés la mort de sa bien-aimée Rachel, pour s'y consoler; mais il y trouva un nouveau sujet d'affliction, dans l'horrible inceste de Ru-

ben son fils aisné.

On y voit à present les restes d'une grande Chapelle, que sainte Helene y a fait bastir. Sa longueur est de 46. palmes, & sa largeur de 27. Ce n'est qu'une nef sans aîles, enfoncée en terre, peu haute, dont la moitié de la voute subsiste encore, & tout cela ressemble plus à une cave, qu'à une Eglise. Je croy ausfi que ce n'est là que le deslous de celle, qui y estoit autrefois. On voit à main gauche des ruines de bastimens assez remarquables.

Cette Chapelle estoit dediée aux SS. Pasteurs qui allerent adorer le Sauveur des ames Serm 6. en sa crêche. Saint Bernard dit qu'ils estoient trois: mais la Tradition porte qu'ils furent cinq, & qu'aprés avoir vescu quesque temps Luc. 2. dans cette foy vive, que l'Ecriture louë dans v.17. 4. eux, ils moururent, & furent enterrez dans

ce lieu-là mesme.



## CHAPITRE XV

# Les antiquitez de Bethlehem.

E premier nom qu'a eu cette aimable ville, est celuy d'Ephrata. Elle l'a eu de la seconde semme de Caleb, qui s'appelloit ainsi; & ce nom, qui signifie servilité & abondance, marque bien la qualité de cette Contrée, & le bon-heur qu'elle devoit avoir un jour, de donner à toute la terre le fruit de vie & de salut. Caleb ce genereux & sidelle espion, qui alla reconnoistre la terre promise, & qui anima le peuple à en entreprendre la conqueste, lorsqu'il desesperoit de le pouvoir faire, luy donna vray-semblablement ce nom, quand il alla prendre possession du pays d'Hebron.

On la nomma cusuite Bethlehem, du nom d'un des enfans des Her, qui sut l'aisné de cette Ephrasa. Ce nom ne sut pas moins significatif, ny moins prophetique. Il signisse maison de pain, & chez les Arabes maison de chair, Beytleham. Et ce devoit estre en esset la maison de ce Pain vivant venu du Ciel, qui donne la vie au monde, & qui est la vraye chair du

Fils de Dieu.

Abesan le neuvième des Juges qui gouver
Iud. 12. nerent le peuple de Dieu, cet homme second,
qui eut 30. sils & 30. silles de son mariage,
& qui les vit tous mariez dans sa maison, étoit de Bethlehem. Quelques Rabbins ont
voulu le faire passer pour Booz l'ayeul de David, qui avoit de grands biens, & qui prit
Raschi. pour semme la prudente Moabite Ruth belle-

Da Leday Google

fille de la vertueuse Noémi, & eut d'elle un fils appellé Obed, grand-pere de David, & un des Ancestres du Fils de Dieu. Je ne sçay sur quel fondement ils font de cet Abesan, & de ce Booz un messine homme, n'y en ayant aucune marque dans l'Ecriture. Il est vray que Boospeut avoir esté du mesme temps, qu'estoit Abesan; mais pour avoir pû estre son contemporain, il ne s'ensuit pas qu'il soit sa mê-

me personne.

Ce Levite qui se sit Prestre de l'idole de Iud. 19. Michas, estoit aussi de Bethlehem; & parcillement cette pauvre semme, qu'un autre Levite de la Tribu d'Ephraim, avoit épousée, & qui luy sut enlevée par ceux de Gabaa. Ilsen abuserent horriblement, & elle se trouvamorte le matin à la porte de son mary, qui ayant coupé son corps en douze pieces, & les ayant envoyées à toutes les Tribus, les porta à venger un si grand crime, Elles crûrent qu'il ne meritoit rien moins, que la ruine totale de la Tribu de Benjamin, de laquelle estoient les coupables. Il n'en resta que 600, hommes, qui se sauverent dans le desert.

Bethlehem n'est gueres illustre pour avoir porté ces deux personnes; mais elle l'est infiniment pour avoir donné David au peuple de Dieu, & l'avoir élevé pour le bien de tous les hommes. Samuel alla le trouver là, asin de le consacrer Roy, & il l'y consacra solemnellement; mais il ne prit possession de la Royauté qu'aprés la mort de Saül. Il n'avoir alors point d'autres suites, que les brebis & les chevres de son pere, dont il avoit soin; & toute sa guerre estoit contre les ours & les lions, avec lesquels il luittoit, & qu'il étrangloit de ses mains, sans armes. Bethlehem a esté depuis appellée de son nom Civitas & Cassellum.

Tiij

David, la cité & le chasteau de David.

Ce vaillant Elchana Adeodatus, Dieu-donné, qui tua un second Goliath, frere de celuy, que David abbatit avec sa fronde, & qui étoit geant comme luy, prit aussi naissance à Bethlehem. Roboam fils de Salomon y fit bastir. Il y a des Auteurs qui écrivent que sainte Anne mere de la sainte Vierge, en étoit native. C'a esté aussi le pays de saint Joseph, de saint Mathias l'Apostre, & d'Evariste Pape IV.

#### CHAPITRE XVI.

De la montagne Ferdays, de Thecua, de la Fontaine Sceelée, des Piscines de Salomen, du Fardin Fermé.

tagne Perdays.

Prés avoir demeuré quelques jours à A Bethlehem, & satisfait à nos devotions, nous allâmes visiter les lieux considerables, qui en sont proches. Nous en vismes que l'on ne voit pas d'ordinaire, parce qu'il est dangereux d'y aller, & de s'exposer à la discretion des Arabes, qu'on y rencontre; mais comme M. l'Ambassadeur estoit bien accompagné, & qu'on sçavoit déja dans tout le pays la qualité de la personne, & le respect qu'on luy devoit, on crût qu'on pouvoit y aller en assurance. Nous marchâmes au midy de Bethlehem descendant & montant par des chemins assez difficiles, & laissant à gauche un village; nommé Beyt-Thamar. Nous arrivasmes un

DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 439 peu aprés au pied d'une haute montagne qui est à une lieue de Bethlehem, & un peu plus. Elle est fort haute & detachée de toutes les autres. Je l'ay ouy appeller la montagne des François; mais dans le pays, on la nomme Ferdays ou Ferdaous, c'est-a-dire, Paradis. Nous poussalmes nos chevaux jusques à ce que la roideur de la montée nous obligea de descendre, & de nous rendre à pied jusqu'à la cime. Deux ou trois Arabes nous ayant apperceus, & ne sçachant pas que M. l'Ambassadeur fust le Chef de la Compagnie, commencerent à crier contre nous, & à nous défendre de passer outre. Voyant qu'on ne se mettoit pas en peine de ce qu'ils disoient, ils ietterent du haut de ce lieu de grosses pierres, qui rouloient & sautoient avec une impetuosité furicule, & qui eussent tué & renversé les plus fermes, si elles les eussent attrappez. On s'en détourna, & les Truchemens s'estant promptement transportez à eux, les empefcherent de poursuivre, & nous arrivalmes en paix jusqu'en haut. Nous y trouvâmes les ruines d'un grand chasteau, qui couvroir toute la cime de cette montagne; il en reste encore des caves & des chemins couverts; mais toutes les murailles & les tours en sont abbatues, & à peine en voit-on les fondemens. On dit que les François qui l'avoient basti pour la défense des saints Lieux, s'y désendirent grand nombre d'années, contre les Infidelles. Il n'y eut apparemment que la faim, qui les contraignit à le leur ceder. Car l'assiette de ce lieu le fait paroistre imprenable par une autre force. Nous y priasmes pour le repos de l'ame des Chrestiens qui y estoient morts.

Aprés quoy nous en descendismes, pour remonter d'autres montagnes, & nous rendre à

Thecua, qui est à une lieue & demie de là:

Il paroist par les ruines que nous y vismes, Theena. que c'estoit autrefois une ville considerable. Ce qu'il y a de plus entier, est une Eglise, qu'on rencontre en y arrivant, dont les murailles sont encore assez en estat; mais les voutes en sont abbatues. On m'a dit qu'elle estoit dediée à S. Nicolas, & il y a encore un bon vieillard à Bethlehem, qui l'a vûe enriere & délervie par plusieurs Prestres du Rite Grec. Il y avoit alors des habitans & des maifons; mais aujourd'huy tout y est renversé, & vous n'y voyez qu'une consusson de pierres & de murailles écroulées & démolies. La fituation de cette ville est extrêmement agreable. Du costé du Septentrion elle a sous soy quantité de vallées fertiles, & de belles montagnes; elle a à son Midy & à son Occident de grandes campagnes, qui sont un peu plus. baffes, que le lieu où elle est, & qui sont bornées principalement à l'Occident, de bois & de forests fort étendues. Nous trouvames là quantité d'Arabes, qui s'assemblerent à Thecua à nostre arrivée. Les Chefs de ceux qui nous avoient mal receus à Ferdays, vinrent y saluer M. l'Ambassadeur, & luy faire excule de ce qui s'estoit passé, & ils luy presenterent dans un large & profond plat de bois, qui étoit, à ce que je croy, le plus beau de leur vaisselle, je ne sçay quel mets, composé de farine, de miel, & d'autres choses de pareille delicatesse, qui est de grand goust parmi eux: mais dont presque pas un de la compagnie n'ola taster. M. l'Ambassadeur l'abandonna aux Arabes, qui le prenant à pleines mains, & le fourrant à gros morceaux dans leur bouche, en firent festin. Leurs tentes étoient loin de là, auprés du bois, sous lesquelles.

## DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 441

estoient leurs femmes, qui travailloient au menage, & leurs troupeaux de chameaux é-

toient prés de Thecua.

Cette. Ville est celebre dans l'Ecriture, à 2.Reg. 14 cause de cette femme sispirituelle & si adroite, que Joab y envoya chercher, pour remettre Absalom en grace auprés de David, qui ne vouloit pas le voir à la Cour, depuis le cruel fratricide qu'il avoit commis en la personne d'Amnon son aîné: Et à cause aussi du Prophete Amos, qui en estoit natif, & qui y exerçoit le métier de Pasteur. Il y fut remply de l'Esprit de Dieu, & il alla reprendre hardiment les Juis & les Israelites de tous leurs desordres, leur prédisant la captivité, où leur oubly de Dieu les feroit tomber. Son zele à corriger les Idolâtres, luy merita le martyre. Il fut assommé en Samarie, & estant apporté à Thecua, presque mort, il y expita, & il y fut ensevely. S. Jerosme témoigne, que Indmos. de son temps, on y voyoit encore son sepulcre. Il y a des Autheurs qui disent, que le Prophete Habacuc, qui fut porté miraculeusement en Babylone, pour donner à manger : à Daniel dans la fosse aux lions, a aussi honoré cette ville par sa demeure. Mais ceux - là ne pensent pas, à mon avis, qu'il y soit né jou s'ils le croyent, ils le distinguent de celuy, dont nous avons les Propheries, qui estoit de Bexochar dans la Tribu de Simeon, dit S. Epiphane en fa vie. On tient aussi que plusieurs Innocens y furent tuez par Herodes ... lorsqu'il fit mettre à mort ceux de Bethlehem. Le desert de Thecua, qu'on met d'ordinaire à ! son Orient, est aush remarquable par le passage de Josaphat, qui prit là son chemin, pour aller repousser les Moabites & les Ame 2. Reg. monites, & qui y donna à son armée tant de 20.

confiance en Dieu, qu'il merita de voir ses ennemis désaits par eux-mesines, devant qu'il les eût attaquez. Ce sut là mesme que Jonathas & Simon Maccabées se sauverent avec leurs amis, aprés la mort de Judas leur frere, & qu'ils se remirent en estat de repousser leurs adversaires.

Piscines de Salo-

Nous estant reposez quelque temps à Thecua, nous remontasimes à cheval pour aller aux Piscines de Salomon. Nous coupasimes dans une grande campagne, & nous entrasmes ensuite dans une forest, d'où nous ne fortismes point, qu'aprés une heure & demie de chemin, en montant & descendant toûjours à nostre ordinaire. Ensin aprés avoir marché pour le moins deux heures depuis Thecua, nous arrivasmes à ces Piscines, que nous cherchions.

Ces Piscines sont au nombre de trois, toutes de figure quadrangulaire. La premiere estlongue de 160 pas, & large de 90. conde qui est plus basse, la surpasse de 40 pas en longueur ( elle en a 200.) mais la largeur est la mesme. La troisième, qui s'enfonce encore davantage dans la vallée, est semblable en largeur; mais elle a de long environ 220. pas. Elles paroissent avoir cinq ou fix toiles de profondeur, dont une bonne partie a esté creusée dans la roche vive. Ce qui s'éleve par deslus; est basti de grosses & dures pierres revestue's de ciment. Il y a toûjours beaucoup d'eau dans ces piscines, & de belle eau. Elles la reçoivent de la Fontaine Sceellee qui est plus haure, & éloignée d'elles de la portée de deux traits d'arbaleste. Elles se déchargent les unes dans les autres; & la derniere dans la vallée.

La Fontaine Sceellee est un creux prosond, en-l'on descend assez difficilement, par un

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 443

trou estroit, qui est dans le champ qui le con- Fontaine vre. Ce creux est long d'environ douze pas, Sceelée. large de trois ou quatre, & haut de 15 à 16 pieds, autant que j'en ay pû juger à l'œil. Il en sort trois sources du costé d'Occident par de grandes fentes de roc, qui sont comme des grottes; & ces trois sources vont s'unir dans un canal taillé à hauteur d'homme, dans la roche vive, où l'on marche aisément. Ce canal va se décharger prés de la premiere des: pilcines, dont j'ay parlé, dans un petit reservoir, où l'on prend l'eau qu'on veut boire: & de-là une partie va dans les pilcines, & l'autre partie dans un conduit fait & couvert de pierres, qui est au dessus d'elles, du costé du Septentrion, & qui serpentant les montagnes va jusqu'en Jerusalem. C'est une grande commodité pour cette ville, qui sans cela n'auroit pas abondance d'eau; mais cette commodité vient de loin, car l'eau n'y arrive qu'aprés des tours & des détours de plus de trois lieue's.

On a basti auprés de la Fontaine Sceelée, & à la teste de ces pilcines, un chasteau, où l'on entretient des personnes, qui veillent à la conservation de ces eaux. Je ne sçay quelle c. A. fausse sainteré les infidelles y reconnoissent; mais ils ne permettent point aux Chrestiens d'y entrer. Si cette Fontaine sceellée est le fons signatus, dont il est parlé aux Cantiques, elle n'estoit pas moins gardée autrefois : car on dit qu'elle avoit ce nom, parce que Salomon, pour la conserver en sa pureré, en fermoit l'entrée de son sceau Royal; & si elle n'a pas une sainteré réelle, elle est au moins la figure de la plus grande, que Dieu air jamais communiquée à une simple creature. Je parle de celle de la sainte Vierge, qui ayant tou-

Tvi

jours porté le sceau du vray Salomon le Fiss de Dieu, n'a jamais esté corrompue, & qui demeurant toûjours Vierge, a esté infiniment seconde, & a porté dans tout le Corps de l'Eglise les graces de Dieu, comme cette sontaine envoye à Jerusalem les eaux dont elle a besoin. Nous y reverâmes ce mystere, & celuy aussi de l'adorable Trinité de Dieu dans l'unité de cette eau, qui est une, & qui se répand par trois sources.

Hortus conclusus

Il y a une autre fontaine plus bas que la der-. niere des trois piscines, au fond de la vallée. tirant au Midy. Elle en est à trois ou quatre cent pas loin, & elle servoit de mesme à arroser le Tardin fermé de Salomon, dont le livre des Cantiques fait aussi mention. Ce jardin estoit borné de montagnes au Midy, au Septentrion & à l'Occident. On a peine à concevoir, comme il a pû estre si beau qu'on se le figure, dans un lieu si resserré & si peu avantageux; mais l'art & le genie de ce Prince suppléerent au défaut de la nature, & ce fut un ouvrage d'autant plus admirable, qu'il estoit presque tout d'esprit. Le fonds de la terre, qui est dans la petite plaine, que ces montagnes entourent, est excellent; & comme il est arrosé toute l'année des eaux, dont j'ay parlé, il est toûjours paré de verdure, & on y seme diverses choses rafraichissantes qu'on a peine de trouver ailleurs en Esté. Ce lieu ne nous sembla beau, que pour avoir aussi esté la figure de la Bien-heureuse Vierge, dont l'humilité si riche & si ornée de toutes sortes de vertus, nous estoit representée par certe vallée si fertile, & dont l'élevation nous paroissoit dans celle de ces montagnes. Nous remarquions dans cette closture si ferme & si solide, cette speciale protection de Dieu, qui

## DE LA TERRE-S'AINTE. LIV. IV. 445

a empesché l'ennemi commun d'avoir jamais accez auprés d'elle, & de souiller sa conception, comme il a souillé celle du reste des hommes. J'ay cru aussi que ce n'estoit pas sans mystere, que ce jardin estoit sermé de montagnes de tous les costez excepté de celuy d'Orient, & j'ay pensé, que de mesine, le cœur de la Vierge n'étoit ouvert, qu'à Dieu seul, & qu'elle estoit seulement creée pour recevoir dans son sein celuy, à qui le Prophete c. Zacharie donne le nom de Soleil-Levant, Ecce.

vir Oriens nomen ejus.

Nous vismes sur le penchant de la montagne du costé du Septentrion, où nous marchions en retournant à Bethlehem, un village qu'on nous nomma le village de Salomon, qui a pourtant un autre nom en Arabe. C'étoit peut-estre le lieu où demeuroient les Jardiniers de ce Prince. Il est aujourd'huy habité par de pauvres Paisans qui cultivent cette terre. Salomon fait mention de tous ces ouvrages dans le Livre de sa Penitence, en ces termes, Magnificavi opera mea, adificavi mihi Eccio.2. domos, & plantavi vineas, feci hortos & pomaria, & consevi ea cunti generis arboribus, & extruxi mihi piscinas aquarum, ut irrigarent Solvam lignorum germinantium. J'ay fait des ouvrages magnifiques, je me suis basti des maisons, j'ay planté des vignobles, j'ay dressé des jardins & des vergers, j'y ay planté de toute sorte d'arbres, je me suis fait des reservoirs d'eau pour arroler une forest d'arbres, qui y croillent.

#### CHAPITRE XVII.

# Du Monastere de saint Sabba, & des Montagnes d'Engaddi.

E Monastere de saint Sabba est un des plus celebres que possedent aujourd'huy les Grecs. Il est éloigné de Bethlebem d'environ trois lieue's, & de quatre ou cinq de Jerusalem. Saint Sabba, qui en passe pour le Fondateur, ne pouvoit pas choisir une solitude plus retirée, plus affreuse, & plus remplie de saints Anachoretes, C'est une longue montagne, toute de rochers, fort haute & fort escarpée, qui s'ouvre en une infinité d'endroits, & forme des trous & des grottes, dont les Solitaires beaucoup devant luy avoient fait des Cellules, & des Oratoires. Le torrent de Cedron qui passe au bas, les faisøit souvenir des eaux ameres que le Sauveur y but au temps de sa Passion en Jerusalem, & de celles qu'ils y devoient boire à son exemple par l'exercice d'une continuelle mortification de leurs sens & de leur esprit. C'est prés de ce Torrent, qui est presque toujours à sec. quand il ne pleut point, qu'est la Fontaine de saint Sabba dans une grande Caverne, qui est au dessous du Monastere à la distance de deux ou trois cent pas, si l'on a égard aux détours du chemin qu'on fait pour y arriver. Ce Saint l'obtint de Dieu, qui la luy fit sortir de la vive roche, pour survenir à la necessité de ses Religieux. Elle n'a jamais tary depuis ce temps-là.

Il s'est trouvé autresois plus de dix mille So-

ditaires dans ces creux de rocher, sans parler: d'un nombre prodigieux, qui vivoient en commun dans le Monastere. Ce Monastere est basti dans le penchant de la Montagne. On voit affez proche une petite Eglise couverte d'un Dôme, qui est ruinée, ou il y a... diverses peintures, que le temps & les Infidelles ont presque toutes defaites. L'on descend ensuite, & on arrive à la porte du Monastere, qui est fort basse & faite à dessein de la sorte, pour empescher les Cavaliers d'y faire entrer leurs chevaux. La montagne s'applanit un peu en cerendroit, ou bien les an-· ciens Religieux l'y ont applanie, pour y bastir l'Eglise. Cette Eglise est une seule nef de quarante cinq pas de long sur quatorze de large. Elle est belle & ornée depuis le bas jusqu'en haut de peintures, qui repretentent divers Saints. Les Mahometans qui sont Brise-images, aussi bien que les Calvinistes, les ont frappées de mille coups, & en ont défiguré un grand nombre. On passe de cette Eglise dans une petite court, & de celle-là dans une autre fort longue, mais fort étroite, ou ils ont pratiqué un grand Refectoire & des Offices. Prés delà l'on monte à un joly appartement qu'on a basti pour y recevoir les Pelerins. Le reste du monastere consiste en plufigure chapelles & cellules, qu'on a fait faire en divers endroits, autant que la montagne en a donné la commodité. Te vis dans une de ces chapelles dediée à faint Georges, les images de saint Laurent & de saint Vincent; que je n'ay veues nulle part ailleurs dans cer Orient. Celle qui est dedice à saint Jean Damascene, & qui est la plus élevée dans la monragne, est fort de remarque, parce que c'est la que cet illustre desenseur de l'honneur deu aux

saintes Images, & ce premier maistre de sa Theologie Scolastique se retira, aprés que la Mere de Dieu eut reiini à son bras la main, qu'on luy avoit coupée par l'artifice de l'Empereur Leon Isaurique, qui vouloit le perdre en haine de la Religion Catholique. Ce fut là qu'il embrassa la vie Monastique, & que méprisant toutes les grandeurs du monde, dans lesquelles il estoit né , & dans lesquelles il avoit vescu, il en pratiqua les plus humbles & les rudes exercices. Il y compola par obeillance ces Livres admirables de la foy orthodoxe, où il reduit toute la Theologie en methode, & la plupart des autres sçavans ouvrages dont il. a enrichi l'Eglise, mais d'une maniere si élegante & si solide qu'il a esté justement surnommé Chrysorrhoas, le fleuve d'or. Le Patriarche de Jerusalem le contraignit d'accepter l'Ordre de Prestrise, qu'il exerça dans ce Monastere jusqu'à la mort. Les Grecs ont pour luy une veneration particuliere, parce que c'est luy qui a mis en ordre leur Breviaire, & qui est l'Autheur d'une bonne partie des Hymnes devotes & des prieres si touchantes, qu'on y lit. Le vertueux Cosme, ce docte Italien & infortuné esclave, que son pereluy acheta pour estre son Maistre dans les fciences, estoit venu, auparavant luy, chercher Dieu dans l'obscurité de cette sainte solitude. Il l'y trouva; mais Dieu fit éclater en luy tant de lumieres, qu'il n'y pût être longtemps caché; & malgré luy, le Patriarche de-Jerusalem l'en retira, & le mit sur le chandelier de l'Eglise, pour user des termes de l'Evangile, l'élevant à l'Episcopat.

Il y a une autre chappelle au bas du Monastère sous un bel appartement, qu'on a basti pour le Patriarche de Jerusalem, qui est dedice 2 S. Jean Chrysostome. Il me semble que j'ouis dire que ce Saint estoit venu aussi en ce lieu, & l'on pretend peut-être, que ce soit là le desert, dont il est parlé dans sa vie, où il se sit Religieux sous la conduite du saint-homme Ezychius; ou du moins que ce sut là où il vint suir les honneurs, que luy attiroient dans son Monastere ses miracles & sa doctrine, & où il demeura deux ans sans lit, sans siege, sans table, sans chandelle, & presque sans nourriture, jusques à ce que ses maladies continuelles l'obligerent de retourner à Antioche, pour y reprendre son air natal.

Prés de la grande Eglile, on visite encore la chapelle des quarante-quatre Martyrs, qui furent martyrisés par les Sarrasins, huir jours devant que Cosrocs Roy de Perse prist. Jerusalem. Le Martyrologe Romain en sair

mention.

Aprés avoir contenté nostre devotion dans tous ces lieux de pieté, on nous fit monter extrêmement haut par des chemins soûterrains, & des degrez difficiles creusez dans le roc, jusqu'à une tour, qui a esté bastie pour défendre le Monastere contre les Arabes. Il y a un Religieux qui y mene une vie fort austere, & de Reclus, jeunant presque toujours & ne mangeant jamais rien de cuit, Il a charge de faire là la sentinelle, & quand il vient du monde, il en donne avis au Monastere, tirant une corde qui y fait sonner une clochette. Si ce sont des Arabes, on ne leur donne gueres entrée, mais on les contente avec un peude pain bis, & quelques olives, C'est pour eux un regal, & cela suffit pour entretenir avec eux bonne intelligence. Et si ce sont d'autres personnes, on les laisse descendre dans le Monastere, & on les y reçoit avec charité. Le lieu, où est cette tour est si élevé au dessus, que quand on le regarde de là, il paroist

estre dans un abysine.

Il fallut en descendre pour voir le reste des Sanctuaires. Nous sortismes du Monastere, & l'on nous mena dans une petite cour, prés de la porte, pour y reverer le Sepulcre de saint Sabba, dans une chapelle assez jolie, & couronnée d'un Dome, où il est. Ce n'est plus qu'un Sepulcre vuide, le corps de ce Saint ayant esté transporté à Venise.

On voit prés de là une Eglise soûterraine, faite d'une Grotte, où l'on tient que saint Nicolas Evesque de Myre a demeuré, & où l'on dit qu'il eut une admirable vision d'une étoille qui parut là. Je voulus m'informer de cequ'elle fignission, mais mon conducteur ne

m'en fit pas sçavoir davantage.

On nous fit passer ensuite dans un autre quartier de montagne au Midy du Monastere. Il en est separé, & comme coupé par ungrand enfoncement, & il éleve une haute pointe, où il y a encore une tour semblable-& opposée a celle dont j'ay parlé. C'est dans le milieu de cette montagne, qu'estoit la demeure de saint Sabba, composée de trois grottes. Dans la premiere est la chapelle de ce Saint, où l'on entretient toûjours une lampe allumée. Celle qui suit, estoit sa chambre, & dans cette chambre il y a un creux en gaarré, un peu élevé, & taillé au cizeau, où un homme ne peut pas coucher étendu de son long, dont le Saint faisoit pourtant son lit, n'ayant point d'autre matelas que la pierre. Il demeura cinq ans dans cette caverne, paffant cinq jours consecutifs toutes les semaines, sans prendre d'autre nourriture, que celle de l'Oraison, & faisant en ces cinq jours.

einquante paniers. Il y fut horriblement tenté du Diable, qui vouloit le chasser de ce Defert, l'épouvantant par diverses apparitions affreules, mais il en triompha & il peupla ce desert d'une infinité de Religieux. Ce lieu est gardé par un Reclus, qui pratique les mesmes austeritez que celuy, qui est dans la tour du Monastere. Il s'occupe à faire des chapelets avec des cordons de coton, ou d'autre matiere, faisant une certaine quantité de nœuds qui servent de grains. Les chapelets des Grecs sont différens des nostres, & ils ne disent pas comme nous sur les grains, des Pater & des Ave, mais seulement Kyrie eleyson. Il y en a de cent grains, il y en a de moindre nombre, & ils les separent, non pas comme nous en dixaines, mais en parties avec unecroix; & trois gros grains sur lesquels, ils difent leur Agios o Theos, agios Ischyros, agios Athanatos eleison imas. Dieu Saint, Dieu: fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous.

Les Religieux qui vivent aujourd'huy dans le Monastere de saint Sabba sont du Rite Grec, & ils y gardent encore une maniere de vivre assez reguliere. Ils ont un Abbé que le Patriarche de Jerusalem met & depose comme il luy plaift. Ils s'assemblent dans l'Eglise de nuit & de jour, pour y reciter l'Office divin, aux heures que l'Eglise ordonne, & ils le recitent fort posément, & avec toutes les ceremonies qui sont marquées dans le Rituel. Il est beaucoup plus long que le nostre. Ils ne mangent jamais de viande, ce qui leur est commun avec tous les Religieux d'Orient, excepté ceux d'entre les Armeniens qui sont Predicateurs ou Prelats, qui s'en permettent l'usage. Mais ces Grecs de saint Sabba, outre cela, s'abstiennent mesme d'œufs & de lai-

tage toute la Semaine, excepté le Samedy &. le Dimanche. Tous les Lundis, les Mercredis & les Vendredis de l'année, où il n'arrive point de Festes, & qui sont hors du temps: Paschal, ils jeunent, & ne prennent leur repas, que sur les trois heures; & dans le grand Caresme ils le different, jusqu'au coucher du Soleil, ou à peu prés. Ils mangent ensemble dans un mesme Refectoir, & onleur fait une lecture spirituelle pendant la table, à la fin de laquelle le frere cuisinier vient se prosterner en terre, & demander pardon: d'avoir peut estre manqué dans l'apprest des viandes. Mais ce qui gaste ces Religieux, c'est qu'on ne les laisse gueres mener cette vie: reguliere, on les envoye faire des questes, pour l'entretien du Monastere dans tous les pays, où il y a des Chrestiens de leur Rite; & menant ainsi une vie vagabonde, il est difficile qu'ils en menent une bien spirituelle.

Il n'y a presque plus chez les Grecs de Religieux, qui sçachent en quoy confiste la perfection de leur estat. La pluspart vivent comme il leur plaist, & ou il leur plaist; Reaucoup de ceux qui sont dans les villes, n'ont point d'autres Monasteres que la maison de leurs parens, ils ne rendent compte à personne de l'argent qu'ils gagnent, & ils n'ont point de Superieur que l'Evesque du lieu, où ils sont, qui les laisse se gouverner à leur gré. Ils changent de demeure, comme ils veulent. Et en un mot ils n'ont presque rien de Religieux que l'habit, & l'abstinence de chair, qu'ils observent fort exactement. Plusieurs aussine le sont, que par intérest temporel, & pour s'exempter des imposts que le Turc met sur le reste des Chrestiens, & dont il exempte les Religieux & les Prestres, parce que Ma'homet leur ordonne dans l'Alcoran, d'avoir pour eux de la consideration & de les bien traiter. Au moins ils prennent la maniere honnorable, dont en parle ce faux Prophete, pour un commandement tacite d'en user de la sorte.

Estant sortis du Monastere de saint Sabba, nous reprîmes le chemin, par où nous y estions venus, & aprés y avoir sait environ une lieue, nous détournasmes à la gauche, & nous montalmes sur une montagne fort élevée, qui est environ à deux lieue's de Bethlehem, & presqu'à son Orient. Nous vismes là les ruines d'un bastiment & une Cisterne, & descendant à quelques pas de là, l'on nous montra une Grotte, où l'on nous dît que David s'estoit autrefois caché, lorsque Saul le poursuivoit à mort, & le cherchoit par tout pour le perdre ; que c'estoit là cette grotte d'En- Grotte gaddi, dont il est fait mention au chap. 24. d'Engaddu premier Livre des Rois, où ce Roy re- 4i. prouvé estant allé seul, pour satisfaire aux necessitez de la nature, tomba entre les mains de David, qui y estoit caché avec ses gens; que David poulle fortement par eux à se vanger d'un si puissant & si implacable ennemi, n'y voulut jamais consentir, leur remontrant que quelques méchans que sussent les Rois, ils portoient un Caractere si sacré qu'on ne scauroit avoir trop de veneration pour eux. Il coupa seulement un bout de son manteau. & sortant de là aprés luy, il luy fit reconnoistre la sincerité de ses intentions, & le pria qu'ayant si peu merité sa colere, il cessast de le poursuivre avec tant de violence.

Cette Grotte sert encore aujourd'huy de retraite aux troupeaux des Pasteurs. Elle est basse & obscure, sa longueur n'est que de

cinquante deux palmes, & sa largeur de vingtquatre: mais elle est comme dit l'Ecriture, in locis tutissimis, en des lieux, dont la situation est avantageuse, pour suir un ennemi qu'on redoute; parce qu'elle est au haut d'une montagne, entourée de plusieurs autres, d'où l'on peut le découvrir de loin, & s'évader devant

qu'il approche.

Le nom d'Engaddi, qu'on donne à ce lieu, fignifie ail de chevreau, & il luy convient aillez bien. Car il est beau comme l'œil de cet animal, & la diversité des montagnes qui le parent & qui s'étendent jusqu'à la Mer morte, fait un spectacle assez agreable. On n'y trouve plus de ces raissins de l'espece de ceux de Cypre, ou comme l'interpretent d'autres, de l'espece de ces Arabes, appellez de Cypre, qui ressembloient assez à la vigne, & rendoient un baume admirable.

Plusieurs ont peine à croire que ce soit là le lieu de la Grotte, où David fit cette action & honneste & si genereuse, que j'ay racontée, parce que cette Grotte est petite, & ne peut pas tenir aisément trente hommes, & que ce Prince fugitif en avoit avec soy bien davantage; qu'il ne pouvoit pas y parler, comme il fit, sans estre oui; que Saul mesme n'y pouvoit pas entrer sans le voir, & parce qu'enfin ils ne trouvent point là ces rochers escarpez & inaccessibles, où Saul alla le chercher. Mais on peut, ce me semble, répondre à toutes ces raisons, premierement que l'Ecriture ne dit pas que David fust là avec tous ses gens, qu'il y estoit avec ses plus affidez, & que le reste estoit ailleurs, ou caché dans quelques cavernes voisines, ou à découverr pour se faire poursuivre & donner à penser à l'ennemi que leur Prince estoit avec eux; que DaDE LA TERRE-SAINTE. LEV. IV. 455

vidne se mit point là en danger, parce que ne faisant rien sans consulter Dieu, & Dieu, qui peut sauver aussi aisément des plus grands perils que des moindres, l'instruisant de ce qu'il avoit à faire, luy ordonna de se cacher là 3-Reg.23 de la sorte; que Saiil entra dans cette Grotte sans rien voir, non seulement parce qu'elle est obscure, mais encore parce qu'estant pressé, il jetta promptement son manteau à basà l'entrée de la Grotte sans s'avancer plus avant; qu'il n'entendit point ce que David dit à ses gens, & ce que ses gens luy disoient, parce qu'il se peut faire, qu'ayant anperceu, que Saul venoit là pour les necessitez, ils dirent ce qui est rapporté dans l'Histoire-sainte, devant qu'il y fût arrivé; & y estant mesme arrivé, ils le pouvoient dire par signes, à demy mots, ou si bas qu'ils ne se sissent point ouir. Il est mesme probable que Dieu qui conduisoit toute cette affaire, pour donner à toute la terre un exemple illustre de la generalité de David, & de celle que nous devons avoir à pardonner à nos ennemis, ne permit pas que Saiil fist reflexion au peu de. bruit qu'il pouvoit entendre. Il pouvoit mesme se faire naturellement qu'il y en eust un sigrand au dehors causé par quelque vent impetueux & les feuilles des arbres, qu'il ne diftingua point le foible son de la voix de ceux qui estoient prés de luy dans cette caverne. On peut aussi attribuer cela au bruit de son armée qui n'estoit pas loin, & qui estoit en marche, comme le remarquent la pluspart des Inter-. pretes. Pour ce qui est de ces lieux inaccessibles, où Saul cherchoit David, il pouvoit les avoir passez, & ne l'y ayant pas trouvé, estre venuen celuy-cy.

Aprés tout la meilleure réponse à toutes

ces difficultez est que Dieu agissoit en tout cela plus que les hommes, & qu'il avoit fait
connoistre à David qu'il pouvoit s'exposer à
tout sans rien craindre. Car sans cela auroitil osé sortir de quelque Grotte que ce sust, où
il auroit eu tous ses gens, courir aprés Saul
pour luy parler, & semettre, pour ainsi dire
entre ses mains, & à la discretion de toute son
armée, qui estoit voisine? C'est ce qu'il sit
pourtant, & avec un si heureux succez, que
Saul avoua hautement le tort, qu'il avoit, &
declara que David estoit vrayment digne de la
Royauté à laquelle Dieu l'avoit destiné. Il y
a encore une Grotte sur cette montagne,

qui est presque de pareille grandeur.

Quelques-uns s'étonnent, en passant par tant de montagnes, dont la pluspart sont incultes, & toutes, ce semble, de pierre, que ce pays soit appellé une Terre de promission, & une terre qui distille le lait & le miel; & ils voudroient, afin qu'il meritast ce nom, le voir cultivé, fertile, agreable, & abondant en toutes sortes de biens & de fruits. Mais ils doivent considerer, que pour estre une terre de promission, il n'est pas necessaire qu'il ait tous ces grands avantages; que c'est assez qu'il estoit promis à Abraham pour sa posterité; & qu'il n'est appellé une terre, qui distille le lait & le miel, qu'à cause des douceurs qu'y devoient goûter les Israëlites en estant les Maistres, aprés avoir esté delivrez de l'esclavage de Pharaon, & y trouvant mille sorte de biens & de fruits, qu'ils n'avoient point dans l'Egypte. Que s'ils ne rencontrent pas dans ces montagnes, l'abondance qu'ils y recherchent, ils la trouvent dans la Gahlée, la Samarie, & en plusieurs endroits de Judée, où les terres sont admirables, & de grand rapport, Peut-

#### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 477.

tresois, quand on prenoitsoin de les cultiver, & d'y faire venir ce que leur sol peut porter. Nous en voyons la pluspart fertiles en oliviers, & en vignes; & celles qui semblent les plus desertes & les plus en friche, poussent quantité d'herbes, & de plantes odoriferantes, dont elles sont agreablement revestues. Et peut-estre que celles d'alentour Jerusalem qui semblent les plus steriles, ne l'estoient pas autresois, & qu'elles se sont ressent puis se la malediction, que Dieu a jetté sur les Juiss, & se sont endurcies comme leurs cœurs.

#### CHAPITRE XVIII.

# De Hebron, & de la Fontaine de l'Eunuque de la Reine Candace.

Nous devions aller à Hebron, & le Gouverneur de Jerusalem en l'absence du Bassa avoit fait esperer à M. l'Ambassadeur, qu'il l'y conduiroit, aussi-tost qu'il auroit pacifié les troubles, qui y estoient entre les Arabes & les habitans. Mais ces troubles n'ayant pû estre st-tost appaisez, nous n'en ensmes pas la consolation. Je ne laisseray pas pourtant de parler ici de cette ville pour la satisfaction du Lecteur, & j'en parleray presque avec autant de connoissance; que si j'avois esté sur le lieu, ne m'étant pas contenté de la lecture des livres, que j'ay trouvé souvent fautifs dans leurs descriptions, & leurs narrations; mais m'en estant exactement informé d'une personne, qui y a souvent demeuré, & qui a pour moy beaucoup d'amitié.

458

On dit qu'on voit en y allant, la grotte d'Odolla, où David s'estant échappé d'Achis Roy de Geth, & fuyant la persecution de Saul, se rerira, & où les parens, & une grande troupe de gens endertez, & mécontens. vinrent le joindre, & luy offrir leur service On voit encore à deux lieues d'Hebron up village qu'on nomme de la sainte Vierge, parce qu'elle s'y arresta, lorsqu'elle suyoit en Egypte. Il y a assez prés de la une Cisterne, à laquelle on donne le nom de Sara femme d'Abraham, Mais mon Introducteur qui cherchoit plus en ces lieux de remplir sa bourse, que de s'instruire, ne m'en a pas pû éclaircir. Il m'a sculement dit, qu'en partant de Bethlehem, on prend sa route par les Piscines de Salomon, qu'on passe ensuite une montagne & une forest, qu'on arrive à une petite vallée, qui est cultivée & semée; qu'aprés on trouve une plaine & un village nommé Ain Halhoul, & que de là jusqu'à Hebron ce ne sont que vignes, qui portent des raisins ; dont les grains sont gros comme le pouce, & . des jardins qui fournissent presque toutes fortes de fruits. Il m'a ajoûté que Hebron est une ville, qui approche de la grandeur de celle de Jerusalem; mais qu'elle est sans remparts & sans murailles ; qu'une partie est bastie sur une petite montagne, & l'autre partie dans la plaine qui est au bas; que les maisons y sont basties de bonnes pierres; que ce qui est de plus remarquable, c'est la grande Mosquée, qui a autant d'étendue, que l'Eglise du saint Sepulcre de Jerusalem, & qui est toutà-fait belle & ornée; que les Sepulcres d'Abraham & de Sara sont au milieu, un peu separez l'un de l'autre, & couverts de riches tapis; que la vaste & profonde grotte, où leurs

corps ont esté mis, est en cet endroit; qu'on n'y descend point, & qu'on la voit seulement par son ouverture. Que les Mahomettans y font des pelerinages, & qu'ils y viennent d'Alep, de Damas, & d'autres pays avec une ferveur admirable, sous la conduite de leurs Santons; que cette Mosquée est déservie par des gens sçavans en la Loy, & qui ont pension reglée; qu'à deux ou trois cens pas de là vers l'Occident, il y a une petite montagne sur laquelle on a élevé une belle Mosquée, qu'on nomme des quarante Martyrs, Elarbain Schehid; qu'aupres il y a un grand & vieux chesne; que dans cette Mosquée il y a aussi une cave & grotte prosonde, qu'on dit aboutir pardessous terre à celle de Hebron; que passé cette ville, il n'y a plus du côté d'Orient & du Midy que des Arabes; qu'ils y viennent trafiquer, & y apportent, entr'autres choses, une terre qu'ils prennent à sept ou huit lieue's de là, dont on fait du verre à Hebron; que cette ville a environ douze villages qui dépendent d'elle, & que le pays d'alentour, est un pays de montagnes, comme celuy de Jerusalem, mais qu'il est plus couvert de bois.

Voilà ce qu'est Hebron aujourd'huy. C'est une des plus anciennes villes du monde. Elle a esté bâtie un peu aprés le deluge par Arté. autrement dit Heth, fils de Canaan, & elle s'appella d'abord de son nom Cariet arbé, le village d'Arbé. 'Cet Arbé eut un fils nommé. Anak ou Enak, d'où sont descendus les Enacéens, ces terribles geans, auprés desquels les Israe lites ne paroissoient que des sauterelles. Josephe dit que de son temps on gardoit Antiq. encore de leurs os à Hebron, & qu'ils estoient 1. 5.6.2 d'une grandeur incroyable. On ne scait pas

bien l'origine du nom de Hebron. Les uns difent qu'Abraham le donna à ce lieu, & que par ce nom qui signifie focieté, il voulut marquer celle qu'il fit avec Ephron, qui le luy vendit quatre cens sicles d'argent; & peut-être mesme, qu'il voulut honnorer cet Ephron, par un nom approchant du sien. Les gens du pays ne connoissent presque plus cette ville, que par celuy d'Ekhalis qui est, comme j'ay dit ailleurs, le nom glorieux d'Abraham, que les Arabes appellent Khalis allah, l'amy de Dieu.

Ce Patriarche est aussi celuy qui a le plus honoré ce lieu par sa demeure & par sa Sc-pulture & celle de sa semme Sara., Les corps d'Isac & Jacob y surent aussi mis avec ceux de Rebecca & de Lia leurs épouses; & il y a de l'apparence que les Israelites y apporterent d'Egypte ceux de Joseph, & des autres Pa-

triarches leurs Peres.

Quelques-uns ont pensé qu'Adam, qu'on dit avoir esté formé d'une terre rouge, d'un champ qui est là, & que les Auteurs nomment le champ Damascene, y retourna lorsqu'il fut exilé du Paradis, & y vint vivre & mourir. Cela est probable, comme je l'ay montré ailleurs; mais ceux qui fondent cette opinion sur le passage du chapitre 14. de Josué, qui porte qu'Adam le plus grand d'entre les Enacéens est enterré là, semblent l'entendre mal. Cet Adam n'estant pas nostre premier Pere, mais un des fameux geans qui peuploient ce pays. Ils peuvent' néanmoins soûtenir leur pensée, & dire que Maximus inter Enacim, fignifie le plus grand homme d'entre grands-hommes, qui ont habitélà, & qu'on appelloit Enacéens. Ce qui asseurément convient bien au premier Adam.

# DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 461

Le peuple de Dieu estant entré dans la Terre promise sous la conduite de Josué, Caleb eut Hebron en son partage, pour recompense de la peine qu'il avoit eue à reconnoistre cette terre, & à donner courage aux Israelites, qui desesperoient de la pouvoir conquerir. Il s'y établit aprés en avoir exterminé les Enacéens, qui estoient venus s'y remettre, à la place de ceux que Josué en avoit exterminez. Il n'en eut pourtant que les terres & leurs dependances. Car pour la ville, elle fut une des quaran- Iof. c. 21. te-huit, qui furent données aux Levites pour leur demeure, & une des six; qui furent assignées aux homicides innocens pour leur refuge. David y fut sacré Roy, & y regna sept 2. Reg ;. ans. Joab y tua laschement Abner par une trahilon qui luy attira & à toute sa posterité la malediction de David. Ce Prince y pleura tendrement sa mort, il se sit son Panegyriste, & il luy fit faire des funerailles royales. fut là que Baana & Réchab apporterent à David la tête d'Isboseth, aprés l'avoir assassiné; mais bien loin d'en être approuvez, comme ils esperoient, il leur sit sur l'heure porter la peine de leur crime. Absalom y commença sa rebellion; & s'y estantfait proclam?r Roy, il marcha à main armée contre son Pere.

La vallée de Mambré est entre la montagne, où est Hebron, & celle, où est la Mosquée des quarante Martys. Elle est nommée de la sorte du nom d'un Seigneur, qui la pos-Mambré. sedoit du temps d'Abraham. La montagne, où est la Mosquée, s'appelloir de mesme, & Abraham y avoit sa tente, & se reposoit sous cet ancien arbre, qui est là (s'il est vray, comme l'on le dit avec assez peu de raison que c'est le mesme arbre ) lorsque Dieu luy envoya trois Anges fous une figure humaine.

leur rendit tous les devoirs de la plus parfaite hospitalité; mais il reconnut enfin que c'estoit des Anges, par les predictions qu'ils luy firent de la naissance de son fils, & de la ruine Tirin ex de Sodome, & des autres villes. Les Hebreux Tyr. & disent que c'estoient saint Michel, saint Gabriël & saint Raphaël; que le premier representoit Dieu, & que pour cela, il parloit enson nom; & que les deux autres allerent à Sodome pour en retirer Loth & sa famille, Bien davantage, dit un Pere de l'Eglise, Abraham connut Dieu en eux, & avec une foy digne d'un Patriarche, qui devoit être Pere de tous les Fidelles, il l'adora dans l'unité de son essence & la Trinité de ses personnes. Tres vidir & unum adoravit. Il les vit trois, & il n'adora qu'un Seigneur.

Nous eussions eu beaucoup de satisfaction. de voir les lieux, où toutes ces choses se sont passées: mais ne le pouvant pas, M. l'Ambassadeur retourna à Jerusalem. Il prit un long chemin, pour y visiter quantité de lieux

A une demy-lieue de Bethlehem nous en-

memorables.

trasmes dans un village appellé Beyr giala, rempli de Chrestiens Grecs, qui n'ont aucun Mahometan parmi eux. Ils sont eux & leur -Curé fort affectionnez à l'Eglise Romaine, & ils ont fait offre aux Peres de Jerusalem de se declarer hautement Romains, s'ils vouloient les soulager tous les ans de quelques aumônes, pour payer le tribut, qu'ils doivent au Turc : mais les Peres qui en font liberale-

son, que cette condition estoit honteuse; qu'elle marquoit qu'ils aimoient plus les interests du temps, que ceux de l'éternité; &

ment aux vrais Catholiques, ont cru avec rai-

Toft.

que ce seroit sembler faire trafic de la verité de la foy, & acheter leur conversion. Ainsi ils. se sont contentez de leur faire connoistre. que ceux qui aimoient vrayment Dieu &. leur salut, ne devoient rien avoir de plus cher au monde; & qu'aprés tout, s'ils estoient sidelles sujets de l'Eglise, ils recevroient de sa charité, plus qu'ils ne démandoient.

Estant descendus delà dans une vallée, nons marchâmes entre des montagnes. C'est là que commence le torrent que l'Ecriture nomme Sorec. Les montagnes que nous avions à gauche du costé du Midy, ne sont en beaucoup d'endroits que pierres & rochers; & onnous en montra une à une lieue de Bethlehem, d'où l'on nous dit, qu'on avoit coupé les belles colonnes, qui sont dans l'Eglise de la naissance de Nostre-Seigneur, Mais la matiere & la coulenr m'ont semblé differentes. Celles que nous avions à main droite du co- La vallée sté du Septentrion, sont des montagnes de espions de bonne terre bien cultivée, où il y a quantité Moyse ap. d'oliviers, où l'on seme du bled, & où l'on porterent voit des vignes plantées. Les espions que la grappe Moyle envoya pour reconnoistre la Terre- de raisin. Sainte, prirent là cette grosse grappe de raifin, qui fut la charge de deux hommes. Et c'est de la que cette vallée, où nous marchions, & le torrent qui y est, ont pris leur nom de Vallis Borri & de Nehelescol. Elle s'appelle aussi la vallée de Sorec, c'est-à-dire, de la Viene. L'on nous fit remarquer à deux lieue's de Bethlehem le lieu de la Vigne, d'où les espions prirent cette grappe de raisin. est plus haur que le milieu de la montagne prés de quelques oliviers, & de quelques grofses pierres qu'on découvre facilement. J'ay prine à croire qu'on se soit mis tant en peine

de conserver la tradition du lieu précis de cette grappe; & je pense que c'est assez qu'ou ait remarqué la montagne, où estoit la vigne, dont on la coupa. La grosseur de cette grappe étonne ceux qui n'en ont veu qu'en France, ou en Italie. Il s'en trouve icy dans la Syrie de dix à douze livres pesant, & l'on m'a dit qu'à Chifanta dans l'Archipel l'on en rencontre de trente-six & quarante livres. Quand celle que porterent les espions, auroit esté d'une grosseur moindre que celles dont je parle, il n'eust pas fallu moins de deux hommes pour la porter, afin de la conserver entiere & dans sa beauté.

La Fontaine, où fut baptisé l'Eunuque de .. de Candace Reine d'Ethiopie, n'est pas loin de l'Eunuque là. Nous y arrivâmes bien-tost après avoir de Canda- quitté cet endroit. Elle est de l'autre côté du torrent vers le Midy. On a revêtu le lieu ou a l'eau coule de belles pierres. Elle fort comme du milieu d'une niche, enfoncée de deux pieds dans un ouvrage d'architecture, enrichi d'ornemens, haut de douze pieds, & latge de huit. Elle est receue dans un bassin; d'où elle se répand dans un canal qui la porte à environ vingt pas de là dans un reservoir, & de ce reservoir elle prend son cours en la vallée. Il y a tout auprés des ruines assez considerables, qui sont celles, à ce qu'on croit. d'une Eglise & d'un Monastère.

La plûpart de ceux qui visitent cette Fontaine, s'étonnent en y venant, comme l'Eunuque de la Reine Candace, pouvoit aller en chariot par les mauvais chemins qu'on passe & d'où l'on se tire difficilement à cheval. Mais cet Eunuque ne marchoit pas dans tous les chemins, par où l'on mene les pelerins ; il venoit droit de Terusalem, & on y va, ou bien l'on en vient par des detours. D'ailleurs dans l'espace de plus de mille six cens années, les chemins changent beaucoup dans un pays ruiné & abandonné. Quand il est peuplé & fleurissant, ils sont en estat, & l'art leur donme ce que la nature leur refuse. Cela se remarque dans le Livre des Juges, & dans celuy des Rois, où nous voyons une infinité de chariots aller & venir en tout ce pays. Quand mesme il seroit vray que les chemins estoient alors aussi mal-aisez, les litieres y vont ;& l'on peut dire que le chariot de l'Eunuque en estoit une, & que le mot Grec appa signifie aussi-

bien une litiere, qu'un chariot.

Le grand chemin de Jerusalem à Gaze estoit d'un autre costé; celuy-cy estoit moins frequenté, & c'est pour cette raison, que l'Ecriture l'appelle, desert. Car c'est du chemin, & non pas de Gaze qu'on doit entendre, Hac est deserta. Comme ce n'estoir pas la route ordinaire qu'on tenoit pour aller à Gaze, l'Ange la fit connoistre à S. Philippes le Diacre, & il la luy fit distinguer de l'autre par cette circonstance, & par celle d'estre droit au Midy. L'Interprete Arabe ofte dans sa version zoure l'équivoque, & il dit clairement, le chemin desert qui mene de Ferusalem à Gaze, elthariq elbarri. On ne sçait pas precisément le Lieu où S. Philippes s'aboucha avec l'Eunuque. Ce fut sans doute assez prés de Jerusalem : car il lui falloit pour le moins deux heures pour instruire ce proselyte, & le rendre capablede recevoir le baptême à cette Fontaine.

Il l'y receut, & il n'y devint pas seulement Chrestien, mais encore Apostre. Il prêcha la Dani. foy dans l'Ethiopie à fon retour, il y convertit sa Princesse, que les Ethiopiens nomment mor. E-Judith. Car celuy de Candace estoit commun thiop.

à toutes les Reines du pays, comme celuy de Cleopatre à celles d'Egypte. Il y reçeut saint Matthieu, & il le servit dans la conversion dece grand Royaume. Il reduisit aussi sous le doux joug de l'Evangile l'Arabie heureuse, & l'Isle Taprobatana. Toutes ces conquestes surent couronnées d'un glorieux martyre, & d'une infinité d'illustres miracles que Dieu sit à son Sepulcre, comme dit Dorothée dans son Abbregé de la vie des Prophetes & des Disciples de Jesus-Christ.

Plus avant que la Fontaine de ce bien-heureux Eunuque, on montre un village qu'on dit estre le lieu de la naissance du saint Diacre,

qui le baptiza.

Aprés nous estre arrestez quelque temps à la Fontaine, nous passames le Torrent, & nous prîmes par de hautes montagnes, le chemin du desert de saint Jean. En montant la premiere, nous rencontrâmes un village considerable, où il y a des ruines qui sont voir que c'estoit autresois une place sortisée.

### CHAPITRE XIX.

Du desert de saint Jean, du lieu de sanaissance, de celuy où la Bien-heureuse Vierze visita sainte Elizabeth, & du Monastere de la sainte Croix.

Ous laissames le village, dont je viens de parler, à nostre main gauche, & après avoir marché environ une heure par des montagnes grasses & fertiles, nous arrivâmes au desert de saint Jean,

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 467

Il ne fant pas entendant ce mot de Desert s'imaginer des terres steriles & abandonnées, ou quelque grande forest inhabitée & inaccessible. Ce lieu est un des plus agreables, qui fe voyent dans la Judée. Toutes les terres quil'environnent, sont bien cultivées, mesme aujourd'huy, que ce pays est dépeuplé, & on y seme de bon bled. Il y a beaucoup de vignes, & elles paroissent de grand rapport. Ce desert n'est gueres plus desert que les Hermitages de nos Solitaires d'Europe, qui sont seulement un peu écartez du chemin, en quelque endroit de difficile accez & peu frequenté. C'est de cette sorte qu'estoit celuy où Nostre-Seigneur jeuna quarante jours & quarante nuits. Celuy de S. Jean n'est rien autre chose. C'est une grotte de pierre dure, qui est dans le milieu d'une montagne elearpée. On y monte avec peine, & en s'attachant à quelques morceaux de rocher un peu avancez, dont on se sert comme de degrez. L'ouverture quiest au Septentrion, & par ou l'ou y entre, est un trou carré, élevé de la place, d'où on commence à monter, d'environ douze ou quinze pieds. Vous diriez que c'est une cellule que la nature conduite de Dieu, a pris plaisir de travailler. Elle a cinq ou six pas de long & deux de large. Sa hauteur n'à gueres moins de dix pieds. Au bout il y a un rebord de la roche mesme, qui servoit de lit à saint Jean, & qui sert à present d'Autel, où j'ay eu le bien de celebrer la sainte Messe. Il y a un autre trou à l'Occident, qui en fait la fenestre, & qui est aussi comme la porte d'un petit balcon naturel, que le rocher forme en s'élargissant un peu au delà. Vous avez là une belle veue. Sous vos pieds vous voyez une vallée profonde, qui n'a rien de ces affreux précipices, qui

sont au fond des montagnes herislées de pointes de rochers. Elle est au bas d'une, qui r'a presque que celuy où est la sainte Caverne, & qui dans le penchant extrêmement roide, qu'elle a, ne presente rien que d'agreable aux yeux. Les montagnes, qui à l'opposite, bornent leur regard, le terminent avec plaisir. Celle qui est un peu sur la gauche, porte dans son sein un village abondant en eau, à ce qu'on peut en juger par la verdure des herbes & des arbres qui y croissent; & sur le haur, elle est couronnée d'un autre village nommé Seba, où il paroist une forteresse., que les François tenoient autrefois-pendant les guerres saintes: & il y reste encore un moulin à vent à demy-ruiné, & qui ne sert plus de rien. L'autre montagne qui est vis-à-vis à la droite, est plus pierreuse, & moins haute. on la voit plus étendue; & sans estre belle, elle contribuë de sa part à la beauté de la veuë.

Au pied de la sainte grotte, le rocher estouvert d'une haute & prosonde sente, du haut & du sond de laquelle dégoute une source d'excellente eau, qui s'écoule dans un petit canal quiest au bas de la sente, & dans le rocher. De là elle estreccue dans un petit bassin, que l'art & la nature ont sait par moitié, étant sermé du costé de dehors de maçonnerie bien cimentée pour la retenir.

C'estoir-là le cellier & la cave de saint Jean des pierres & des arbres; où les abelles sauvages faisoient un miel de mauvais goust. Je croy pourtant que sous ce nom de miel sauvage, l'Ecriture ne parle pas seulement de celuy-la; mais encore de la manne; qui tombe la nuit, & s'attache eux seuilles des arbres & aux herbes. Galien, Theophraste & Pline

d'appellent miel, & c'est de vray, le miel Matthiol des forests & des deserts, mel silvestre. Dans in Diose. le mont Liban, où je suis à present, il en tom- 1. 1.6 71. be dans les bois, & les enfans le mangent avec friandise, parce qu'il a un peu de douceur. ... Le Saint s'y nourrissoit aussi de ce que le Grec appelle ausides, qui fignifie en nostre Langue & des fauterelles, & l'extremité des petites branches des arbres. Si ce n'estoit l'autorité de la pluspart des SS. Peres; & de toutes les Versions, mais principalement celle de la Vulgate Latine, qui est la plus correcte & l'authentique, je croirois que ce mot Grec ne doit estre pris, que pour les tendrons de ces branches. Ceux du Terebynthe & des Capres sont un manger assez ordinaire en cet Orient. & ceux qui les veulent garder, les confisent ou avec du lait aigre, qu'on nomme Laban, ou avec de l'eau & du sel. Jacques de Viery raconte en son Histoire de Jerusalem, que s'estant informé d'un Abbé Surien de ce que c'estoir que ces sauterelles, dont S. Jean se nourrissoit, il luy dit qu'alentour de son Monastere, il y avoit une herbe qui portoir ce nom, dont il servoit souvent à ses Religieux, Les sauterelles ne sont passicy de cette manies re en usage: T'ay oùy dire: pourtant comme j'estois au Mont Carmel, qu'en certaines années, il en vient de grosses, & que les payfans les font roftir sur la braise, & les mangent. Mais quoy qu'il en foit, le saint Precurseur estoit encore moins delicat, que ces pauxres gens, il se contentoit des petites, qui sont par tout en assez grande quantité, & il avoit fait son estomac à les manger crues, & à s'en latisfaire. Il mangeoit aussi quelquefois de ces tendrons de branches d'arbres, & de ces extremitez d'herbes , dont j'ay parlé ;

sans autre assaisonnement, que celuy de la necessité & de la faim : carce miel & ces sauterelles ne se trouvent pas en toute saison: & si l'Evangeliste parle seulement de ces deux sortes de manger, c'est pour nous dire que la plus grande delicatesse, dont le Saint usoit, pour se soûtenir dans son jeune continuel, étoit de faire son repas de ces sauterelles & de ce miel. Et aprés tout il mangeoit si peu de quoy que ce fust, que Nostre-Seigneur 2 dit de luy dans l'Evangile, qu'il vivoit sans boire

manger.

Mais pour revenir à nostre sainte Grotte. Le commun sentiment est que sainte Elizabeth sa mere vint l'y cacher pour suir la sureur d'Herodes, qui aprés avoir massacré tant d'Innocens à Bethlehem, & cherchant par tout des nouvelles de cet enfant miraculeux, que les Mages estoient venus adorer comme Roy, de qui le Juste S. Simeon & sainte Anne la Prophetesse avoient publié les grandeurs dans le Temple, pouvoit s'imaginer, que c'estoit saint Jean, & sur le moindre doute, conclure sa perte. Saint Pierre Alexandrin dit qu'Herodes fit mourir Zacharie son pere, pour l'avoir caché, & ne le luy avoir point voulu découvrir; mais s'il est vray, comme il est probable, que ce furent les Prestres qui le tuerent, par la permission de ce Prince, entre le Temple & l'Autel, pour avoir défendu la dignité du Sauveur du monde, & la ·virginité de sa Mere, ce fut sainte Elizabeth toute seule,, qui à la premiere nouvelle qu'elle pût avoir du dessein d'Herodes, l'alla cacher, & Iuy chercher dans cette Grotte un lieu d'asseurance. Cedrenus écrit qu'elle n'y vescut que quarante jours avec luy, & qu'un Ange eut foin de ce laint enfant, jusqu'à ce qu'il fust ep

âge de pourvoir luy-mesme à ses besoins.

Il ne sut pas toûjours reclus en cet endroit, jusqu'au temps qu'il commença à prescher au monde. Il alloit en divers deserts, comme le marque saint Luc, Erat in desertis, & il en sortoit mesme pour s'aquitter dans le Temple de Jerusalem des obligations de la Loy, au moins trois sois l'an; mais il n'y paroissoit, que comme un pauvre de la secte des Nazareens, dans un grand silence, & le moins de temps qu'il pouvoit. Mais pourtant cette sainte caverne est le lieu, où il a le plus demeuré. On l'y laissoit vivre en paix, comme un Solitaire, & il s'y tenoit si retiré, qu'à peine sçavoit-on qu'il y sust.

Les Chrestiens bastirent autresois un Monastere au dessus de cette caverne en l'honneur de ce Saint. Il y a encore un bastiment assez entier, mais abandonné; prés duquel on voit un grand Caroubier, dont on dit que le saint. Precurseur a mangé: mais j'ay peine à croire que cet arbre soit de son temps. Les caroubiers ne vivent pas silong-temps. Aprés tout les Pelerins en coupent des branches, & les conservent par veneration pour ce Saint.

diteurs, il baptisoit ceux qui avoient une vraye douleur de leurs fautes, & qui s'obligeoient de recevoir le Messie, & d'obéir à sa parole. C'est une Tradition que quelquesuns croyent estre bien fondée, sur ce que dit Matth. 3. saint Matthieu, que saint Jean vint prescher dans le desert de Judée : mais cet Evangeliste, & tous les "autres mettent ce desert prés du Jourdain; puisque disant qu'il preschoit dans le desert de Judée, comme s'explique saint Matthieu, ou simplement dans le delert, comme parlent saint Marc & saint Luc, ilsad-Marc I. joustent que ce grand monde venoit à luy pour estre baptisé dans le Jourdain. Ainsi s'il a presché dans le lieu, où est cette pierre, on ne le sçait que par Tradition, & il n'a proprement commencé à faire le Predicateur & le Precurseur du Messie, que dans le defert, qui est sur le bord du Jourdain, assez prés de la Mér morre, comme nous l'avons rapporté ailleurs: Cette Tradition mesme n'est pas universellement receue; & souvent on laisle passer là les Pelerins, sans les y faire arrester, & ils vont droit à la maison; où la sainte Vierge rendit visite à sa cousine Elizabeth.

Massonde La maison de cette bonne parente de la Meta vista re de Dicu, est dans un champ plein d'olitionde la viers, au pied d'une montagne, & elle a
veue sur une vallée agreable & fertile, qui ser
à present de jardin, au village de la naissance
de saint Jean. Il y avoit là autresois un Monastere considerable, tout y est maintenant
rumé. J'y vis dans mon premier voyage quelque chose de l'Eglise, & des restes de la maison mesine, où la Vierge entra, à ce que nous
disoit nostre Conducteur. Il n'en paroist
presque plus rien.

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 473

Que de benedictions entrefent là avec la Vierge. A peine eut-elle ouvert la bouche pour faluer sainte Elizabeth, qu'un torrent de graces en sortirent. Sa voix porta la sainteté & l'Esprit de Dieu dans le cœur de Jean, au :: milieu des flancs de sa mere, où il avoit esté conceu depuis six mois. Elle luy donna l'ufage des yeux de la raison & de la foy, devant qu'il eut celuy des yeux de son corps : . mais ce furent des yeux perçans, qui virent du fond de la prison, où il estoit, jusqu'au fond de celle, où son Dieu s'estoit incarné. Il l'y reconnut, & par un tressaillement surnaturel, il exprima la joye, qu'il avoit d'un si grand bon-heur, & il luy rendit ses adorations. Vous eussiez dit, écrit S. Leon , que par ce tressaillement pro- Serm. de phetique saint Jean sembloit déja s'écrier du Epiph. fond des entrailles de sa mere, & prescher que c'estoit-là l'Agneau de Dieu. Nondum natus Jounnes prophetica exultatione commotus eft, quasi etiam intra matris viscera clamaret : Ecce Agnus Dei. En adotant le Fils, il revera aussi la Mere, & en mesme temps il sit connoistre à la sienne la dignité & le merite de l'un & de l'autre. Le S. Esprit se repandit de l'ame de Jean dans :: celle d'Elizabeth, & il leur découvrit à tous deux le profond mystere de l'Incarnation. Il estoit avec bien plus de plenitude dans. l'ame, & dans le cœur de Marie. Dans l'extase de la plus vive charité, dont elle se trouva extraordinairement enflammée en cette rencontre, elle prononça à l'honneur de Dieu, un Cantique digne d'elle, le mieux entendu, le plus sçavant, le plus tendre, le plus touchant, & le plus glorieux à la Divine Majesté, qu'on air jamais ouy, & qui

meriteroit n'estre chanté, que par des bonéches aussi pures que la sienne. Il commencepar ces paroles: Magnissicat anima mea Dominum.

Cette maison de la Visitation de la Vierge, estoit la maison des champs de Zacharie. Sainte Elizabeth se voyant enceinte
par une faveur extraordinaire du Giel, alla
se retirer là, & elle s'y tint cachée pendant
cinq mois, pour y gouster plus en repos& avec plus de douceur la joye qu'elle avoit de se voir tirée de l'opprobre, où vivoient les semmes steriles, & pour y rendre à Dieu de continuelles actions de gra-

A un bon jet de pierre de cette sainte

ces d'un si grand-bien-fait.

maison, l'on rencontre une belle fontaine abondante en eau, qui va se répandre dans la vallée, qui en est proche, & qui n'en est. separée que par le chemin. Elle l'arrose, & elle donne moyen aux habitans du village voisin d'y faire des jardins, & d'y semer des lugumes, des melons, des pastegues, des concombres, & semblables rafraichissemens, qui sont parmy eux les grandes delices de l'Esté. Cette fontaine est celle qui au livre de Josué est nommée Nephroa, & c'estoit un des termes qui separoit la Tribu de Benjamin, de celle de Juda, du costé du Midy. Il y a à la teste de la valtée un grand reservoir, où l'on recevoir l'eaupour la dispenser & la distribuer plus commodément aux terres ensemencées; mais on l'a negligé, & il est à sec. Je croy que les Peres de la Terre-sainte, qui sont maintenant établis dans le village voisin, le repareront pour la commodité du public & la leur propre.

C: 15. 6

# DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 475

Ce village voisin estoit autresois cette ville de Juda, que Dieu a honorée par la conception; & la naissance du saint Precurseur. Sainte Elizabeth se trouvant grosse, s'en retira, comme j'ay dit; mais elle revint y faire ses couches, trouvant dans la ville plus aissement les besoins & les soulagemens necessaires en cette occurrence, & ce lieu estant plus propre à recevoir les visites des amis & des parens, qui devoient venir y faire leurs;

conjoirissances, selon la coustume.

Les Auteurs qui ont écrit de la Terre-sainte n'osent asseurer quel nom cette villeavoit autrefois. Pour moy je croy que c'estoit-Ain, une des villes Sacerdotales, dont le nom s'est conservé jusqu'à nos jours, & elle l'a eu apparemment de la fontaine voisine, dont je viens de parler. On l'a surnommée Karem, & on l'appelle aujourd'huy Ain Karem, comme qui diroit, la fontaine du Liberal, pour marquer peut-estre les liberalitez. de Dieu, qui y paroissoient & dans l'abondance de l'eau, & la fertilité de la terre, & particulierement dans la profusion des graces, qu'il fit là en la naissance de saint Jean. On y a élevé une belle Eglise, pour en conserver la memoire. Les Infidelles en avoient chasse les Chrestiens, & en estoient en possession depuis longtemps; mais l'Empereur des Turcs l'a rendue aux Peres de l'Observance de saint François en faveur du Roy Tres-Chrestien, au nom duquel M. l'Ambassadeur la redemanda, il y a deux ans. Le Bassa de Damas envoya la permission de l'enregistrer: car les choses d'importance ne peuvent passer, & avoir de la fermeté que de son consentement. Ce Bassa est comme un Vizir, on luy en donne meime le nom, & son au-

thorités'étend presque dans toute la Syrie, & la Palestine & les autres Bachelies qui s'y trouvent, luy rendent de grandes déferences. Il eut vendu bien cher cette permission, s'il n'avoit eu auprés de soy un Medecin Venitien fort avant en ses bonnes graces, qui la luy demanda, & l'obtint. Le Cadi le plus affectionné à nos Religieux de tous les Cadis qui ayent jamais paru en Terusalem, trouva le commandement du-Grand Seigneur, & l'aveu du Bassa en bonne forme, & aprés 'tout' il ne voulut point le recevoir, afin gu'il ne fust pas dit qu'une personne comme luy, qui a esté grand Mufti, c'est-à-dire Pape des Mahometans, eust contribué au rétablissement d'une Eglise Chrestienne, & il louhaitta des Peres en ami, qu'ils ne le pressafsent pas là-dessus. L'affaire estoit presque desesperée; mais par un comble de bon-heur, .. M. l'Ambassadeur arriva fur ces entrefaites, & il fit condescendre le Cadi à tout. Trois Mustis des quatre qui sont en Jerusalem, y donnerent leur approbation, le quatriéme voulut faire le zelé, & s'y opposer, mais on palla outre, & sans differer, on commença à travailler. Cette Eglise si sainte & si auguste avoit esté changée en estable. Tout estoit plein d'ordures à deux ou trois pieds d'hauteur. Une muraille s'estoit déja écroulée, derriere la place du grand autel, les voutes menaçoient de ruine de tous costez; en un mot ce Sanctuaire estoit perdu, si l'on eust differé davantage la reparation. Les Mahometans du village , qui l'avoient profané, furent employez à le nettoyer, & comme ils étoient bien payez, & qu'ils sçavoient, que dans les lieux, où les Peres sont habituez, tant le monde se ressent de leur charité, ils

#### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 477

le faisoient avec beaucoup de joye. Enfin en peu de temps il sut mis en estat, & on y put dire la Messe, & je l'y ay dite deux sois dans

le lieu où saint Jean est né.

Cette Eglise est en forme de croix, d'une grandeur mediocre, bien bastie & bien voutée. Le dôme, qui en fait le couronnement, & qui luy donne du jour, est un des plus beaux ornemens qu'elle ait. Son pavé est un ouvrage à la Mosaïque, qu'on a trouvé assez entier, sous le fumier & les ordures. L'endroit où naquit-S. Jean, est à la croisée du costé du Septentrion, au bout d'une voute allez longue, paralelle à celle de la nef. C'estoit une petite chambre faite à moitié dans la roche. On en a fait une chapelle richement pavée, & on y a dresse un autel à l'Orient. Il faut descendre quelques degrez pour s'y rendre. Sainte Elizabeth choisit cet appartement, pour faire ses couches, & ce ne fut pas tant pour y estre fraischement dans les grandes chaleurs de l'Esté, & pour estre dans un lieu separé, selon les ordres de la Loy, jusqu'au jour de sa purification, que par une conduite particuliere de Nostre-Seigneur, qui voulut que son Precurseur luy fust semblable en sa naissance dans une caverne, comme il le devoit estre en sa vie. Ce grand Saint sut là circoncis, & il y receut le nom de Jean, qu'un Ange apporta du Ciel à son pere, & que le Saint-Esprit inspira à sa mere. Ce fut alors que ce plus fortuné des peres, eut l'indulgence pleniere de la faute qu'il avoit commile en se rendant incredule à l'Ange; ses oreilles s'ouvrirent, & furent gueries de leur surdité, sa languese délia, & il prononça cet admirable Cantique, que l'Eglise chantetous les jours dans l'Office des Laudes, & qui est

fions rendre à Dieu, pour le bien-fait de l'Incarnation. Il se passa là tant de merveilles, & elles furent si éclatantes, que le bruit en fut bien-tost répandu par toute la Judée. Mais la plus grande de toutes estoit celle qui estoit la moins connue, & c'estoit l'humilité & la charité avec laquelle la Vierge enceinte du Fils de Dieu, servit la sa chere cousine. Elle se trouva à la naissance de S. Jean, au sentiment de plusieurs des saints Peres; mais pas-un d'eux, n'en parle mieux que le Theologien devot, le Seraphique'S. Bonaventure: Peperit Elizabeth filium, quem Domina levavit à terrà, & diligenter aptavit, ut expediens erat. Parvulus autem ipsam quasi intelligens, aspiciebat, & cum eum matri porrigere veliet, ad eam caput vertebat, & in ea folum deledabatur, Elizabeth, dit ce Pere, accoucha de son fils, que Nostre-Dame releva de terre, & prit le soin de l'accommoder, commeil falloit. Cet enfant avoit toûjours les yeux sur elle, comme une personne raisonnable & connoissante, & lorsqu'elle vouloit le donner à sa mere, il se tournoit vers elle, & il n'avoit de plaisir qu'en elle. Ce Saint ajouste : O felicem infantem, quem Calorum Regina natum excepit! si rationis usu pollebat, quis possit fando explicare, quanta in Deipara gremio, tum Virgini, tum Christo maxime conjunctus latitià exilierit, Considera magnitudinem Joannis, nullus unquam talem gerulam habuit. O l'heureux enfant que la Reine du Ciel a receu entre ses bras à sa naissance! S'il avoit l'usage de raison, quelle estoit sa joye, lorsqu'estant dans le giron de la Mere de Dicu, il estoit. fl uny à Jesus-Christ & 2 la Vier-

ta Christ

ensant n'a esté porté en de tels bras. L'E-vangile savorise tout-à-sait le sentiment de ces saints Peres: car il dit, que la Vierge demeura là environ trois mois. Elle n'y arriva qu'en Avril, & les trois mois qu'elle y demeura, ne s'accomplirent qu'en Juillet. Et qui peut croire de la charité infinie de la sainte Vierge, qu'elle se retira de chez sa coufine au temps qu'elle avoit le plus besoin d'elle?

Les Pelerins anciennement venoient en foule en ce saint lieu. On voit encore au bout du village, à l'Occident, des maga-sins, qui semblent estre les restes de quelque auberge, ou hospital, où ils prenoient leur logement. On recommence à le visiter: & comme les Peres de la Terre-sainte n'ont rien épargné pour le rétablissement de l'Eglise & du Convent, la beauté du lieu contribuéra à leur en faire estimer la sainteté, & les attirera à y venir faire leurs devotions. Ou y a déja fair une dépense qui monte, à ce qu'on dit, à prés de vingt mille écus.

C'est une chose étonnante, que ce lieu Quellesse estant si connu, les Autheurs en parlent si la ville de disseremment, & s'accordent si peu, en ce Judée, qu'ils disent de cette ville de Judée. Quel- la sainte ques-uns, ont pensé que c'estoit Jerusalem, la visiter sans prendre garde, que l'Ecriture n'auroit Ste Elipas manqué de la nommer si cela estoit, zabeth, comme elle a coûtume de le faire. D'autres qui sont en plus grand nombre disent, que c'est Hebron; parce que c'est une ville Sacerdotale, & que Zacharie devoit demeurer en quelqu'une. Mais Hebron n'étoit pas la seule, & il pouvoit avoir sa demeure en une autre, Il y en a qui ont crû,

que c'estoit Bethlehem; mais sans fondement, puisque ce n'estoit pas mesme une ville accordée aux Prestres Pour reconnoistre la ville de la naissance de saint Jean, ils devoient, ce me semble, s'informer de la Tradition, l'examiner, & puis dire leur avis, La Tradition est pour le lieu, dont je viens de parler. Ceux qui ont fait bastir la belle Eglise, qui y est, pour honorer la maison, où ce Saint est né, ne l'ont pas fait legerement & sans connoissance : & enfin ce village ayant encore le nom d'une des villes Sacerdotales, qui estoient dans la Tribu de Tuda, peut+on chercher ailleurs plus raisonnablement ce Sanctuaire.

Il n'y a que deux bonnes lieues de-là jusqu'à Jerusalem. En y retournant, nous allâmes voir un Monastere de Georgiens, qu'on des Geor appelle Musallabé, c'est-à-dire, le Monastere de sainte Croix. En sorrant du village de la naissance de saint Jean, nous laissames à gauche une montagne assez haute, où estoit autrefois Modin, le pays des Macchabées & le lieu de leur sepulture ; & aprés avoir fait deux lieue's de chemin, nous arrivasmes à ce

Monastere.

giens.

On luy donne le nom que j'ay dit, parce qu'on pretend, que c'est de-là qu'estoit l'arbre dont la Croix de Nostre-Seigneur fut faite: mais d'où le sçait-on? Et le Marchand de bois, chez qui on l'alla prendre. precipitamment, bon ou mauvais, & tel qu'on le rencontra, tout estant assez bon: pour une potence, sçavoit-il luy-mesme, d'où cette piece avoit esté coupée, & qui pensa jamais à s'en informer? Il est plus probable que ce Monastere a ce nom, parce qu'il a esté basti pour honorer la sainte

#### DE LA TERRE-SAINTE, LIW. IV. 481

Croix, à l'honneur de laquelle les Georgiens se sont crus estre plus obligez, que les autres Nations Chrestiennes, estant les maistres du Calvaire. L'Eglise est une des plus jolies. qui se voyent dans la Terre-sainte, elle est faite en Croix avec un dôme, à peu prés comme estoit autrefois celle de la Naissance de S. Tean; mais elle est beaucoup plus ornée, tout le pavé est d'une riche Mosaïque, elle est toute peinte depuis le haut jusqu'en bas, des images de divers Saints, dans la voute, & sur les murailles. Ces images n'ont rien de fin & de delicat pour l'art; mais les couleurs en sont vives, & font un assez bel effet par leur varieté. Elles ne sont pas anciennes; celuy qui a dressé les échafauts pour le Peintre, étoit encore vivant, lorsque nous estions à Jerusalem. Derriere l'autel, qui est dans le Chœur, & sous l'autel mesme, on voit un oreux quarré bien pavé, où l'on garde, à ce qu'on dit, un morceau de la vraye Croix, & où l'on pretend qu'a crû l'arbre, dont elle a esté faite. Ce Monastere est fort grand & Solidement basti. On le prendroit pour un chasteau, les murailles en sont hautes, & elles sont couvertes de grosses pierres détachées les unes des autres, qui sont mises de cette maniere, pour se défendre de l'escalade des voleurs Arabes. Il est riche en fonds de terre; mais il est endetté de cent mil écus, & les aumosnes, qu'on a envoyées aux Religieux de temps en temps, ont elté ou derobées ou mai dispensées. Ce fur un malheureux Occonome, qui se messoit, à ce qu'on dit, de chymie, & d'un mérier encore plus infame, qui a fait à la sourdine toutes ces dettes, qui n'ont esté connues qu'aprés son départ. Car alors des Mahometans, des Juiss, des hommes & des

femmes vinrent apporter ses obligations, & sommer les Religieux d'y satisfaire. Les Religieux qui se croyoient bien à leur aise, surent bien surpris de se voir ruinez, & un d'entr'eux poussé d'une indignation surieuse, ou (comme parloit celuy qui me racontoit l'histoire) animé d'un zele extraordinaire, courut aprés l'Oeconome, & l'ayant trouvé dans la maison du Patriarche des Grecs à Alep, il l'assomma sioidement d'un coup de coignée; & il en sur quitte auprés du Juge, pour un peu d'argent.

### CHAPITRE XX.

Comme nous passames nostre Feste de Pasque à Jerusalem, & ce qui se passa à celle des autres Nations.

Dévant que de faire tous les voyages, dont j'ay parlé, nous fismes nos devotions à Jerusalem. Nous y arrivâmes le Jeudy de la semaine de la Passion, & le lendemain le Reverendissime Pere Gardien commença la ceremonie de laver les pieds aux peletins.

On nemanque jamais d'user de cette charité envers tous ceux qui viennent visiter les saints lieux, de quelque condition qu'ils soient. Celasse fait avec beaucoup de ceremonie & de pieté. On tapisse une petite sale, qui sert de portique a l'Eglise, on met au haut une chaise sur un beautapis de pied, avec une cuvette pleine d'eautiede & d'herbes odorise-

# DE LATERRE-SAINTE. LIV. IV. 483

rantes. Les Religieux s'assemblent là avec la Cioix; les Officiers sont vetus de surplis: on arrange les pelerins de l'autre costé. Le Pere Gardien arrivant releve ses manches, prend le tablier, & faisant asseoir le pelerin dans la chaise, il se met à genoux à ses pieds. Cependant les Religieux entonnent les Pseaumes les plus choisis, qui parlent de Jerusalem, avec un chant le plus beau & le plus touchant du monde. Le Pere Gardien ayant lavé & essuyé lespieds du pelerin, les baise avec devotion, & tous les Religieux viennent aprés luy les uns aprés les autres faire le mesme à deux genoux, aprés quoy le pelerin se leve, & le Pere Gardien l'ayant embrassé, & luy ayant fait present d'un grand cierge blanc, il se retire à saplace; les autres viennent tour-àtour, & l'on rend à un chacun les mesmes devoirs de charité. Le Chœur pendant tout ce temps-là, ne cesse jamais de chanter les Pseaumes que j'ay dit. A la fin le Pere Gardien ayant quitté son tablier, & repris son manteau, la procession commence. On la fait à l'entour du cloistre, & l'on vient la finir à l'Eglise, tous les pelerins suivans avec leurs cierges en main. On la termine par quantité de belles prieres, que le Prestre qui est en semaine, fait pour eux à Dieu. Aprés quoy l'on fait les Stations accontumées, dont j'ay fait ailleurs le recit. Cela est si touchant, qu'on a peine à tenir ses larmes de devotion& de joye. Plusieurs heretiques envers qui l'on pratique les mesmes ceremonies, en ont cu le cœur attendri, & ç'a esté à quelques-uns un grand attrait pour leur conversion,

Le Samedy de la semaine de la Passion, nous entrasmes dans l'Eglise de la Resurrection, ou comme nous la nommons plus

gitte.

ordinairement, du S. Sepulcre. Le Pere Gardien à la teste de plus de quarante Religieux vint recevoir à la porte M. l'Ambassadeur avec la Croix & l'eau benite, & il le conduisit au son des orgues & avec des hymnes d'allegresse, que chantoient les Peres, jusqu'au S. Sepulcre, pour reverer ce Sanctuaire, & y adorer le Sauveur du monde. Nous l'y suivîmes tous avec une consolation si charmante & si penetrante, qu'on ne peut l'exprimer de parole, & que ceux-là seuls qui l'ont experimentée, ou qui aiment ardemment Nostre-Seigneur, peuvent s'imaginer. Et comment ne seroit-elle pas infinie, si ce qui a esté revelé à sainte Brigitte, lorsqu'elle v entra l'année 1372. luy a esté veritablement revelé du Sauveur. Et qui peut sagement douter qu'il ne l'ait pas esté, aprés l'approbation qu'un Concile, & tant de Papes ont donnée au Livre de ses Revelations. Nostre Seigneur luy parla en ces termes, dans une sainte communication qu'il eut avec elle. Quand vous entrastes dans le Temple que j'ay consacré de monsang, y effaçay tous vos pechez; I 7. Re- je vous rendis aussi pure que vous le sustes dans , vel. c.14. le baptême , & en veue de la peine que vous avez prise, & de vos devos:ons, quelques ames de vos parens ont esté retirées du Purgatoire, & ont esté admises en ma gloire. Car tous ceux qui viennent en cette Eglise avec une parfaite volonté de ne plus pecher, reçoivent l'entier pardon de leurs pechez, & une grace plus abondante pour s'avancer en vertu. C'est ce que die Nostre-Seigneur à sainte Bri-

> On fit le lendemain la ceremonie de la benediction des Rameaux, où le Pere Gardien officia pontificalement en mître & en crosse;

& avec toute la pompe & la majesté, qu'on voit dans les Eglises Cathedrales les mieux reglées. Nous fismes nos devotions avec un repos admirable. Les Chrestiens des autres Nations n'y vinrent point avec la foule & la confusion ordinaire. Les Prelats Schismatiques en partie par jalousie de l'honneur de l'Eglise Romaine, dont ils voyoient un Ambasfadeur traité avec tant de respect, & en partie par vengeance d'une injure, qu'ils pretendoient avoir receuë des Religieux Francs, défendirent à ceux de leur Rite, d'assister à nos Offices, & de paroistre avec nous dans ce saint Temple. Quelques personnes leur ayant fait reproche d'un procedé fi injuste & fi scandaleux, ils répondirent qu'ils ne l'avoient fair , que pour empescher que M. l'Ambassadeur ne fust troublé dans ses exercices de pieté, par le desordre & la foule du peuple. La verité est, que c'estoit un pur effet de leur mauvaise volonté, qu'ils ont fait paroistre en beaucoup d'autres occurrences.

Nostre satisfaction sur d'autant plus gran-L. 12. de de à ces saintes Festes, que cette année 1674. dostr. Pasques a esté le 25 de Mars, c'est-à-dire le temp. c. mesme mois & le mesme jour que Nostre-Sei-gneur est ressuré, comme l'écrit saint Epiphane, & comme le prouvent sçavamment le P. Petau & le P. Tirin. Ainsi nous presentames la nos palmes au Sauveur des ames, Sacr. le mesme jour qu'elles luy furent presentées par les habitans de Jerusalem, qui allerent le recevoir en triomphe.

Le Mercredy Saint nous allames à la grotte de Gethsemani, où Nostre-Seigneur sua autrefois sang & eau, & sut comme reduit à l'agonie par l'effet de la tristesse, dont il vouler que son cœur sût accablé la veille de sa Passion.

X iij

On la tapissa, & on y dressa quatre ou cinq Autels, afin que tous les Prestres eussent la consolation d'y dire la Messe. Les Religieux y firent long-temps la discipline, on commença à chanter Matines, & à dire les Messes. Le soir on s'enserma dans l'Eglise du S. Sepulcre, où l'on chanta les premieres Tenebres. Le lendemain l'on fit l'Office du Jeudy-Saint, avec beaucoup de solemnité; on dressa un'autel devant la porte du sacré Sepulere du Fils de Dieu, qu'on avoit tout revestu de tapisseries par dehors. L'autel estoit richement paré : les Prestres & les Officiers y paturent avec de precieux ornemens, que la Couronne de France a donnez. Le Pere Gardien y celebra pontificalement la Messe, & y communia les Prestres, & la pluspart des Catholiques du pais. Nous eûmes bien de la joye de les voir en si grand nombre; mais plus encore de les voir venir à la sainte table deux & deux, avec une modestie Angelique, & s'en retirer avec un respect égal, pour aller faire leurs actions de graces. Quelques Armeniens qui se trouverent là, ne purent s'empescher d'en témoigner hautement leur admiration. Pour les Grecs que nous y vismes, je croy qu'ils n'en estoient pas moins édifiés dans leur ame; mais ils regardoient tout cela froidement, & avec aussi peu de veneration, que les Turcs. Jamais je n'ay plus veu l'effet du schisme, qu'en ces personnes, & mieux reconnu que c'est la mort de la charité, & des autres vertus qui la suivent. L'apresdisné on leva l'autel, & le Pere Gardien lava les pieds à douze Prestres, du nombre desquels je fus. :

On fit le lendemain l'Office du Vendredy Saint, & l'adoration de la Croix avec toutes les ceremonies ordinaires. Aprés quoy on alla faire un disner frugal avec du pain & de l'eau & un peu d'herbes crues à platte terre. M. l'Ambastadeur donna l'exemple à toute sa suite, & ne mangea point autrement. Cette penitence doit mesme passer pour beaucoup de delicatesse dans l'esprit des Chrestiens, qui adorent un Homme-Dieu, qui en ce jour ne stut repû que de fiel & de vinaigre. Plusieurs personnes ont coûtume en ce païs de ne boire me manger rien depuis le Jeudy aprés midy, jusqu'au Samedy au soir; ce qu'ils pratiquent encore les trois premiers jours de Caresme.

L'apresdisséen dît Tenebres de bonne heure, pour avoir le temps de faire les Stations, & divers sermons de la Passion. On commença par la Chapelle de l'Apparition de la Vierge; où la predication fut en Italien; & les prieres estant faires ensuite, & achevées, on alla en procession le cierge à la main, à la Chapelle de la Division des vestemens. Le P. Cherubin zelé Recollet François fit un beau discours en Latin de ce mystere, & il en fit encore un autre en François dans la Chapelle suivante de la Colomne de l'Impropere, sur le couronnement d'épines, & les outrages qu'on fit souffrir à Nostre-Seigneur dans le Pretoire de Pilate. Les hymnes chantez à l'une & à l'autre Chapelle, nous montâmes sur le Calvaire. On fut d'abord au lieu, où Nostre-Seigneur fut étendu sur la Croix, & l'on en representa le mystere par un beau Christ en bolle, fait avec divers resorts, dont on ploye > les pieds & les bras, comme l'on veut: on le mit sur une Croix, & on l'y clossa. Le P. Joseph Espagnol, excellent Predicateur & Theologien, prescha en Italien sur le crucifiement du Sauveur, d'une maniere tout-à-fait spiri-

tuelle & touchante. A prés quoy on alla mettre cette Croix dans le trou du Calvaire, un Religieux la soûtenoit à genoux, & le mesme Pere monté sur ce sacré lieu continua encore une autre heure sa Predication avec une force égale. Toutes ces Predications s'entendent la tête nue & à genoux en quelque endroit qu'elles se fassent, & quelque temps qu'elles durent. Nous descendismes ensuite à la pierre de l'Onction. Deux Religieux representans Jofeph d'Arimathie, & Nicodeme portoient le . corps détaché de la Croix dans un suaire, & d'autres la myrrhe, & la liqueur pretieuse, dont on devoit l'embaûmer, dans de grands vafes d'argent. On étendit ce corps sur cette pierre, dans le suaire, & le P. Gardien avec les deux autres Religieux qui l'avoient apporté, verserent dessus de la liqueur, qui estoit dans ces vales. Le sermon y fut fait en Espagnol par un vertueux Religieux. Estant fini, on prit ce. corps ensevely dans ses suaires, & on le porta au Sepulcre, où il y eut encore une Predication Italienne. La ceremonie finie, on alla faire la collation, & ensuite on alla sur le Calvaire faire une demie heure de discipline, & ce fut la conclusion des ceremonies du Ven-. dredy Saint.

Le Samedy l'Eglise parut magnifiquement ornée. Le S. Sepulcre étoit tapissé au dedans d'une fine tapisserie de brocatelle, & par le dehors d'une autre tapisserie de haute-lice, où tous les mysteres de la Resurrection sont representez, mais avec tant de delicatesse, que le pinceau auroit peine à faire paroistre des personnages plus animez, & à leur donner des couleurs plus vives. Il y avoit à l'arcade du Chœur des Grecs, qui est vis-à-vis le S. Sepulcre, trois grosses lampes d'argent d'une

grandeur extraordinaire, mais celle du milieu qui porte 15 ou 20 autres petites lampes, & qui est un present du Roy d'Espagne, surpasse de beaucoup les deux autres en prix & en beauté. L'autel qui estoit dressé devant la porte du S. Sepulcre, estoit des plus parez que l'on puisse voir. Les gradins estoient chargez de fix grands chandeliers d'argent, dorez en divers endroits, & tout converts de rubis, & autres pierres pretieuses, avec des pots d'argent & des bouquets de mesme matiere. C'est un present que la Couronne d'Espagne a fait depuis peu. On voyoit à quelques pas de-là, à un pillier, vers le Chœur des Grecs, une credence toute couverte d'argenterie, de beaux chandeliers, & de grands bassins de vermeil-doré, avec une riche Croix donnée par la France. Tout le reste du quartier de l'Eglise qui appartient à l'Eglise Romaine, étoit aussi revestu de tapisseries de cuir doré. Il y avoit sous les arcades d'en-bas, divers chandeliers à bras, & celles d'en-haut, estoient remplies de lampes. Tout cela fut allumé, aprés la benediction du cierge Paschal.

On fit le soir la ceremonie des Chevaliers du S. Sepulcre, & on en donna l'Ordre à M. l'Ambassadeur, à M. de Segla Consul de Seyde, & à M. Picart d'Ablincourt Secretaire de l'Ambassade. Cela sefait fort secretaire de l'Ambassade. Cela sefait fort secretaire de l'Ambassade. Cela sefait fort secretaire de l'Ambassade. Cela sefait soir servations étrangeres & enhemies n'en ayent aucune connoissance. Le Pere Gardien entre dans le S. Sepulcre avec ceux qui doivent recevoir la Chevalerie. Il est accompagné de quelques autres Religieux, & d'autres personnes regulieres & seculieres, qui peuvent avoir place. On met l'épée de Godefroy de Buillon toute nue hors de son fourreau sur le S. Sepulcre, avec son collier de

l'Ordre, & ses esperons. Le Pere Gardien s'informe de celuy qui doir recevoir la Chevalerie, s'il est Gentilhomme, s'il a de quoy, s'entretenir de ses rentes, s'il promet de venir en personne, ou d'envoyer en sa place, lorsqu'on travaillera à recouvrer la Terre-sainte & le S. Sepulcre. Ayant répondu à toutes ces demandes comme il est necessaire, on luy met en main l'épée de Godefroy de Buillon, & puis on la lie à son costé; on lui attacheses esperons, & on luy met son collier d'or, au bas duquel pend la Croix de Jerusalem; & aprés avoir fait diversesprieres, le P. Gardien l'instruit des exercices de pieté que les Chevaliers sont obligez de pratiquer, & la ceremonie se termine de cette sorte. Je ne sçay si cette épée de Godefroy est celle, avec laquelle il coupoit d'un seul coup les homes en deux par la moitié du corps. Elle ne semble pas de cetteforce. Elle estlongue & pointuë, & n'est gueres large que de deux doigts vers la poignée mesme, & elle va toûjours en retraississant jusqu'à la pointe; mais elle estoit dans une main vigoureuse & animée d'un cœur vrayment Chrestien & Heroique. Le Pere Gardien fit à ces nouveaux Chevaliers un beau discours Italien sur la dignité de cet Ordre, & la vie sainte & édifiante que doivent mener ceux que Dieu en honore. C'est ce qui se passa le Samedy.

Le jour de Pasques la Messe sut dite par le P. Gardien avec toute la majesté des ceremonies de l'Eglise, & ceux qui n'avoient passatissait à leurs devotions le Jeudy-Sain, le si-rent alors. J'eus le bien de dire la Me se dans le saint Sepulcre mesme, en cer heux ux jour du 25, de Mars qui sut celuy, auquel Nostre-Seigneur ressussité plein de gloire; je l'y celebray au Soleil-Levantenviron à l'heure, que

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 491

les femmes devotes y arriverent, & eurent la consolation d'y voir des Anges, qui leur annoncerent la victoire illustre, que leur cher maistre venoit de remporter sur la mort. Cette demi-heure de bon-heur, que je reçeus-là, me semble être un payement surabondant pour tout ce qu'on peut saire & endurer dans les Missions de Syrie, où Dieu me sait la grace

de m'employer depuis dix ans.

Ayant fait nos devotions de cette maniere en ces saints jours : il fallut encore attendre cinq semaines pour voir la Feste des Grecs & des autres nations Chieftiennes, qui n'ayant point receu la Reformation du Calendrier, different quelquefois la Feste si long-temps contre les anciens Decrets de l'Eglise, & les Ordres du premier Concile de Nicée. Nous employ àmes ce temps-là à faire les voyages que j'ay décris; & en ayant encore de reste, M. l'Ambassadeur par un bel exemple de pieté Chrestienne, s'enferma avec peu de ses gens dans l'Eglise du saint Sepulcre; pour y contenter son zele, & sa devotion pour quélques jours. Nous y cûmes aussi entrée, quand il en sortit, & nous eûmes la joye de passer trois jours dans la plus douce & la plus consolante solitude, qu'on puisse s'imaginer.

Enfin la Feste des autres arriva. Ils sont comme nous la ceremonie des Rameaux; mais avec bien moins de pieté, & avec une consusion horrible. Les Grecs entr'autres sont à l'entour du saint Sepulcre, une Procession nombreuse de quantité de Piestres & de Diacres bien vétus des habits de leur ministere. Ils portent ou de petits oliviers, ou de grandes branches de ces arbres qui semblent des arbres mesmes, & ils les chargent de petits cierges allumez. La Procession finie, chacun se

jette impetueusement dessus, on se tire, on se renverse, on crie, on se querelle, on se bat rour en avoir.

Ceremonies du Fenfaint.

. Mais la grande ceremonie de toutes ces nations, est celle du Samedy Saint, & de ce Feufacré, que leurs Prelats leur font accroire, sortir miraculeusement du saint Sepulcre, & allumer les cierges & les lampes, qui y sont. Ces pauvres abusez n'entreprennent presque le pelerinage des Saints lieux, que pour voir ce seu. On leur ouvre l'Eglise dés le Vendredy. La plusparty couchent sur le pavé ou sur des nattes, qu'ils y apportent. C'est une confusion horrible d'hommes, de femmes & d'enfans, qui sont quelquesois au nombre de plus de deux mille personnes. Mais la confusion extrême est le Samedy. Car dés le matin à porte-ouvrante, une foule de jeunes hommes, de gens de métier, & de villageois se mettent à courir, à danser, à crier, à tempester, à chanter, & à faire mille jeux indecens à l'entour du saint Sepulcre. Ces jeux durent jusqu'à prés de deux heures aprés Midy, les uns fautent, les autres se battent, on y mange, on y vend, on y achete. Que n'y fait-on point? Hy en a qui portent des enfans, ou de jeunes garçons plantez de bout sur leurs épaules, & qui courent avec cette charge. D'autres s'affemblent en rond eing ou fix, se tiennent par les mains, ils font monter trois ou quatre de leurs camarades plus petits, qui s'abbaiffent un peu, pour faire une espece de dome, ou de couronne mobile. Ils se promenent en cette posture, & ceux de dessus venant à tomber, ile se roulent les uns sur les autres, se relevent & courent pour s'attrapper; ils s'arrachent & ils se prennent leurs bonnets, les querelles s'échauffent, le Turc survient avec

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 493

des bastons pour mettre la paix. Enfin la profanation est si honteuse, que les Turcs mesmes en ont horreur. Celuy qui est établi de la part du Grand-Seigneur, pour la garde de ce saint lieu, envoya avertir les Grecs de faire cester ces desordres. Mais comme ils les aiment, & que cela sert à empescher qu'on n'entende le fusil qu'ils battent dans le saint Sepulcre, pour faire ce feu prétendu saint, ils prierent ce Seigneur Turc de laisser aller les choses à l'accoutumée, à quoy il n'eût point de peine à consentir. La profanation va jusques là, qu'ils satisfont aux necessitez naturelles dans ce saint Temple en divers endroits, bien qu'il y ait un lieu separé, qui est hors de l'Eglise, où ils peuvent aller. Mais soit qu'il ne suffise pas pour tant de monde, soit que l'emportement d'esprit, où sont la pluspart, les aveugle, soit qu'ils apprehendent en s'éloignant, de perdre une bonne place; plusieurs n'y vont pas, & remplissent l'E-, glised'une puanteur épouvantable, qui y reste, plus de huit jours. Voilà la devotion avec la-, quelle ils se disposent à leur miracle du seu saint. Quand le temps qu'il doit paroistre, s'approche, vous voyez ces pauvres gens en foule, à l'entour du saint Sepulcre, avec de petits paquets de cierges à la main, ils les élevent en l'air de temps en temps, les Grecs de · leur costé, les Armeniens du leur, les Goptes en leur quartier, & les Suriens de mesme, comme si ce seu devoit descendre du Ciel, & s'y prendre; ils regardent dans les coins des arcades, & sous la voute des galeries, pour voir s'il n'y est point déja descendu. Enfin l'heure arrive, les Grecs fortent de leur chœur avec des habits magnifiques, ils sont precedez de quantité de bannieres , ou sont de-

peints divers mysteres de la Religion ; ilsentonnent le Kyrie eleison; ils le repetent à chaque pas, & ils font en cette maniere trois fois le tour du faint Sepulcre. Dans l'absence du Patriarche, le Metropolitain de Gaze faisoit la ceremonie. Le troissème tour fini, l'Armenien deputé, pour y estre avec luy, estoit tout prest. Ils y entrent tous deux, & ils ferment sur eux la porte, qui est gardée par sept ou huit Turcs, armez de bons bastons, dont ils repoussent le peuple qui se piesse-là, chacun voulant avoir des premiers de ce seu divin qu'on attend. Dés que ces Prelats furent entrez on n'entendit par toute l'Eglise que bruir & confusion. Le nouveau Prelat de Gaze, qui n'avoit pas encore bien appris le métier, ne resta gueres sans avoir du feu. Il ouvre la porte, & il sort avec l'Armenien. L'un & l'autre portoit deux gros paquets de petits cierges à la main, qui faisoient une grande flamme. L'Armenien fut habile & sautant gaillardement, il presentoit de costé & d'autre la flamme au visage de ceux qui vouloient l'approcher, & bien qu'ils disent que cette flamme éclaire sans brûler : ils en avoient pourtant peur, & se reculoient. Ainsi il arriva sans aucun fâcheux accident à fon Patriarche. Le Grec ne fut passi heureux; son seu divin sut étouffé entre ses mains, par la presse des gens de son Rite, qui se mirent sur luy, pour allumer leurs cierges. Il fut bien honteux; mais il courut promptement aux lampes du saint Sepulcre, pour en reprendre. Il en revint bien garni, & plus sur ses gardes. On l'éleva sur un Autel voisin, qui est à la porte du chœur, & deux Diacres luy tenant les bras, chacun vint prendre de son seu. Toute l'Eglise sut incontinent rem-

# DELATERRE-SAINTE. LIV. IV. 499.

plie de lumiere, & tout ensemble derenebres par la sumée, que causoient les méches en brûlant. Je pensois qu'on useroit de quelque artifice pour faire paroistre au peuple que les lampes s'allument d'elles-mesmes. Car ils publient que cela se fait. Mais toutes démeurerent bien éteintes comme elles estoient. L'artifice des Prelats Schismatiques est si visible en ce saux miracle, qu'il faut estre aveuglé de passion, ou ensorcelé, je ne sçay comment, ou simple jusqu'à la stupidité pour ne le pas reconnoistre.

Il est vray que ce prodige est arrivé autrefois, & qu'il arrivoit ordinairement. L'Abbé d'Ursperg rapporte que de son temps, il pensa manquer; mais qu'enfin Dieu fléchi par les larmes & les prieres des Chreitiens , en fit Gretf. 1. descendre, & qu'à la veue mesme des Infi- 2. deles, il se prit aux lampes qui en furent al- Cruce. lumées. Le Moine Rodolphe rapporte qu'un Infidelle se mocquant des Chrestiens, qui étoientassemb ez dans l'attente de ce miracle, fut sur l'heure possedé du Diable, qui l'étouffa ; que le feu descendit à l'ordinaire dans une des lampes, d'où il alla allumer de luy-mesme toutes les autres; que l'Evesque d'Orleans qui estoit la present avec Guillaume Comte de Poitou, achera cette premiere lampe avec son huile du Parriarche Jordan, une livre d'or, qu'il l'emporta avec luy, & que Dieu fit par elle plusieurs guerisons miraculeuses. Le Pa- Baron. pe Urbain II, au Concile de Clermont prot adan. 12 posoit ce miracle aux Princes Chrestiens ; comme un motif qui devoit les animer à recouvrer une terre, que Dieu honoroit encore d'un prodige si illustre.

La Feste de l'Invention de la sainte Croix; arriva peu de jours après la Pasque des Grecs.

Dynasty Google

Nous allâmes la celebrer dans le lieu mesme, où elle suttrouvée. J'y dis la sainte Messe. La grande y sut chantée en presence de M. l'Ambassadeur; & ce sur la derniere solemnité, où nous assistasmes en Jerusalem. Que nous serions heureux, si comme sainte Helene y trouva la materielle, & en emporta une bonue partie avec elle, nous y avions trouvé la grace d'embrasser celle que Nostre-Seigneur nous ordonne de porter tous les jours, si mous voulons estre veritablement ses Disciciples.

#### CHAPITRE XXI,

Du Sepulcre de Samuel, d'Emmaüs, & autres lieux qu'on voit en retournant à Rame.

Ous arrivasmes à Jerusalem le 15. de Mars, & nous en sortismes le 7 de May, Nous prismes le chemin d'Emmaiis, sur lequel il y a quantité de choses fort remarquables, & dont on nous laissa passer quelquesunes, sans nous y faire faire les restexions necessaires. Les truchemens & les Religieux qui venoient accompagner M. l'Ambassadeur, étoient si embarassez à contenter tout le monde pour des montures, qu'ils demeurerent la pluspart derrière, & nous laisserent marcher sans beaucoup d'ordre.

Ms devoient nous montrer le lieu, où Noftre-Seigneur joignit les deux Disciples, qui alloient à Emmaus, & les vestiges de l'Eglise, qui y estoit en memoire de la rencontre que

#### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 427

fit là cebon Pasteur de ces deux ofiailles égarées. Il falloit aussi qu'ils nous fissent voir le 2-Reg. 18 lieu, que l'Ecriture nomme Baalhasor, où Absalom fit poignarder son frere Ammon en vengeance du brutal inceste, dont il avoit deshonnoré la sœur Thamar. Nous passames Sepuleres aussi les Sepulcres des Juges, sans y entrer. Ils des Juges, sont à une petite lieue de Jerusalem. C'est un ouvrage digne d'être veu, & il approche de la beauté des Sepulcres des Rois, dont j'ay fair ailleurs la description. On dit qu'il est fait avec moins de delicatesse, mais que le travail n'est pas moindre; qu'on voit d'abord prés du chemin la roche taillée en forme de portique ; que de-là on entre dans deux sales; que de celles-là, on penetre dans d'autres plus basses par des trous, qui en sont comme les portes; que cela forme comme trois étages de chambres & de Sepulcres, & que tout cela est un mesine morceau de roche creusé avec le cizcau. On recherche de quels Juges sont ces Sepulcres, & on croit probablement qu'ils sont de ceux, qui, ou du temps des Rois, ou aprés la captivité de Babylone, rendoient justice au peuple de Dieu. Car la pluspart des anciens Juges, qui eurent le gouvernement devant l'établissement des Rois, sont morrs loin de-là.

Nous arrivalmes enfin à la montagne de sepulcre Samuel. C'est la plus haute de toutes celles de Sas qui sont aux environs de Jerusalem; austi la muil. découvre-t'on de bien loin. Sur la croupe l'on voit encore une Eglise assez entiere, bastie de bonnes pierres, & bien voutée. Elle est profanée par les Infidelles qui en font une étable. Il y a au bout un escalier, par où l'on monte en diverses chambres ou cellules. porte, par où l'on entre au Sepulcre de Sa-

muël, est auprés de cet escalier du costé du Midy. Ce Sepulcre est dans un lieu fort obscur, où l'on descend par cinq ou six marches. Je n'y entray pas, parce que cela est rigoureusement désendu aux Chrestiens. Neanmoins un Religieux, & quelques Anglois,. qui ne sçavoient pas cela y allerent, & virent tout à la faveur de deux ou trois bougies, que les Turcs qui accompagnoient M. l'Ambalsádeur y avoient laissé allumées. Ils ne virent qu'un grand Sepulcre couvert de bois, & attachéa la muraille, & orné de costé & d'autres de quelques colomnes. Le corps de Samuel reposoit la autresois, soil y a resté jusqu'au temps de l'Empereur Arcade, qui l'en fit enlever & porter en Thrace. On voit quelques maisons en petit nombre sur cette montagne; mais on y voit de grandes ruines de tous costez. Il y a une Fontaine de bonne eau, au bout du village, à quarante ou cinquante pas de l'Eglise. Comme ce lieu est le plus élevé: de tous ceux qui sont aux environs de Jerufalem, il presente une belle veue. Il est comme le centre de trois Tribus, de celle d'Ephraim, de celle de Benjamin, & de celle de Juda. Mais ce qui satisfait davantage les yeux & l'esprit, c'est une grande campagne qui s'étend au Septentrion, & à l'Orient de ce village. C'est là qu'est cette fameuse vallée d'Aiolon, ou Josué vint livrer combat aux cinq Rois, qui affiegeoient Gabaon, & où il commanda au Soleil, & à la Lune de s'arrester, afin qu'il eust le loisir de les défaire entierement. Dieu qui fait rouler ces deux astres, sembla recevoir ce commandement, & il eust tant de bonté, qu'il voulut bien condescendre, & obeir à la voix de son servireur. Le Soleil & la Lune demeuxerent immobiles, &

Hieron.
cont. Vi-

#### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 499

tous les Cieux dont le cours est ajusté & compassé avec le leur, suspendirent aussi tous leur mouvemens. En un mot comme il n'y a rien dans la nature, qui n'ait du rapport & de la correspondance à ces deux principaux Planettes, il n'y eust rien aussi, qui ne deserastà la parole de Josué, & qui ne luy rendît hommage. Il ne fallut pas moins de touteune nuit, & d'un demi jour, à ce Capitaine des armées de Dieu, pour se rendre en cechamp de bataille; & comme il ne combattit qu'aprés midy, il eust besoin de jour pour poursuivre & pour achever sa victoire. Dieu fit le jour plus long de douze heures, & comme dit l'Ecclesiastique, una dies fasta est C: 462 quasi dua, ce jour fut, presque aussi long que deux. Le Tout puissant voulut mesme combattre avec luy, il jetta la terreur & la confusion dans le cœur de ses ennemis, & aprés les avoir mis en déroute, il fit pleuvoir sur eux une grosse gresse de pierres, qui sans blesser les Israëlites, qui leur donnoientà dos, les accabloient par leur cheute.

Mais revenons à la montagne de Samuel. Le sentiment commun d'aujourd'huy est qu'elle est son païs natal, & ce Ramathain I. Reg. Sophim, dont il est parlé au chapitre premier 20. du premier Livre des Rois. Cela semble bien. fondé en l'Ecriture, qui dit qu'il fut enteriéà Ramatha dans sa maison, c'est-à-dire, dans le pais de sa naissance. La signification du mot favorise cette opinion. Car Ramatha ou Rama signifie un lieu élevé, & Sophim une guerite de sentinelle. Ce qui convient parfaitement à cette montagne, d'où l'on decouvre un valte païs. On luy donne le nomde Ramathain au duel, parce que cette ville étoit divisée en deux parties, dont la plus

Mazed by Google

In loc.

Hebr.

haute se nommoit Sophim.

Saint Terôme n'elt pas pourtant de cette opinion, & il met prés de Lydde cette ville de Samuel. Voicy comme il parle: Arimatha Sophim civitas Elcana & Samuelis in regione Tamnitica juxta Diospolim, unde fust Joseph, qui in Evangeliis ab Arimathia esse feribitur. Arimatha Sophim , dit ce Pere , qui est la ville d'Elcana & de Samuel, d'où étoit Joseph, que l'Evangile témoigne estre d'Arimathie, est prés de Diospolis, c'est àdire , Lydde , dans la region Tamnitique. Et ailleurs, il écriten ces termes : Rama que & Aarima, ubi sedit Abimelech, sicut in libro Judicum scriptum est , que nunc appellatur Remphis, est autem in Diospoleos, & à plerisque Arimathea nunc dicitur. Rama qui s'appelle aussi Aarima, où Abimelech a demeuie, comme il est écrit dans le Livre des Juges, est nommée à present Remphris, elle est dans le distric de Diospolis, & la pluspart aujourd'huy, difent que c'est Arimathie.

L'autoritéseule d'un Saint si sçavant. qui a visité ayec tant de soin tous les lieux de la Terre sainte, qui y a passé une bonne partie de sa vie, qui s'est informé avec tant d'exactitude de la Tradition, & qui avoit une intelligence si parfaite de l'Ecriture, est capable de l'emporter par dessis toutes les raisons qu'on allegue: & plûtost que de contredire ce Saint en cela, je dirois que le Sèpulere, qu'on voit sur cette montagne, n'est pas celuy, où Samuel sut mis aprés sa mort; ou que s'il y a esté, c'est qu'il y a esté transporté, pour quelque occasion, que je ne sçay pas. C'est peut-estre, parce que c'est le mont de sile, où Josué sit placer l'Arche, & le taber-

Dhazed by Google

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 501

nacle, & que ce Prophete l'ayant déservi si long-temps, & y ayant mesme exercé l'Office de Juge, lorsqu'il avoit le Gouvernement du peuple de Dieu, on a cru y devoir mettre son tombeau.

Si c'estoit là Ramatha, l'Ecriture ne diroit pas, qu'Elcana en partoit en certains temps reglez, & qu'il montoit à Silo, pour y adorer, & y sacrisser. Elle diroit qu'il y descendoit. Car je n'ay point veu de lieu plus élevé L. Reg comette contrée & en quelque part, qu'on mette Silo, il sera plus bas. L'Ecriture mesme disant que ce vertueux Israëlite montoit de sa ville à Silo, nous declare assez que Silo avoit une situation plushaute en toute maniere. L'explication du nom est une raison assez soible. Rama, comme nous avons dit ailleurs, a pû avoir dans sa plaine une élevation d'édifices ou de dignité, qui luy ait merité ce nom.

Je croy que ce lieu est Silo, il est dans une Silo. Elevation telle, que luy donne l'Ecriture, & que les Autheurs luy attribuent. Josué vou-lant bien placer l'Arche, & le Tabernacle, ne Josué. N' pouvoit pas choisir un endroit plus maje-stucux & plus commode. Il est comme au milieu de la Terre-sainte & sur une agréable colline, qui domine sur de grandes plaines. Josué n'en pouvoit pas mesme prendre de plus propres pour son campement, aprés s'ê-tre retiré des campagnes de Galgala. Congre-josugatique sunt omnes filis Israel in Silo, ibique sixerunt tabernaculum testimonis. Ensin Dieul'ayant honnoié de ce prodigieux miracle, par lequel il arresta le Soleil dans sa

me un lieu de benediction.

Ce fut donc là que Dieu choisit sa maison;
on l'y venoit adorer, & c'estoit sa qu'on suy

course, le sit considerer à ce Capitaine, com-

Fof 18. . C 20.

offroit les sacrifices, que la Loy ordonnoir, C'estoit là, où l'on venoit le consulter, & où il rendoit ses oracles; tant que l'Arche y demeura. Josué y fit la distribution du selle de la Terre-sainte à six Tribus, qui n'avoient pas encore eu leur part, & il y receut mesme la sienne. Il choisit là les villes, qui devoient servir de resuge, & il en donna quarante-buit aux Levites pour leur demeure. Ce fut là que Samuel sut élevé dés son enfance, & contacré à Dieu par ses parens, qui l'avoient obtenu par leurs prieres en ce mesme endroit. A l'âge de douze ans il y eut la revelation de la destruction de la maison du grand Prestre Heli, en punition de l'indulgence avec laquelle il supportoit les crimes horribles de ses enfans, & ily receut alors l'esprit de Prophetie. Et c'est peut-estre pour cela plûtost, que pour son Sepulcie que cette montagne a son nom. L'Arche fut enlevée de là , lorsque les Philistéens s'en rendirent maistres, ayant défait les Israëlites & tuéOphni & Phinées enfans de Heli, qui la portoient. Le tabernacle y demeura pourtant toûjours, jusqu'au temps de David, qu'il fut transporté à i. Reg. 11. Nobé, & depuis à Gabaon, & enfin dans le Temple de Salomon.

Nous partismes de la pour Emmaus, qui en est éloigné d'environ trois quarts de lieues,& de trois grandes lieue's de Jerufalem, par le Lpc. 24 chemin que nous prismes. L'Evangile dit qu'il n'en est éloigné que de soixante stades, c'est-à-dire de deux lieue's & demi. Cela fit que nous doutames, si ce lieu qu'en vous montroit, estoit Emmalls; mais il me semble que tout bien consideré, on peut répondre à cette difficulté affez aifément. Les deux Difciples pouvoient prendre une route plus droi-

te, que celle par où nous vinsmes, & abbbreger par là leur chemin pour le moins de demy lieue. Peut-estre mesme que saint Luc par le mot de stade a exprimé une certaine mesure dont usoient les Juifs, qui avoit un peu plus de cent vingt-cinq pas, & qu'il luy a donné ce nom, parcequ'il n'en trouvoit point dans la langue grecque de plus approchant. Et c'est ce qu'a fait l'Interprete Arabe nommant le stade Galoué qui fignifie la portée d'un trait d'arbalelte, parce qu'il n'a point rencontié dans cette langue aucun mot qui revinst mieux à cette mesure. Les Historiens n'ont pas coutume de mesurer les distances avec toute l'exactitude des Geometres, ils en parlent selon l'usage & l'opinion populaire. Cette difficulté n'est pas donc assez considerable, pour faire rejetter une tradition receuë depuis tant de siecles, soutenue par les ruines d'une ville entiere , l'ancienne Nicopolis , & marquée par les restes de l'Eglise, que sainte Paule y a fait bastir à la place de la maison de Cleophas, comme le rapporte saint Jerome dans l'Epitaphe de cette Sainte, dedié à sa fille Eustochium.

Jene doute point que ce ne fût en ce lieu, que les deux Disciples eurent le bien de recevoir à souper le Sauveur du monde le jour mesme de sa resurrection. Ils surent les traitetans & les traitez; ils presenterent du pain à Jusus, & Jusus leur donna sa chair & son sang en changeant ce pain en son corps par la consecation qu'il en sit, au sentiment de saint Jean Chrysostome & de saint Augustin. Ce mystere de soy, dont les lumieres ne sient tessont pas moindres, que les tenebles, frappa neòne eleurs yeux, & leur sit voir clairement le sument suveur, après qu'il eust disparu de devant espus.

eux; & celuy qui leur estoit invisible dans le chemin, où ils le voyoient, leur devint visible lorsqu'ils commencerent à ne le plus voir. L'un de ces bien - heureux Disciples estoit Cleophas. Le nom de l'autre n'est pas si bien connu. Origene l'appelle Simeon, saint Ambroise le nomme Amaon, saint Epiphane croit que c'estoit Nathanaël. L'opinion la plus commune est, que c'estoit saint Luc; mais Baronius prouve solidement par l'autorité des Saints Peres, qu'il n'avoit pas encore la connoissance du Sauveur, & qu'il ne sut deses Disciples, qu'aprés avoir e éconverti par saint Paul. Il semble luy-mesme témoigner dans la Preface de son Evangile, qu'il n'a jamais vescu avec luy.

E- Macc.

Emmaüs n'étoit alors qu'un village. C'étoit apparemment auparavant cela, une ville. Les chefs de l'armée d'Antiochus vinrent camper dans sa plaine avec une armée de 47000. hommes, à dessein de tout mettre à seu & à sang; mais Judas Maccabée les defit & en triompha. Depuis Varus President de la Syrie du temps du Tetrarque Archelaiis y fit mettre le feu, pour venger la mort de quarante de ses soldats, qui y avoient esté massacrez dans une sedition, qu'y excita un Pasteur, nommé Atrongée, avec quatre de ses freres. Elle sut ensuite reparée par l'Empeseur Vespasien, qui y mit en garnison la cinquieme Legion, & elle devint enfin une belle ville sous l'Empired'Aurelius Antoninus Alagabulus, ou comme on le nomme plus ordinairement, Heliogabale, & on luy donna le nom de Nicopolis, parce qu'elle fut bastie en memoire de la victoire des Romains. Elle fut une des Torparchies de la Palestine, & avec le temps, elle fut érigée en Evesché.

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 505

Il n'y a pas à present une seule maison entiere. L'Eglise qui avoit encore quelques murailles, il n'y a que sept ou huit ans, n'en a presque plus. Vous ne voyez par tout qu'une consusson de pierres renversées les unes sur les autres, excepté au bout de ces ruines, qu'on trouve une longue sale voutée, où il y a quelques pressoirs à faire de l'huile.

Au sortir d'Emmaüs, nous allames par un chemin de montagnes & de pierres, d'où nous eûmes assez de peine à nous tirer. Les truchemens nous le firent prendre, pour avoir la commodité de quelques arbres, où nous pussions nous rafraichir à l'ombre, & prositer d'un puits, où il y a d'excellente eau. Aprés nous y estre un peu refaits, nous marchâmes en de vastes campagnes, qui sont celles, à mon avis, que l'Ecriture nomme Maspha, où Samuel fit faire une penitence publique aux Israelites, pour les preparer à une glorieuse victoire, qu'ils remporterent sur les Philistins; & ou il venoit tous les ans tenir ses assises, & rendre justice. Nous arrivames sur le soir à Rame. Le Bassa de Gaze fort honneste homme avoit envoyé deux compagnies de soldats, pour recevoir M. l'Ambastadeur. Et comme il ne sçavoit pas de quel costé il arriveroit, il en avoit envoyé sur deux avenues, par où l'on peut arriver de Jerusalem.

TE

J 1 1 Ha . ;

## CHAPITRE XXII.

# Du Voyage de Gaze.

Ous demeurames quelques jours à Rame, ou M. l'Ambassadeur avoit quelques expeditions à faire & nous n'en partimes que la veille de la Penrecoste pour aller à Gaze.

Nous nefilines ce jour-là que trois lieue's, & nous poullames par de belles & grandes campagnes à perte de veue, ou nous ne vîmes que des Arabes, qui y avoient planté leurs tentes. Ce fut dans ces plaines les plus voifines de Rame, que le Roy Baudouin I. défit une armée de Sarrasins de 31000. hommes; avez onze cens, mettant sa confiance au bois de la vraye Croix, qu'il faisoit porter à la teste de ses baraillons. Mais il y fut defait à son tour un peu aprés, ayant ofé attaquer avec deux cens hommes une armée de trente mille.

Nous couchames à trois lieues de Rame, au pied d'une colline sur laquelle il y a un assez gros village, qui est le reste d'une place bien Tyr 1-15. fortifiée autrefois. Le Roy Feulques I. y fit faire ces fortifications, pour arrester les Ascalonites , & mettre Rame & les lieux voifins à couvert de leurs courles. On le nomme Tebna. Il y a un pont, & un torrent de mesme nom quien est proche, & que nous passantes devant que d'y arriver. Nous le trouvâmes sans eaux. Car certorrens qui dans les Cartes parofilent estre de belles rivieres, n'en ont qu'à mesure que le Ciel leur en donne par les pluyes. Nous avions veu environ une lieue auparavant, un grand marécage, & au milieu un estang, assez proche duquel estoient

DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 107

les Arabes, dont j'ay parlé. C'est à peu prés, où les Geographes peignent les eaux d'Tercon.

Le village d'Tebna, qu'on nommoit Ibelin au temps des Guerres saintes, est au lieu, où étoit Geth autrefois, cette fameuse ville des Philistéens. Josué ayant exterminé par tout les Enacéens, ceux de Geth, d'Azot & de Gaze se maintinrent. Goliath cet épouvantable Geant, qui avoit six coudées & une palme de hauteur, dont la cuiralle pesoit plus de deux cens huit livres, & le fer de sa lance vingt-cinq livres, & que David tua de sa fronde, estoit natif de cette ville. Ce fut-là, où le même David se retira par deux fois chez le Roy Achis, & la premiere avec tant de danger, qu'il fut contraint de faire l'insensé pour se sauver. Il y composa le Pseaumess. si plein de confiance en Dieu. Obededom cet heureux Levite, qui receut tant de benedictions pendant qu'il garda l'Arche en sa maison, le suivit la en cet exil, & il en eut le surnom de Getheen. Les quatre furieux Geans qui furent tuez dans les quatre dernieres guerres, que David fit aux Philistéens, estoient ausli natifs de Geth. Le premier appellé Jesbibenob, dont la lance estoit du poids de trois cens onces, pensa porter à David le coup de la mort; mais il fut prevenu, & il le receut luymême de la main d'Abisai. Le second nommé Saphe fut tué par Sobocai. Le troisième fut le 1. Pant. frere de Goliath, dont la lance estoit d'une 20. pesanteur prodigieuse, & qu'un nommé Dieudonné, ou Elcana, comme l'écrivent les Septante, renversa par terre. Le quatriéme qui estoit un blasphemateur, & un monstre, qui avoit six doigts à chaque main & à chaque pied, mourut de la main de Jonathan fils de

Samaa frere de David. Hazael Roy de Sy-

rie assiegea cette ville, & la prit.

Les troupes de Godefroy de Bouillon desirent prés de là une esfroyable armée d'Insidelles, que le Calife d'Egypte envoyoit, pour reprendre Jerusalem, & ils remporterent de

riches & de glorieuses dépouilles.

Nous parrîmes de ce lieu le jour de la Pentecoste, aprés que nous y eûmes dit la Messe avec d'autant plus de consolation, qu'il y avoit plusieurs siecles, que Dieu n'y avoit été adoré par ce divin sacrifice, & que nous avions le bon-heur de le luy offrir. Nous marchasmes toute la matinée dans les plus belles plaines qui se puissent voir. C'étoit en quelque endroit des campagnes, par où nous: passames, qu'étoit Bethsamés, ce lieu memorable, où les Philistins renvoyerent l'Arche, & où plus de 50000. des Bethlamites furent punis demort, pour l'avoir regardée avec trop de curiosité, & trop peu de respect. Nous ne remarquâmes pas non plus le lieu, où étoit Accaron, cette Ville où l'Arche fit. 1. Reg. 5. souffrir tant demal aux Infidelles; qu'ils furent obligez de prendre resolution de la renvoyer, & où Beclzebub ce Dieu des mouches. selon la signification de son nom, & le Prince des Diables, comme il est appelle dans l'Evangile, recevoit tant d'honneur, qu'on le nommoit le Dieu d'Accaron, Ochozias Roy d'Ilraël l'envoya consulter sur sa maladie, & merita par ce peché d'estre puny de la more qu'il apprehendoit, & qu'Elie luy vint an-4. Reg. 1. noncer. Ainsi sans avoir la satisfaction de reconnoistre bien ces lieux, nous nous rendîmes à Azot qu'on appelle aujourd'huy Atzoud.

Nous montâmes sur un grand Tertre, où étoit anciennement le Chasteau. C'est à pre-

•

sent un champ labouré, & nous n'y pûmes découvrir que le fondement d'une partie des murailles de cette sorteresse. Il y a au bas un village rempli de mazures & de demolitions. Les paysans qui l'habitent sont en petit nombre. Nous n'y vismes aucunes belles marques d'antiquité. On nous mena seulement dans une maison ruinée, que l'on nous dît être les restes d'une Eglise, & l'on nous y montra quelques bouts de colonnes de marbre. A cent ou cent cinquante pas delà, on voit un grand Khán, c'est-à-dire, de ces grandes maisons publiques, où sont receus tous les passans, mais où on ne leur sournit rien.

Les Philistins ayant pris l'Arche d'Alliance, aprés la défaite des Israëlites du temps du grand Prestre Heli, l'apporterent là. & la mirent dans le Temple de leur Dieu Dagon, auprés de cet infame Idole demi-homme & demi-poisson, comme les Tritons de la Fable. Ils trouverent le lendemain cette staruë renversée devant ce divin Sanctuaire, & l'ayant relevée, ils la virent le lendemain en mesme état, & sa teste & ses mains coupées, & jettées au seuil de la porte. Ils éprouverent en mesme temps la pesanteur de la main de Dieu ; ils furent frappez d'une honteuse maladie & de furicules hemorrhoïdes. Les rats & les souris inonderent leurs campagnes, & y mirent la desolation. Cette rude vengeance leur fit prendre le sage conseil de rendre à Dieu son sacré Thrône. Ozias Roy de Juda 2. Paral. fils d'Amasias se rendir maistre de cette Ville, 2. & de gelle de Geth, & il en abbatit les murailles. Elle fut prise une autre fois par Thartan, un des generaux des armées de Sargon ou 1/42. 20, Sennacherib Roy des Allyriens. Judas Mac-

cabée s'en empara de melme en son temps, &

Y iij

STO

. Matt. il y detruisit les Idoles & leurs Autels, qu'il 5. 9.10. fit mettre au feu. Ayant défait Bacchides Lieutenant du Roy Demetrius, il le poursuivit dans sa fuite, jusqu'à la montagne d'Azot; c'est ce Tertre, dont j'ay parle. Jonathas successeur de Judas Maccabée, ayant remporté une glorieuse victoire sur Apollonius, qui tenoit le parti du jeune Demetrius contre Alexandre fils d'Antiochus le Noble, le poursuivit jusqu'en cetté Ville, Il y mit le feu, & au Temple de Dagon, & il s'entichit de dépouilles. Enfin ce fut en cette Ville, que le Diacre saint Philippe ayant baptifé l'Eunuque de la Reine Gandace fut transporté en un moment par l'Esprit de Dieu, Il y jetta les fondemens du Christianisme : La foy y sut embrasse avec une ferveur admirable; & telle que l'avoit prophetisé Zacharie; & les Azotiens attirerent par leur exemple les Philistéens & les Juiss à reconnoistre la verité de l'Evangile.

Apres avoir demeuré là quelque remps, & nous y être rafraîchis, nous allames à Alca-lon, où nous arrivames aprés trois heures de chemin; & davantage. Nous vilmes avant que d'y arriver, un village confiderable, qui en est environ à trois quarts de lieue, plein de beaux arbres & de jardins, où l'on tient un grand marché toutes les semaines. Nous le saissance à gauche pour nous rendre à celuy d'Ascalan, qui prend ce nom d'Ascalon, dont

il est proche.

Alcalon est aujourd'huy comme routes les autres Villes de ce pays, un amas de rumes, mais des plus grandes & des plus belles, qui se voyent. On y voit encore le tour des remparts & de grosses pieces de murailles extrêmement épaisles, partie debout, partie ren-

versées, & partie demi abbatues, ou panchantes, & sourenues par la terre où elles sone enfoncées. La situation de cette Ville est toutà-fait avantageule. Elle est bastie sur un terrain fort élevé du cofté de la campagne qu'elle commande, & du cofté de la mer, elle l'est de mesme, & l'eau bavau pied. Il y manque un Port. Sa figure approche allez de celle d'un arc dont le rivage de la mer fait la corde. Nous y allames par ce rivage qui est plein des ruines des murailles qui y estoient & d'un grand nombre de belles colonnes. Elle avoit pour le moins un quart de lieue de longueur, la largeur estait beaucoup moindre, Nous visimes vers le milieu de cette Ville de grosses & haures colonnes, d'une espece de marbre gris, qu'on nomme Granete, dont plusieurs som encore de bout, & dans leur ora dre. Nous crames que c'estoit les restes d'une Eglise. Mais ce qui est de plus considerable; & de plus entier, c'est un grand puits foreprofond, & qui l'estoit autresois davantage (car il y est tombé quantité d'ordures) où l'on ramassoit l'eau de la pluye pour la necessité de la Place. On peut descendre à cheval jusqu'au fond, par un chemin bien vouté, & large de deux ou trois pas, qui regne à l'entour. Les payfans du village voifin cultivent en quelques endroits un peu de terre, dont ils out retiré les pierres. Il y a encore un puies, d'où l'on puise de l'eau, & l'on y en puisa pour abbreuver nos chevaux & nos mulets.

Nous nous reposames dans un peut hermitage d'un Dervische, c'est-à-dire, d'un Religieux Mahometan. Il est basti sur le plus haut & le plus agreable lieu d'Ascalon, à double étage, & il a dans la cour une cisterne d'excellente eau, La mer bat au bas de l'e-

minence sur la cime de laquelle il est. J'ay. connu à Seyde le devot Mahometan qui l'abasti. Sa sainteté consistoit à aller tout nud, à la reserve d'une peau, qui le couvroit depuis le bas du ventre, jusqu'aux genoux, & d'un morceau d'étoffe qu'il jettoit sur son dos. On m'a dit qu'il avoit deux femmes. Il beuvoit des mieux, & du meilleur vin, & de la plus forte & plus violente eau de vie, qu'il pouvoit trouver, & il s'enyvroit souvent. Il payoit bien. Car il ne manquoit pas d'argent. Il n'avoit qu'à en demander pour en avoir. On le tenoit pour si grand Saint, qu'on eust fait scrupule de luy refuser quelque chose, & de le renvoyer mécontent. Il alloit chez les Bassas mesmes, teste levée, il s'asseioit auprés d'eux, & il beuvoit avec eux du tabac, dans la mesme pipe. C'est une amitié & une civilité en ce pays, quand on a un peu succé cette charmante sumée, de presenter la pipe à celuy, que vous voulez honorer: il boit à son tour, & puis il vous la rend, & l'on ne prend point garde si celuy qui l'avoit en bouche, n'a point peut-estre quelque maladie dangereuse & contagieuse. Nostre Dersvilche rendoit ainsi sa visite à ces Seigneurs, qui l'alloient aussi visiter par recreation & par dévotion dans un Monastere qu'ils luy avoient donné à un demi-quart de lieue de Seyde, Il est arrivé quelquesois que quelques-uns des Religieux Francs entroient en ce lieu ou pour y conduire les Pelerins, ou pour y prendre l'air. Il leur faisoit un accueil plein d'amitié, & leur disoit qu'eux & luy estoient une mesme chose. Mais ils prioient bien Dieu de les en garder. C'est l'ordinaire des Religieux Mahomerans de nous faire ainsi beaucoup de carelles. Celuy dont je parle, avoit une éloDE LA TERRE-SAINTE. LIV. IV. 513

duence admirable, à discourir de Dieu. Le Conful de Seyde qu'il alloit voir quelquesfois particulierement à l'heure des repas, pour boire quelques verres de vin, le failoit mettre par son truchement sur des matieres de devotion, & c'estoir merveille de l'entendre parler de la vanité du monde, & du mépris qu'on doit avoir pour tout ce qui s'y passe. Les Mahometans luy ont propolé quelquefois la difficulté qu'ils avoient, d'accorder sa sainteté avec cette boisson de vin, qui est désendue dans la Loy: mais il leur disoit que cette liqueur n'estoit pas plûtost dans sa bouche, qu'elle se changeoit en eau-de-rose, & ils estoient si fols que de le croire, bien qu'ils le vissent yvre dans les rues & quelquesois jusqu'à vomir, & ils continuoient à l'honnorer comme un Saint. J'ay veu des Cavaliers qui dans la rencontre qu'ils en faisoient s'arrestoient par respect, & luy baisoient la main. Il changeoit de temps en temps de pays, & c'est dans un de ces changemens qu'il sit faire cer hermitage d'Ascalon. Enfin pour achever la belle Vie de ce grand Saint, un peu devant que la peste fust à Seyde, il se retira à Rame, où elle l'attrappa, & l'envoya où est son Prophete. On raconte de luy des miracles. Car outre celuy du vin & de l'eau de vie qui devenoient eau rose en sa bouche, on luy a veu manier des charbons ardens, & jone sçay mesme s'il n'avoit point le secret de nos charlatans d'Europe, pour se les laver d'huile bouillante & de plomb fondu.

Estant à Gaze nous trouvasmes un Dervische Disciple & amy de celuy-cy: sa mine & la maniere dont il estoit vestu, parurent si grotesques & si plaisantes à M. l'Ambassadeur, qu'il ordonna à son Peintre de luy faire son portrait. Afin qu'il le fist à l'aise, nous le menasmes sous la tente, on luy apporta la collation, & un grand nombre de perfonnes firent cercle à l'entour de luy, je me mis tout. proche, & je l'entretenois en Arabe. C'etoit un homme de belle taille, gros & gras; comme tous ceux de la profession, que j'ay veus. Il avoit la teste route nue & ratée; le reste du corps étoit aussi mud, à la reserve d'un morceau de ferge blanche; qu'il avoit sur les épaules, & d'une peau de cuir de conleur minime, qui le couvroit depuis le bas-ventre jusqu'environ les genoux. Cette peau estoit ferrée d'une ceinture de con, qui lion au milieu de son ventre une pierre plate octogone de couleur d'alum à pen pres, & il avoir à l'oc reille-droite un pendant-d'oreille de mesme matiere fort pelant; il tenbit la pipe à la bouche, & fumoit du tabac. Nons lay demana dâmes s'il beuvoit du vin , & commeil temoigna que c'éroit pour lay des delices, on luy en apporta. Je fis ce que je pus pour foavoir de fuy la cause pour laquelle il s'habillon de cette forte, & ce que vouloient dire ces pierres qu'il portoit sur son ventre & a fon oreille oil The repondit, que c'estoit-là de grands mysteres. C'est tout ce que j'en pus tirer & quelque interrogation que je luy fifle, poul connoîstre qu'elle estoit sa Religion & fon in-Stitut, il ne voulut jamais se declarer , & il demeura constainment secret. Mais dans un voyage que j'ay fait depuis de Seyde à Alen. j'ay rencontré un de ses confreres, qui a esté. un peu plus ouvert. Comme il faifoit voyage, il eltoit un peu mieux vetu ; car outre les habillemens qu'avoir celuy de Gaze, il avoit la teste couverte d'une espece de chapeau de fentre blanc, dont les bords efforent fendus en

quatre & relevez vers la teste, comme les Pelerins de saint Jacques relevent le leur sur le front. Il avoit le dos & l'estomach couvert d'un vestement blanc, & il avoit pardessus un manteau de mesme couleur, si je m'en souviens bien. Il portoit sur ses épaules avec un gros baston, son lit, & sa cuisme; e'est-àdire, une grande peau, & un petit fac of estoient ses vivres. Et outre cela un grand instrument de corne, comme les corners de Chasse, dont il joue & trompette dans l'occasion. Comme je le vis seul sous un arbre à un de nos giftes, je l'allay joindre, & aprés lui avoir rémoigné le plus d'amirié que je pûs, & luy avoir fait part du pain que j'avois, je luy demanday où il alloit, & ce qu'il pretendoit en courant ainsi par le monde, & quelle estoit sa Religion. Ces Infidelles de Mahometans, me dit-il, s'imaginent que nous sommes à eux, & de leur croyance, & nous le leur faisons à croire pour passer & vivre parmy eux en paix; mais à Dieu ne plaile que nous soyons de ces maudites gens. Nous aimons les Chrestiens. Les Juis passent chez nous pour les plus abominables des hommes, Nous observons avec soin de ne point offenser personne par des injures; & par le mépris de sa Religion. Je vas a Bagdad vers la Perse, & ces courses que nous faisons, nous les failons par obeissance à nostre Superieur, qui demeure au delà de Constantinople dans nostre Monastere. Au reste nous avons quantité de gens de nostre Religion, presque dans. toutes les villes de ce pays, & nous nous faisons connoistre à eux par certains signes, & certaines paroles que nous sçavons, & ils nous recoivent & nous traitent bien. Mais, hry dis-je, quel est le Chef & le Fondateur de

vostre maniere de vie? Nous disons aux Mahometans, me répondit-il, que c'est Ali, parce qu'ils connoissent un Ali qui vivoit avec Mahomet, & estoit son parent; mais c'est le Prophete Elie, que les Chrestiens mesines reverent. Je m'informay qu'elle estoit leur creance de la creation du monde; il me dit qu'il y avoit quatorze mille ans qu'il subsistoit, & qu'Adam n'estoit pas le premier des hommes, qu'il y en avoit trois devant Iny qui avoient vécu pendant tous ces siécles. Je l'interrogeay de la pensée qu'il ayoit sur ce qui arrivoit à l'ame à la mort. Il fit difficulté de me répondre, & se prit à sousrire. Je luy dis que les Druses croyoient que si elles avoient mal vécu, elles passoient dans le corps de quelque beste & l'animoient, & que si elles avoient bien vécu, elles alloient dans un corps d'homme. Ces Druses, dît-il, errent en plusieurs choses, mais ils ont raison en cela: Hé quoy, luy repartis-je, si l'ame d'un homme anime le corps d'un cheval, ce cheval sera. donc un homme, & ne differera de nous. que par la figure : Ouy, dîc-il, & quel mal à cela ? Je le pressay encore par d'autres raisons, ausquelles il ne répondit point. Il me raconta qu'en son Monastere, ils ne s'alsembloient pour l'exercice de leur Religion que la nuit, qu'ils portoient un pain & du vin, & que le pain, ils le rompoient en quatre, qu'ensuite ils chantoient & jouoient. Il fe teut-là, & je n'en pûs pas sçavoir davantage. Pour la pierre qui estoit à son ventre & à. son oreille, il ne voulut jamais m'en rien dire. finon que c'étoient de grands mysteres. Je conceus pourtant de quelques mots qui luy échapperent; au moins je conjecturay qu'il y avoir bien de la sorcelerie dans le fait de ces faux

Religieux. Car il me dir que leur Superieur failoit de grands miracles, & il concluoit toûjours que tout cela étoit de grands mysteres. Un Turc s'étant venu joindre à nous, nous quittâmes nostre discours, & je me mis à leur parler de devotion & à leur expliquer comme il falloit aimer Dieu de tout son cœur, & le reste de ce qui estoir aimable, qu'il falloir l'aimer pour l'amour de Dieu Il est vray, me dit mon Dervische, que deux amours sont illicites: l'amour de deux est un amour crimimel.Le Turc n'estant plus avec nous, je l'exhortay à ne suivre pas aveuglément sa Religion, qu'il devoit se faire instruire de la Chrestienne, & comparer l'une avec l'autre pour choisir la meilleure. Il me dit qu'il avoir tout examiné, & qu'il sçavoir la Religion Chrestienne. Je luy fis voir qu'il n'en avoir point de connoissance. Il se leva un peu aprés, & alla jouer à lancer des bastons avec de jeu+ nes gens qui estoient là, sautant, gambadant, folastrant, riant avec eux. Et ce sont ces genslà que les Turcs prennent pour des Saints consommez. Il ne faur pas que j'oublie que luy ayant demandé, si ceux de sa profession se marioient, & s'abandonnoient aux impuretez des Mahometans, il me fit réponse, que pas un d'eux ne se marioit, & qu'ils avoient tant d'horreur des impuretez brutales, qui sont contre l'ordre de la nature, qu'un des leurs tombant dans ce peché, & en étant convaincu, on chauffe le four pendant la nuit, & on le reduit là en cendre. Jene sçay s'il disoit

Mais revenons à Ascalon: Nous eumes la rencontre de trois Indiens dans cet hermita-se de nostre faux Saint, qui pretendoient: l'être, & en avoir la reputation, aussi-bien que

luy. C'est une espece de Mahometans qui font estat de mépriser le monde & ses delices, c'elt-à-dire celles qu'ils n'ont pas & ne peuvent avoir. Ce sont des vagabonds, noirs, maigres & défigurez qui sont un peu plus vétus, que cet autre Derviche : mais dont les habits ne sont que de haillons, & de petites pieces rapportées de toutes fortes de couleurs. Les uns vont nuds teste, les autres ne l'ont couverte que d'un méchant feustre rond, Tous font profession de mendicité. Ils rodent par les villes & les villages, avec un méchant pot, ou un creux de grosse calebace en: main, où ils mettent ce qu'on leur donne à manger. Ils reçoivent aussi de l'argent, & ne resusent rien de tout le bien qu'on leur veut faire. Quelques-uns d'eux font aussi les spirituels. Il n'y a pas long-temps que j'étois à Tripoly, où un Marchand m'entretint d'un qui y estoit alors, & qui paroissoit ne tendre qu'à la plus haute perfection. Cet honneste homma s'informa de luy, & luy demanda ce qu'il pretendoit par cette vie si austère, & si penible, qu'il menoir, Je n'aspire, dit-il, par tous mes travaux qu'à la veue de Dien . c'est l'unique recompense que je recherche. Et c'est pitié, ajoûtoit-il, de voir comme: les hommes se soucient peu de Dieu aujourd'huy. Ils l'aiment moins qu'ils ne craignent le baston du Bassa. Cat que le Bassa fasse la moindre mine d'en vouloir frapper quelqu'un qui lui refuse de l'argent; on luy donne sur l'heure rout ce qu'il veut. Et moy j'en demande au nom de Dieu, & je me contente? de quelques sols, & j'ay bien de la peine à en avoir. Je ne sçay si le Superieur de ceux que nous vilmes, estoit de ces spirituels. Il tenoit au moins une gravité admirable, & parloit peu.

#### DE LA TERRESSAINTE. DIV. IV. 519

Il avoit pris par devotion de l'Opium. Le trouble de teste qu'il cause, sait passer ces gens la pour extassez, & beaucoup d'autres Mahometans, comme ceux-là trouvent un grand plaisir à perdre par le moyen decette consection, l'esprit & la raison pour quelques heures. Mais laissons ces disgressions & revenons à nostre Ville.

Ascalon est fort celebre dans les guerres. faintes. Eurychius, Ebn Batrik dit, que Maounié Ebn Abi Syfan fut le premier des Mahometans, qui l'an septième du regne d'Æumar fils de Khetáb s'en rendit Maistre & le prit de force. Le Calife d'Egypte ayant en nouvelle de la prise de Baudouin II. y vint l'année 1122, avec 66 000, hommes & 70, Galeres. Mais il fut vaincu par 7000. de nos Croiq sez qui luy en tuerent 7000, prifent tout le bagage de son armée & l'obligerent à la retraire. Baudouin I I I, aprés cinq mois de fiege, s'en rendit Maiftre l'année 1154, Bau- Tyr. l. m. dollin IV. le doima avec Jafa à Guillaume coisi Longue Epécia Marquis de Montferrat, pour la dot de sa fœur Sybille qu'il luy sir Epoufer. Ce fut de là que ce vaillant Roy plein de confiance en la sainte Croix qu'il faisoit porter devant luy, alla avec moins de 400. hommes attaquer Saladin, qui avoit une ard mée de 26000. Cavaliers, Il le defit & l'obligea de fuir honteusement, aprés qu'il eût fait on grand carnage de ses gens : il fur enfin repris par les Infidelles fans coup ferir, après qu'ils le furent remis en possession de Jerufalem. Car alors les Chrestiens qui estoient dedans, rendirent la place par capitulation à des conditions avantageuses. Ce sut à Ascalon , que furent pris Pannée 1134, des trois braves Chevaliers freres de naissance, qui e-

tant envoyez au Soldan d'Egypte, receuzent du Ciel dans la prison, nou ils estoient, cette image miraculeuse; qu'on revere dans la Dicardie, prés de Laon, sous le nom de Nostre-Dame de Liesle. La fille du Soldan, qui travailloit à leur perversion, ayant vû ce miracle, se resolut à embrasser le Christianisme, à quoy la Vierge l'encouragea, luy ayant apparu la nuit, & elle luy ordonna de fuir avec ses pritonniers: 'ce qu'elle fit; & Elle avec eux, pendant leur sommeil, furent transportez en peu d'heures du cœur de l'Egypte dans la Picar-

toire sainte, Les Israe lites estant entrez dans la Terre promise, ceux de la Tribu de Juda la prirent. Ce fut là, où Samson vint tuer trente Infidelles, qu'il dépoüilla de leurs chemises, & de leurs robes, pour payer ceux qui luy 2voient donné, l'explication de son Enigne aprés en avoir esté instruits par sa femme qui 1. Maio, le trahit, Jonathas ce vaillant Maccabée, y

- Alcalon n'est pas moins fameux dans l'His-

10.

ayant défait Apollonius, Mvint assieger cette ville, & les habitans luy presenterent austi-tost les clefs, & le receurent avec honneur, Herodes, aussi grand par ses crimes que par sa fortune, ce premier Roy, étranger qui usurpa le sceptre sur les Juissiy prit naillance, & on le surnomma l'Ascalonire pour cette raifont, the first go and the hope uning me, cp. Nous partismes d'Ascalon sur les quatre heures après midy. Nous marchâmes toùjours sur la greve, & nous n'arrivames au porte de Gaze, qu'à dix heures du soir. Ce port est découvert de tous costez, & je ne croy, pas , qu'en Hyyer les vailleaux ofent hazarder, d'y mouiller l'ancre. Il n'y a pas mesme de maisons pour mettre les marchandises. Nous

DE LA TERRE-SAINTE, LIV. IV. 51F n'y vilmes qu'un seul magasin. Le Bassa prés

de là une jolie maison, & un grand jardin, où il donna ordre qu'on reçeût M. l'Ambassa-

deur, & toute sa suite.

Gaze, que l'Ecriture appelle aussi quelquefois Gazer & Gazara; est éloigné de cette maison de plaisance plus d'une demie lieue. Nous nous y rendismes à travers des chemins de sable, & nous allâmes descendre dans l'Hospice des Peres de la Terre-sainte. Il n'y à plus ny portes ny murailles à cette ville : elle n'est que comme un grand bourg divisé en deux parties, dont l'une qui est celle où est le château, est sur une eminence; l'autre est au deslous, comme dans un fond. La plus haute contient trois quartiers; celuy du chasteau; celuy des Chrestiens, & celuy des Juiss : La basse n'en a proprement qu'un, & on l'appelle Haret el Segraye. Il y a trois ou quatre grandes Molquées bien basties. Cette Ville n'a point d'autre eau que celle des puits, qui sont extrêmement profonds : on la tire avec une machine, qu'on fait tourner à un mulet, ou à un chameau. Le chasteau n'a rien de fort, il n'a pas mesme des fossez. Le Serrail du Bassa est beau; il est bastià plusieurs étages de pierres dures, & bien choisies, où l'on monte par des escaliers, qui sont à découvert, chacun dans leur cour. Je veux dire qu'aprés avoir monté le premier, vous entrez dans une autre cour, qui a aussi le sien, par où l'on va dans des chambres fort élevées & fort propres. Le jardin de ce Palais est aussi fort bien entretenu; & quoi qu'il n'ait pas les beautez de ceux d'Europe, ila les siennes, & il est des mieux entendus, qui se vovent dans ce pays. Comme les Bassas sont perpetuels, & que cette dignité est hereditaire dans leur mailon, ils ont

plus de soin que les autres de s'ajuster, & de

le loger commodément.

Il y a des Chrestiens & des Juifs dans cette Ville. Les Grecs & les Armeniens y ont chacun leur Eglise. Celle des Grecs est affez belle, & elle paroistancienne. On m'y montra une Sepulcre, qu'on me dit estre de S. Porphyre.

Les Grecs ont la un Evelque.

Ce qui rend Gaze plus celebre, c'est la memoire de Samson. Une sois que les Philistins I'v avoient enfermé, il se leva la muit, & prit les deux battans des portes de la ville sur ses épaules, avec leurs gonds & leurs ferrures, & il les porta sur une montagne voisine. Le lieu où estoient ces portes, est marque par deux grandes colonnes de marbre, qui sont élevées an milieu d'un champ qu'on laboure, La montagne est à quatre ou cinq cens pas de là. oil il y a quantité de sepulcres de Mahometans, & une petire Mosquée que ces Infidelles vont visiter par devotion. Nous allanes voir ce lieu, & nous découvrîmes de là presque route la basse & la haute Ville, & Gaze nous sembla de là aussi grande que Jerusalem. Ce sut dans cette ville, que cer homme, dont la force étoit sans pareille, fut vaincu pat les cajolleries d'une femme. Elle le livra à ses ennemis, qui luy creverent les yeux, & luy firent sousseit toutes les indignitez imaginables, jusqu'à luy faire tourner la meule au moulin, comme une beste. Cela ne dura pas long-temps, s ses cheveux revinrent, & luy ramenerent sa force; & un jour qu'on le sit venir dans une grande & vaste sale, où les principaux des Philistins estoient assemblez jusqu'au nombre de 3000, de tout sexe & de tout âge, à dessein de s'en divertir & de s'en jouer, & comme dit Ebn Batrik, de le sacrisser ensuite à

leur Dieu Dagon , à qui le lieu, où ils éroient 'assemblez, estoit consacré, il embrassa deux colonnes, qui soustenoient tout l'édifice, il les abbatit, & tout ce monde fut accablé avec luy fous les ruines. Quelques-uns s'imaginent que ce Temple, ou cette maison ; estoit dans le lieu, où est l'Hospice des Peres de la Terre-sainte, dans lequel nous demeurions, parce que la fituation est des plus avantageules, & qu'on y trouve sons terre quantité degroffes pierres, & des morce aux de belles colonnes, qui montrent qu'il y avoit autrefois. un balbiment considerable; muis eneveriré il s'est passé tant de secles depuis Samion, & Gaze à souffert rant de changemens depuis ceremps-là qu'il est difficile d'en conjecturer saifonnablement quelque chose.

Gaze a esté une des conquestes d'Alexandre curt. L' le Grand : il la prit aprés deux mois de fiege, 4. & traita avec beaucoup d'ignominie son Roy Beris, qu'il fit traîner autour de la ville. Elle avoit esté saccagée auparavant par un Pharaon Roy d'Egypte, & encore par les Chaldeens, selon la prediction de Jeremie. Simon Maccabée l'attaqua auffi de son temps ; & comme C. il estoit prest d'y faire tout mettre à feu & fang, la fourniffion & les pleurs ides habitans lay toucherent le coeur; it se contemn de les. chasser, de purifier la ville de leurs Idoles , & d'y établir le culte de Dieu. Enfin après la mort du Fils de Dieu. Gaze devint Chrestienne, & elle fut nommée dans la fuite du temps Conftantia, du nom de la fœur de Constantin le Grand. Il y avoir un Temple celebre de Euseb. !. l'Idole Marna, qui subsista encore jusqu'au Conft. co temps de l'Empereur Arcadius : il fut par le 38. commandement de ce Prince changé en E-

glise à la sollicitation de S. Porphyre, & de

Baton. ad an. 398.0 401.

Hieron. m Ifa.

S. Jean Chrysostome. Et ce fut alors, dit S. Jerosme, que la Prophetie neuviéme de Zacharie fut accomplie; parce que cette Ville, qui mettoit son esperance en cer Idole ; la vit toute ruinée par ce changement. Nostris maxime temporibus videmus hoc effe complesum; cum Serupium Alexandria, & Marna Templum Gaza in Ecclesias surrexeruns. Gaze a porté quantité d'hommes illustres en science & en sainteté. Un des plus admirables sut Hilarion, le Pere de la vie Monastique & Religieuse en Syrie comme S. Antoine le fur en Egypte. Il y sit une infinité de miracles, y guerissint les malades, & y resuscitant les morts en prononçant le nom de Jusus, dont l'ardent amour, comme il avoit appris de son maistre saint Antoine, estoit l'arme la plus puissante, dun Chrestien pust avoir en main: mais le plus grand fut d'inspirer la sainteté à ce nombre predigieux de Solifaires & de Religieux, dont il peupla ce vaste pays. H n'estoit pas natif de Gaze mesme ; mais de Tabuta , qui en est fort proche.

Cette Ville fut empourprée du lang d'un grand nombre de Martyrs fous Julien l'A; postat au rapport de Theodorer, 1:3. C. 46. Les Infidelles les firent moucit avec une cruauté inouie, arrachant les entrailles des Prêtres & des Religieules, & remplissant leur ventre d'orge, où ils amenoient manger les pourceaux. Les Ascalonites pratiquerent chez eux une femblable barbarie (10 mm) 11 3, ... Ce fut par Gaze, que les Mahometans en-

trerent dans la Terre-fainte sous la conduite tric en son d'Eumar fils d'Aas, qu'Abou Bekre Calife hist. Arab. c'est-a-dire, successeur de Mahomet y envoya avec de bonnes troupes. Il y pensa perit estint entré dans la ville, sous la foy publique, pour traiter avec le General de l'atmée d'Heraclius; mais il s'en sauva par adresse, désit ce General, & sit une sanglante boucherie de ses soldats. Baudoiin III. Roy de Jerusalem, Jac. Vit. l'ayant trouvée détruite & abandonnée, rebâce 400 tit la ville haute sur la colline, & la donna à garder aux Templiers.

Nous passames quatre ou cinq jours en cet- 17.6. 122 te ville. Le Bassa y receut M. l'Ambassadeur avec tout l'accueil possible. Il le traita même luy & toute sa suite dans son jardin, & il le fit magnifiquement à la mode du pays. Il y avoit une longue table élevée environ demi-pied de terre: sans nappe, sans assiettes, sans coûteaux & sans fourchettes. Au lieu de serviettes, on avoit une piece de toile de differentes couleurs, qui regnoit tout au long & tout autour de la table. M. l'Ambassadeur, le Bassa, & M. le Consul de Seyde, avoient des serviettes de taffetas. Ils avoient aussi cela de particulier; qu'ils avoient des coussins pour s'asseoir. Tout le reste estoit assis à terre, les pieds croisez; commeles Coûturiers en Europe. Chacun & le Bassa tout le premier, avoit sa cuilliere de bois : la table estoit toute servie de ce qu'on y devoit manger. On ne sçait point traiter icy à deux & trois services. Tous les festins font des ambigus, ou de rosti, le bouilli, le froid & le chaud, les laitages & les patisseries sont servies en mesme temps, & on trouve tout sur table devant que de s'y mettre. Il y avoit sur celle-ci quantité de bonnes viandes, & toute la delicatesse de la cuisine Turquesque. Le milieu de la table avoit une file de platsié: levez, & chacun de ces plats estoit en vironné de quatre autres plus bas. Tous ces plats qui estoient au nombre de 40. à 50. n'estoient que de terre. Les Mahometans font scrupule de

manger dans la vaisselle d'argent. Ils trouvent que c'est un luxe insupportable, cette vaisselle ne rendant pas les viandes meilleures. & obligeant à une dépense, qui seroit mieux employée à la subsistance des pauvres & aux necessitez de l'Etat. On se met à table sans laver les mains, qui cependant servent de coûteau & de fourchettes. Quand on romp des morceaux de viandes, & qu'elles s'engraissent, on les essuye à son pain, & tout cela est bon à manger. Les plus propres les elluyent à cette longue servierre, qui regne au long de la table, ou à leurs mouchoirs. On n'attend point que tout le monde ait fait, pour se lever de table, Les plus habiles se levent dés qu'ils sont rassafiez, & d'autres sans ceremonie viennent prendre leurs places. Aprés le disner, on sert le savon & l'eau chaude pour se laver les mains, la bouche & la barbe : & quand on s'est retiré, s'ily a quelques fruits, on vient en presenter. Pour conclusion l'on boit le casé, cette cau noire faite d'un fruit qui vient d'Atabie, nommé Ben: c'est une boisson plus saine qu'elle n'est agreable au goust. On ne boit presque jamais, quand on est à table; mais quand on fort, on prend la cruche d'eau en main, & l'on en boir tout son saoul l'un après l'autre. Le Bassa qui scavoit qu'il nous eut esté rude de manger sans boire, nous sit presenter du yin Cefutune grande faveur qu'il n'eût jamais faire à une personne de moindre cousideration qu'un Ambailadeur,

Nous partimes le lendemain pour retoutnerà Rame: nous traversames toute la Tribu de Simeon & de Dan dans de vastes & fertiles campagnes. Ces deux Tribus eustent esté des mieux partagées, si elles n'eustent passeu au milieu d'elles les Philistins, qui en possedoiens des plus riches & les plus fortes Places. De Rame nous allâmes nous embarquer à Jafa, & en moins de deux jours nous abordâmes à S. Jean d'Acre, pour aller faire le voyage

de la Galilée.

Te souhaitois passionément, qu'on y allat par terre, afin d'avoir la consolation d'avoir ven tous les faints lieux; mais les affaires ne le permirent pas, & on craignit que les Arabes n'eussent pas rout le respect qu'ils doivent à la personne d'un Ambassadeur du Roy Tres-Chrestien, on que s'ils luy rendoient les honneurs qui liny sont deus, ils les fissent payer trop cher, aprés son départ, aux Religieux de la Terre-sainte. Ainsi nous ne vismes point Machmas, qu'on nomme aujourd'huy Elbire, qui est éloigné environ trois lieues de Jerusa-Iem. C'est la où la Ste Vierge & S. Joseph s'apperceurent que Nostre-Scigneur n'estoit pas dans la troupe des parens & des amis qui recournoient à Nazareth, & d'on ils retournerent fur leurs pas à Jerusalem pour l'y chercher. Sainte Helene y a fait bastir une Eglise qui est aujourd'huy toute en ruines. Quelques-uns croyent que Bethel, où Jacob eut. la vision de l'échelle mysterieuse, par où les Anges montoient au Ciel, & en descendoient, & peut-estre austi le fameux Sito, le voient sur ce chemin; mais ils ne le croyent que legerement, & ils avouent que c'est une simple conjecture. Nous en avons parlé ailleurs. Bien que nous n'ayons pas eu la satisfaction d'aller dans ces endroits-là, nous avons découvert de la montagne de Samuel tout le pays dont ils font partie. Nous ne vilmes point non plus Sichar ou Sichem, où Sichem fils d'Hemor enleva Dina fille de Jacob, dequoy Simon & Levi furieulement indiguez firent paller par le fil de

l'épée, tout ce qui se trouva d'hommes dans la ville; où Jacob acheta aussi un champ qu'il paya cent agneaux, & qu'il retira de la main des Amorrhéens à vive force, & dans lequel les Israëlites à leur arrivée dans la Terre-promise enterrerent depuis les ossemens de Joseph, avec ceux des autres Patriarches ses enfans, d'où ils surent transportez à Hebron; & où il fit enfouir aussi les Idoles, qui se trouverent en sa famille. C'est ce champ, dont il est fait mention dans l'Evangile de faint Jean, dont Jacob avantagea son fils Joseph, & ou I'on voit encore ce puits profond; où Nostre-Seigneur convertît la Samaritaine, & les Samaritains de Sichem, aufquels elle alla le prêcher. Ce puits est comme à deux étages : il y a un autel dans celuy d'en-haut; on trouve dans le bas asiez d'eau en Hyver; mais on dit qu'elle tarit pendant l'Esté en certaines années. -Il paroist par quantité de ruines & de colonnes renverlées, qui sont autour, qu'il estoit autrefois au milieu d'une Eglise. Le Sauveur demeura deux jours à Sichem, y estant ar--demment invité par ceux qui avoient crû en luy. Cette ville s'appella depuis Mabarta, dit Josephe, ou comme écrit Pline Mamortha, puis Flavia. Casarea, du nom de l'Empereur Flavien Domitian. Enfin elle a csté appellée Neapolis, & elle a encore aujourd'huy ce nom parmy les Arabes, qui le corrompent un peu, & l'appellent Naplos. Elle est presque aussi grande que Jerusalem, & il y a une milice entretenue de divers ordres. Les Janissaires qui y sont, sont à la solde du Bassa de Damas. Le reste est à l'Emir Hhagge , c'est-à-dire, au Prince conducteur des pelerins de la Meque. Cette Ville est à present sans murailles & sans portes, au fond d'une vallée terminée au Midy

& au Septentrion des montagnes de Garizine & Hebal, fameuses dans l'Ecriture par les benedictions que les six principales Tribus donnerent aux Observateurs de la Loy, & par les maledictions que les six autres jetterent sur ceux qui la violeroient. Les benedictions se donnerent du costé de Garizim, qui estoit à la droite, c'est-à-dire au Midy, & les male- Josué & dictions du costé de Hebal qui estoit à la gauche,& elles se donnoient par les Prestres qui estoient avec l'Arche dans lavallée; toutes les Tribus qui estoient de costé & d'autre sur ces deux montagnes répondans Amen. Ces deux montagnes sont proche l'une de l'autre, & elles le sont rant que les Mahometans racontent qu'un Geant, nommé Airout, neveu de Noé, mettoit un pied sur l'une, & un pied fur l'autre, pour insulter avec mépris aux gens du païs; qu'eux pour se désaire de ces honteuses importunitez, le presserent si fort de payer certaines dettes qu'il avoit, que pour estre en repos il s'enfuit ailleurs. Ils fone d'autres contes ridicules de ceGeant,& ilsveu~ lent que ce soit luy qui apportoit à Noé le bois dont il faisoit l'arche. Il y a encore dans cette ville quelques Juifs Samaritains, que les autres Juiss desavoiient & maudissent. On dit qu'ils adorent les colombes: je ne le sçay pas asseurément; mais une personne qui en a connu un; m'a dit que celuy-là prioit & lisoit dans des livres semblables à ceux des Juifs, & qu'il faisoit son pain & sa cuisine en particulier, ne mangeant rien de ce que les Chrestiens, ou les Mahometans apprestoient, ny mesme de ce qu'ils touchoient.

De Sichem, on va à Samarie, qui en est éloignée d'un peu plus de deux lieuës: & on voit là l'Eglise de saint Jean-Baptiste, où ses

7.

Tirin. in Disciples apporterent son corps , & l'enseve e. 16.1.5. lirent entre les Prophetes Elisée & Abdias, C'est une ville celebre qu'Amri Roy d'Israel achera de Somer son Fondateur deux ralens d'argent, c'est à-dire, selon la supputation de quelques Interpretes, deux mille écus; que Salmanazar détruisit ; qu'Herodes l'Ascalomite rétablit, & qu'il nomma Schaste à l'honmeur d'Auguste Cesar.

On passe ensuite à Ginim, où Nostre-Sei-17. gneur guerit les dix lepreux parmy lesquels il ne se trouva qu'un homme infidelle & Samaritain, quieult della reconnoissance; les neuf autres, quiestoient Juifs, n'en ayant en aucun fentiment pour leur Bien-faicteur. C'est un lieu que les Pelerins n'oublient pas : car ils y sencontrent des Arabes, quiprennent d'eux un gros Gafar , & qui sont particulierement importuns aux Francs, dont ils veulent de groffes sommes. Et ce sut l'insolence & l'avidité de ces miserables, qui nous empescherent de prendre le chemin de terre, & de voir ces lieux memorables, que je viens de marquer.

Pour donner au Lecteur un éclaireissement entier des Saints lieux, il me reste à parler dela Galilée; mais comme on en a déja donné au Public à mon insceu, un recit que j'en fis il y a quelques années, & qu'il estassezexact, je le feray ajouster icy, l'augmentant seulement de quelques Remarques que j'ay faites au second voyage que j'y ay fait avec M. le Marquis de Nointel , Ambassadeur de France

à la Porte Ottomane.



# LIVRE CIN QVIE'ME.

Voyage de Galilée.

### CHAPITRE PREMIER.

De la ville de Sidon, ou Seyde.

E sis il y a prés de dix ans, le voyage de Galilée avec M. de Bonne-corse, Gentilhomme Provençal, & Consul alors pour la Nation Françoise à Seyde. Ce me sur un grand avantage de le faire avec une personne de son caractere & de son merite. Sa dignité nous faisoit respecter, & bien recevoir par tout; mais son honnesteté, son bel esprit, & ses manieres infiniment obligeantes, qui avoient attiré les principaux Marchands à le suivre, addoucissoient toutes les fatigues du chemin, & nous faisoient oublier les rigueurs de la plus rude saison de l'année: Nous partisses de Seydele 19. de Decembre.

Cette ville est l'ancienne Sidon, si celebre dans l'Ecriture-sainte, & si fameuse pour ses richesses pour ses vices. Elle n'est pas moins remarquable pour son antiquité: car elle a eu pour sondateur Sidon le sils aissé de Canaan, Gen. 161 qui luy a donné son nom. D'autres veulent qu'elle soit appellée de la sorte du mot Sayd, qui dans la langue sainte, & en Arabe signisse

Zij

la pesche y sont abondantes. Les Livres sacrez nomment cette ville, la grande Sidon. Elle l'estoit , & dans son enceinte , & en puissance, Elle avoit son Roy. La méchante Jezabel Reg. qu'Achabépousa, estoit fille d'un Roy de Sidon appellé Ethbaal, & l'Ecriture marque 16. cela, comme un des plus énormes crimes qu'il ait commis. Un excellent Interprete croit que Didon, que Virgile a renduë si fameuse en son Ancide, estoit la sœur ou la cousine de cette méchante Princesse, estant comme elle du fang royal, du mefme temps, & de la même ville. Il y a pourtant des Autheurs , qui disent qu'elle estoit de Tyr. Les Sidoniens furent de ces peuples infidelles que Dieu referva pour fervir d'épreuve aux Ifraëlites, les

agguerrir, & les obliger à se tenir toûjours sur gardes. Ils furent un des fleaux que Ind. 3. leurs Dieu employa pour les punir, & les relever de

Jud. 10, leurs desordres en les accablant. Nabuchodonosor leur fit la guerre, comme aux autres, & il les mena caprifs en Bal ylone. Alexandre les domta aussi, il prit la ville, & en osta le gouvernement à Straton, qui y commandoit de la part de Darius, & il le donna à un certain Abdolominus , simple Jardinier ; mais d'une race fort illustre.

Les Sidonièns avoient un grand genie pour les arts. C'est cux qui ont trouvé celuy de faire le verre, dit M. Bochart dans son Phaleg, & celuy des toiles delicates de fin lin. Ils estoient encore meilleurs Charpentiers, que Tifferans, & ils furent employez à tailler, & parer les cedres, qui furent employez au Temple de Salomon, & à celuy que rebaltirent les Juifs à leur retour de la captivité de

Babylone.

### BE LA TERRE-SAINTE, LIV. V. 533

Dans les guerres saintes Seyde fut prise par Baudoiiin I. assisté du Roy de Norvege & de sa flotte: Ce ne sur qu'aprés de rudes combats. Il estoit déja venu l'assieger dés l'an 1108; mais les Sidoniens l'en repousserent à force d'argent, qu'ils luy donnerent. L'an 1109, y estant retourné, & estant prest de donner l'assaut, par une breche faite par miracle; l'armée navale ennemie venuë d'Acre & de Tripoly, l'obligea de lever le siege. Il y fur attaqué par 40000 des Infidelles; mais il les contraignit de se retirer, les pouffant vigoureusement avec 4000 hommes d'infanterie & 500 chevaux. Le miracle de la breche fut que les Infidelles se moquant de la sainte Croix, que l'Evesque tenoit élevéeà la teste des troupes Chiestiennes, & faisant mille indignitez à une qu'ils arborerent sur une tour, la tour tomba aussi-tost, & les écrasa. Noradin l'an 1:60 la voulut réprendre; mais il perdit une partie de son armée. Baudoiiin IV. en chassa aussi Saladin; mais il fut vaincu à son tour par ce Prince dans la plaine de Sidon, & il y pensa perir l'année 1179. Les Soldans d'Egypte & de Damas ruinerent cette ville l'an 1253, ils y tuerent 800 Chrestiens, & ils en mirent 400. aux fers. Saint Louis la retablît un peu aprés. On rapporte qu'il y a fait cette action si Chrestienne, de charger sur ses épaules royales les corps-morts de ses sujets, & de les porter au sepulcre, les ayant trouvez abandonnez dans la campagne, où les ennemis de la foy les avoient tuez. C'est ce qu'il avoit déja fait à Tafa, comme nous l'avons dit ailleurs. Les Templiers aprés la prise d'Acre, s'y retirerent, pour se défendre dans le chasteau qui est dans la mer; mais se voyans menacez d'une puissante flotte ennemie, ils se retirerent à Tortoze, & de là en

Cyprc.

Seyde à present n'est plus que de mediocre grandeur. Sa situation semble assez belle; car elle est bastie surun penchant qui s'avance jusques dans la mer, du costé du Septentrion; & elle est placée dans une graffe & riche campagne, bornée à l'Orient & au Midy d'agreables montagnes qui sont dans un éloignement assez juste pour former une belle veue. Il y avoit du temps de l'Emir Facredin, un Port bien commode: Ce Prince le fit combler lorsqu'il estoit Maistre du païs, pour empesches que les Galeres du Grand Seigneur ne prissent la coûtume de s'y retirer, & pour se delivres de la peur trop bien fondée qu'elles luy donnoient. Il n'y a plus que les bateaux qui p mouillent l'ancre, les navires prennent fond plus loin, & se couvrent d'un rocher qui forme une isle prés de la ville. Ce port est desfendu à son ouverture par un vieux Chasteau, élevé sur un roc que la mer entoure, & qui est joint à la ville par un pont assez long; mais si étroit que trois personnes en beaucoup d'endroits n'y peuvent pas passer aisement de front : mais c'est une foible défense ; car ses murailles ny ses tours ne sont pas à l'épreuve de nos canons. On m'en a montré une partie qu'on voir envore ruinée, qui fut renversée par ceux d'un Corsaire, il y a environ trente ans, à ce qu'on m'a dit. Saint Louis surpris par une armée de Sarrasins, & n'ayant pas affez de force pour leur refifter,s'y retira;& il trouva en ce temps-là cette Place affez forte pour se mettre en asseurance contre ces Infidelles, qui aprés l'avoir insulté & pillé la ville, tournerent ailleurs. Jen'ay vû en cetre ville aucune marque considerable de son an-

cienne splendeur :on y voit seulement quelques colomnes abbatues, elles sont de marbre ou d'une matiere encore plus protieuse, on en trouve dans les jardins & dans les chemins aussi bien que plusiours perits morceaux d'ouvrages travaillez à la Mosaïque. Le tour desmurailles n'est presque fair que de maisons attachées les unes aux autres, à peine y voit-on quelques tourelles. Au lieu le plus élevé il y a un château. C'est peu do chose, & il est abandonnéaux chevres qui vont brouter l'herbe & les arbrisseaux qui croissent dessus. Quelquesuns disent que c'est S. Louis qui l'afait bastir. Dans la ville, il ne paroist gueres de belles maisons. L'Emir Facredin y avoit commencé un affez grand & beau Palais, mais il est demeuré imparfait aprés sa mort, les Turcs ayant pris: le gouvernement du Païs, & ne cherchane qu'a emplir leur bourfe, l'ont laissé comme ils l'ont trouvé. Les Chrestiens du Rite Gree, ont dans cette ville une petite Eglise, gouvernée par un bon Evesque qui paroist estre Catholique. Car outre qu'il permet aux Religieux Francs de precher dans fon Eglise, & qu'il leur rend souvent visite, je l'ay oily chez luy loiler hautement l'Eglise Romaine, declarer devant quelques-uns des principaux de la Nation, parmy lesquels étoit un Prestre, qu'il tenoit que le Pape estoit successeur de saint Pierre, & Chef de l'Eglise, & citer les passages de la fainte Ecriture qui nous l'enseignent. Il vient quelquesois entendre la Messe dans nos Chapelles, & un jour y ayant amené un Religieux du Mont-Sina : Voy, luy disoit-il, avec quelle devotion ces Prestres Francs prient Dieu, & comme ils celebrent tous les jours la sainte Messe: Ce sont là de vrais Chrestiens, & nous nous Ziiij

vivons comme des bestes. Les Chrestiens Maronites (c'est une Nation toute Catholique) ont leur Eglise sur une montagne à une petite demie-lieue de la ville. Elle est dediée au saint Prophete Elie, & ne consiste qu'en une tour de pierres mises les unes sur les autres jusqu'à la hauteur de six ou sept pieds, & en un petit Autel, sans autre voute que celle du Ciel.

Les Turcs y vont quelquesois prier Dieu, & un Prestre Maronite m'a dit qu'il n'y a pas. long-remps, qu'un de ces Infidelles y estant allé pour trouver du soulagement à une sievrequi le tourmentoit, un Vieillard auguste luy apparut en songe, qui sembloit luy accorder ce qu'il demandoir, & qu'en effet en se reveillant, il se trouva entierement quitte de la fievre. Ce Prestre me parloit de cela comme d'un miracle de saint Elie, & il m'offrit de me faire parler à ce Turc. Il y en a qui disent que Nostre-Seigneur se reposa sur cette montagne, lorsqu'il passa par les terres des. Sidoniens. Bien que Sidon fust écheuë en partageaux Israëlites de la Tribu d'Azer, ils ne la possederent pourtant jamais, n'ayant pû en chasser les Idolâtres. On y adoroit particulierement cette Astarté, à qui Salomon devenu fol & comme athée, en devenant impudique, dressa des autels. Prés des murailles de la ville qui est aujourd'huy, on montre une petite Mosquée, où l'on dit que Zabulon est enterré. Cela ne paroist gueres vray-semblable: car quand mesme les os de ce Patriarche auroient esté apportez d'Egypte avec ceux de Joseph, comme saint Estienne le semble dire aux Actes des Apostres; comment les Israëlites les auroient-ils mis dans un lieu dont ils n'ont point esté les maistres, & dont

#### DE LA TERRE-SAINTE: LIN. V. 537

on les repoussoit comme ennemis? Cette mesme raison m'empesche de croire que le sepulcre de Bezeleel, cet habile ouvrier qui construisit le Tabernacle, & celuy du Prophete Sophonias, soient à l'endroit où l'on les marque assez prés de cette ville. Car enfin quelle occasion ces deux hommes illustres y seroient-ils venus mourir; & n'y estant pas, pourquoy y auroit-on enterré leurs corps ? Quoy qu'il en soit, les Juiss qui sont à Seyde en assez grand nombre, se l'imaginent & vont visiter ces sepulcres par devotion. Les Turcs. ne sçavent gueres aussi ce que c'est que ce sepulcre, qu'on appelle de Zabulon. La pluspart de ces Infidelles, & mesme celuy qui en a la garde, luy donnent ce nom; mais un plus habile que je rencontray par hazard venant d'un village voisin de la ville, me dit que ce n'estoit pas le sepulere de Zabulon; mais celuy de Sidon. Je trouvay qu'il avoit plus de raison, & qu'il s'est pû faire, qu'estant le fondateur de cette ville qui porte son nom, on ait conservésa memoire dans son sepulcre. Seyde a esté honorée de la presence de saint Paul, & nous voyons dans les Actes des Apostres, que lorsqu'on le conduisoit à Rome, il y passa, & y fut receu avec beaucoup de charité par les Chrétiens qui y estoient. Mais la gloire de cette ville, c'est d'avoir vû le Fils de Dieu, & de l'avoir ouy louer la foy de la Cananée » & luy accorder ce qu'elle destroit.



#### CHAPITRE II.

# Que c'est à Seyde que la Cananée fut exaucée de Nostre-Seigneur.

TL est constant que Nostre-Seigneur a passé à Seyde, puisqu'au rapport de saint Marc 31. il prit sa toute par Sidon, pour s'aller rendre à la mer de Galilée : mais la pluspart de ceux qui ont écrit de la Terre-sainte, n'ont pû se persuader qu'il y ait fait le miracle de la Cana. née: ils ne croyent pas que cette opinion s'accorde avec l'Evangile, parce que saint Matthieu dit que le Sauveur fit ce prodige, s'étant retiré aux quartiers de Tyr & de Sidon, in partes Tyri & Sidonis, & Saint Marc écrit que ce fut aprés estre venu in fines Tyri & Sidonis, aux frontieres de Tyr & de Sidon; 350 car c'est ainsi qu'ils traduisent ces mots Latins. D'où ils concluent que ce fut vers Sarephra, qui est presque à une égale distance de Tyr & . de Sidon que certe action miraculeuse se passa. Te l'avois toûjours crû comme eux, jusques à ce que l'Evesque Grec, dont j'ay parlé, nous entretenant de l'ancienne Seyde, nous demanda si nous n'avions pas veu le lieu où Nostre-Seigneur accorda à la Cananée la guerison de sa fille qui estoit possedée du diable. Et comme nous sui dîmes que c'estoit Sarephta, il nous soûtint le contraire, & nous mena dans un jardin prés de Seyde du costé d'Orient, où il y a une petite Mosquée : & il nous asseura que la Tradition étoit que c'étoit la le vray lieu; qu'il y avoit autrefois là une Chapelle en memoire de ce miracle, & il noufir.

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 535

voir une belle colomne de porphire, couchée & abandonnée à terre, & le Jardinier
Turc nous dit qu'il y avoit eu là autrefois
quelque bastiment, que cet endroit estoit
plein de grosses pierres bien taillées, & il
nous les sit remarquer de nos yeux une autre
sois que nous le trouvasmes occupé à creuser
son jardain. Cela ne me convainquit pas,
croyant, comme beaucoup d'autres sur le rapport d'autruy, que l'Ecriture y estoit contraire, & ne me mettant pas pour lors en peine
de l'examiner. Estant à Nazareth la pensée
me vint de le saire; & je trouvai que quand
on diroit mesme que Nostre-Seigneurauroit
sait ce miracle au milieu de Sidon, il n'y a

rien dans l'Evangile qui y repugne.

Saint Matthieu dit que Nostre-Seigneur so retira dans la contré de Tyr & dans celle de Sidon, & qu'une femme sortie de finibus illis, des confins de ce Païs-là, le vint trouver; mais il ne marque point l'endroit où ellevint. Ce peut estre à Seyde aussi bien qu'ailleurs, & il semble l'infinuer, écrivant que Nostre-Seigneur vint à Tyr & à Sidon, & rapportant immediatement le miracle, aprés avoir ainsi parlé de Sidon. On ne peut point objecter que cet Evangeliste dit qu'il arriva lorsque Nostre-Seigneur se retira in partes Tyre Es Sidonis, & que ces paroles veulent dire les païs voilins de Tyr & de Sidon : car elles fignifient dans leur sens naturel non les pais voisins, mais le pais mesme où estoient ces. deux grandes villes. Ainsi ce mesme Evangeliste voulant exprimer que saint Joseph aprés le retour d'Egypte se retira en Galilée. se sett de la mesme phrase, secessis in partes Galilea; ce que personne n'a jamais traduit le pais voifin de la Galilée. Et saint Mate dit Conorg

que Nostre-Seigneur aprés avoir nourry quatre mille hommes de cinq pains, venit in partes Dalmanutha; 2-t-on jamais douté que cela signifiast qu'il vint au païs de Dalmanutha? Je dis de mesme que Nostre-Seigneur se retira dans le pays de Tyr & de Seyde, & que ce fut là, & à Seyde mesme qu'il guerst la fille de la Cananée. Saint Marc s'explique de cette maniere, que le Sauveuralla, in fines Tyri & Sidonis, dans les confins de Tyr & de Sidon, qu'il sembla se cacher dans une maison, & vouloir n'estre pas connu, mais que pourtant la Cananée en eut avis & vint se jetter à ses pieds. De sorte, disent quelques-uns, que saint Marc decide l'affaire, asseurant que ce sut aux confins de Tyr & de Sidon, où la Cananée parla au Sauveur. Mais saint Marc ne l'asseure pas : car premierement on peut dire que ces mots, abiit in fines Tyri & Sidonis, fignifient que Noltre-Seigneur passa tout ce pays d'un bout à l'autre & alla jusques aux confins. Et qui empesche qu'en yallant & passant à Seyde, la Cananée ne l'ait rencontré en ce lieu ? Secondement, abist in fines Tyri & Sidonis, veut dire qu'il alla au pays de Tyr & de Sidon, l'Ecriture le servant en une infinité d'endroits de cette façon de parler s comme en S. Matthieu, les Geraséens prians le Sauveur de se retirer, de finibus corum, ne voulurent-ils pas dire de tout leur pais? Et lorsque nous lisons, dans les Actes des Apostres, que les Juifs d'Antioche de Pissdie animez d'un faux zele chasserent saint Paul & saint Barnabé de finibus suis, ne concevons- nous pas qu'ils les firent sortir de cette Ville & de toute la contrée qui en dépendoit? De mesme au premier Livre des Rois ces paroles x

Deus judicabit fines terra, ne veulent-elles c. i. pas dire que Dieu jugera toute la terre? L'Ecriture est pleine de ces sortes d'expressions. On ne peut donc pas conclure de ces paroles que ç'ait esté sur les confins de Tyr & de Sidon que la Cananée a paru. Que si l'on oppose encore que saint Marc ayant parlé de ce miracle, asseure immediatement aprés, que Nostre-Seigneur sortant des quartiers de Tyr, passa par Sidon pour se rendre à la mer de Galilée, & que par consequent il n'estoit pas à Sidon lors qu'il le fit, puis qu'aprés l'avoir fait, il y vint passer. J'avoue que c'est une difficulté allez grande, mais elle n'est qu'apparente, & saint Marc en donne la solution dans le mot iterum, dont il se sert, qui confirme admirablement l'opinion que je soûtiens. Voicy ses paroles; & une autre fois, ou bien , & encore une fois , JESUS sortant des quartiers de Tyr, il s'en alla par Sidon à la mer de Galilée. Ce qui fait voir manifestement que le Fils de Dieu estant venu au pays de Tyr & de Sidon, pour la premiere foissil y guerit la Fille de la Cananée, sçavoir à Sidon; d'où estant retourné à Tyr, il en fortit une autre fois, comme dit saint Marc. & reprit le chemin de Sidon, pour se transporter de là à la mer de Galilée. Et puis cette femme si sçavante en l'art de prier , estant Syrophenicienne, & Sidon estant plus prés de son pays que les frontieres de Sidon & de Tyr, il y a bien de l'apparence qu'elle n'apprit des nouvelles du Sauveur que lorsqu'il fut prés. de chez elle, sur rout, puisque le Fils de Dieu estoit venu comme incognito. Je scay bien que quelques Autheurs disent que cette femme estoit de Cana ville des quartiers de Tyr, & que c'est pour cela qu'on sa nommoir Cas

Liv. 3.

nanéenne, & qu'ils expliquent d'elle, ces paroles du Pseaume 44. Filia Tyri in muneribus, vultum tuum deprecabuntur: mais ils ne le disent qu'en devinant, & en contredisant ce semble, saint Marc, qui écrit qu'elle étoit de Syrophenicie, & non pas de Phenicie ou est Cana : Et il la nomme Cananéenne, parce qu'elle estoit des descendans de Canaan, & qu'elle estoit payenne comme eux. De sorte que l'Ecriture n'estant point opposée, mais favorable à la Tradition, j'estime qu'on doit la eroire comme vraye. Je n'ay pas seulement appris cette tradition du bon Evesque dont j'ay parlé, mais d'un ancien Autheur nommé Marc Sanut, dans le Livre qu'il intitule Seereta Fidelium Crucis, où parlant de Seyde, il·dit : Ante portam Orientalem Civitatis anpar. 6. c. tique adificata est Capella ubi Cananaa oravit pro filia. Devant la porte Orientale de l'ancienne ville, dit-il, il y avoit une Chapelle, au lieu où la Cananée pria pour sa Fille. Cette dissertation ne sera pas, comme j'espere; des-agreable aux personnés sçavantes & . qui aiment le Fils de Dieu , & ils avouërone que cette recherche des lieux où a esté le Sauveur, & qu'il a consacrez par sa presence & par ses miracles, est preferable à celle qu'ils font du païs des premiers François, & de la ville natale d'Homere; & de semblables choses curieuses : Car celle-cy est toute sainte, & elle ne nous sert pas seulement à nous autres, qui avons le bien de vivre dans le pars du Sauveur du monde, mais aux personnes devotes

> Seyde estoit autresois un lieu de grand : negoce pour nos François: mais ils ont

où elles ne peuvent pas venir.

qui pensent souvent à luy, & qui visitent souvent en esprit les saints Lieux où il a esté, &-

#### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 543:

esté si opprimez par les concussions des Tures, dont on ne leur fait gueres de justice, qu'ils n'y trouvent presque plus de profit; & st cela continue, ils seront mesme obligez de tout quitter. Ce n'est pas que le remede soit difficile: car quand le Roy fera parler haut & témoignera son mécontentement, on fratout ce qu'il voudra. La cessation aussi del'achat des soyes, les courses des pyrates, les guerres d'Europe ont beaucoup contribué à la diminution du commerce. Il y a en cette ville de trois sortes de Religieux :: les RR. PP. de l'Observance de saint François qui s'employent infatigablement depuis plus de trois cent cinquante ans à la conservation des sacrez lieux de la Terre-saince, y tiennent la Parroisse. Les RR. PP. Capucins, dont la vertu & le merite sont assez connus, y ont une Mission, aussi bien que les Jesuites; & tous tâchent d'y faire aimer nostre Dieu qui y a fait paroître tant d'amour pour nous.

## CHAPITRE III.

# De la Ville de Sarephta & des Grottes d'Adnoun.

Stant partis de bon matin de Seyde, nous arrivâmes à Sarepta ou Sarephta apréstrois bonnes beures de chemin, & nous vîmes auparavant à une demie lieue, du costé qui regarde le Septentrion, un grand reservoir d'eau en ovale, & au milieu la fontaine qui le remplissoit, & d'où les eaux couloient jusqu'en cette ville-là. Il y a encore d'espace en espace quelque reste des canaux qui la

conduisoient. Sarephra estoit autresois une grande ville & un port de mer. Ce n'est aujourd'huy qu'un champ labouré, & à peine pourroit-on croire qu'elle ait esté là, si l'on n'y voyoit en quelques endroits quelques sondemens de maisons, des caves voûtées, quelques morceaux de murailles & de semblables restes d'antiquité. Le grand chemin qui mene à Tyr passe au milieu, & l'on y remarque encore le pavé d'une rue. M. Bochart dans le Livre que j'ay cité, dit que le nom de Sarepta est derivé de deux mots, dont l'un signisse ser, & l'autre cuivre, parce qu'on en tiroit de-là un grand revenu. On n'y voit enjourd'huy ny cuivre, pu ser

aujourd'huy ny cuivre, ny fer.

Au bout de la Ville, ou pour mieux dire, au bout du champ où estoit la ville du temps de Nostre Seigneur, on rencontre, sur le bord de la mer, une petite Mosquée, qui fut le lieu, à ce que disent les Turcs aussi bien que les Chrestiens de ce païs, où Elie s'adressa par l'ordre de Dieu à cette bonne veuve, dont il est parle au troisseme Livre des Rois, pour avoir d'elle quelque rafraîchissement dans l'extrême soif & dans la grande faim qu'il souffroir. C'estoit-là qu'elle ramassoit un peu de bois pour cuire un petit pain qu'elle alloit faire d'une poignée de farine qui luy restoit, & qui estoit la derniere resource qu'elle avoit, pour différer encore de quelques momens la mort, & celle de son fils. Ce fut-là que ce Prophete luy ayant demandé d'avoir part à ce pain, & l'ayant assurée que Dieu prendroit foin d'elle, elle eut assez de foy pour le croire, de charité pour partager son petit pain avec luy, & de bon-heur pour voir cette poignée de farine, & quelques goures d'huile se multiplier durant trois ans de famine, & luy

E. 17.

#### DE LA TERRE-SAINTE. Liv. V. 545

fournir à tous ses besoins. Tant il est vray qu'on ne s'appauvrir jamais à faire l'aumône. Ce fut aussi en ce lieu qu'Elie ressuscita le fils de cette pauvre femme, se penchant sur le corps mort, se retressissant sur luy, & s'ajustant à sa petitesse. Saint Jerôme dans l'Epitaphe de sainte Paule, dit que cette vertueuse Dame ne manqua pas de visiter ce saint Lieu. In Sarepta listore Elia est ingressa turriculam. L'Evesque Grec de Seyde, dont j'ay déja parlé, m'a dit que cet enfant elt nostre fameux Prophete Jonas, qui demeura trois jours dans le ventre de la Baleine. Si cela est vray, Jonas estoit bien vieux quand il alla prescher à Ninive. Quoy qu'il en soit saint Jerome asseure In Proque la Tradition des Hebreux est telle. Et log. saint Dorothée, aussi bien que saint Epiphane, ont esté de ce sentiment. Au-dessus de Epiph. cette ancienne Sarephta, il y a un village à in vit. l'Orient, que les gens du païs appellent au-Jona. jourd'huy Sarphanta, du nom de Sarephta, parce qu'apparemment il a esté fondé & bâty par ceux de cette ville, qui pour éviter l'importunité des Corsaires, se sont retirez sur la montagne voisine, & s'y sont logez.

Avançant chemin, nous vîmes à trois quarts de lieues de Sarephta une assez longue montagne de Rochers, où nous allâmes visiter un grand nombre de Cellules de Religieux, creusées dans le Roc: Il semblequ'il n'y en a gueres moins de cent: il y a de l'apparence qu'elles composoient toutes un seul Monastere: elles sont toutes de mesme sigure, & presque d'égale grandeur; mais elles ne sont pas dans une égale élevation, il y en a quesques-unes situées plus haut que les autres; on grimpe aux unes, on monte aux autres par des degrez taillez sur le Roc: leur si-

gure est une maniere de Sepulere en Croix L'entrée est un trou en quarré d'un peu plus de deux pieds de diametre, qui n'a pas moins de largeur & de longueur en son enfoncement. De-là on descend dans un autre quarré d'environ un pied & demi de profondeur, & de trois ou un peu plus de diametre. H y a à l'opposite de l'entrée une espece de lir de pierre, taillé & enfoncé de la largeur à peuprés d'un pied & demi , dont le dessus est en forme d'arc. Il y a deux autres lits de mesme figure à droit & à gauche, & à chacun de ces costez, on voit un trou de la largeur environ de la paûme de la main, par où les Religieux pouvoient se parler. J'ay dit que c'estoit une maniere de Sepulcre, parce que je me souviens d'avoir veu prés d'un Bourge qui n'est pas fort éloigné du Monastere où est la colomne de faint Simeon Stylite, des Sepulcres dont quelques uns sont des Payens Romains, avec des inscriptions Latines, & Grecques à l'entrée, qui estoient de mesme figure que ces Cellules dont je parle. Ce qui m'a fait un peu douter fi ces trous creusez fi regulierement & avec tant de peine, dans un poc qui est des plus durs qui se puissent voir, n'estoient point de veritables Sepulcres où se faisoient enterrer les personnes considerables de Sarephta. Mais ces degrez qui menent de Cellule en Cellule, certains conduits qui sont pratiquez sur l'ouverture des grottes comme des rigoles ou gouttieres pour empêcher l'eau d'y couler, ces trous qui donment communication de l'une dans l'autre, cette uniformité de routes, & une grande & profonde grotte, qui est comme au milieu de ces demeures, en forme d'Eglise, & qui, sans doute, en a esté une; & enfin, l'éloignement

où elles sont à l'égard de Sarephta, nous persuaderent à tous que c'estoit un vray Monastere. On voit mesme en un certain endroit. une plate-forme faire lur un bout de rochers. avec des creux pour mettre de l'eau; que nous prîmes pour le lieu, où les Religieux savoient leurs habits. Il y a de l'apparence que les Solitaires pour se souvenir qu'ils estoient morts: au monde, & qu'ils devoient continuellement penser à la mort, avoient taillé ces saintes Cavernes de cette maniere, & les avoientaussi disposées en croix, l'entrée en representant le bas, le lit qui est vis-à-vis, & au fond, en faisant le haut, & ceux des deux costez enestant comme les deux bras. C'estoit vraysemblablement pour se mettre sans cesse devant les yeux la Croix du Sauveur, & pour neperdre jamais la pensée qu'estant Chrestiens. & Religieux, ils devoient ne faire profession. que de mortification & de crucifiement. Ces. lits font de vrais lits de penitence. On y fouffroit presque plus qu'on n'y reposoit : car outre qu'ils n'ont rien de plus mol que la pierrevive du roc le plus dur, il n'estoir pas possible: que les Soliraires s'y étendissent de leur long, les plus grands n'ayant pas plus de cinq bons. pieds de longueur, & environ un & demy de: large'; ce qui prouve encore que ce n'estoit pas des Sepulcres de morts. Au reste toutes. ces grottes sont creusées avec beaucoup deproportion & de propreté. Il y en a de plus. affreuses les unes que les autres, car il s'en. trouve où l'on a peine à voir le jour, parce qu'elles sont enfoncées sous les autres dans la profondeur du rocher. Je m'informay d'un homme de ces quartiers de ce qu'on disoit parmi eux de ces cavernes; mais je n'en pûs rien apprendre, finon que c'estoit un ou vra-

ge des Anciens, & qu'on les nomme les grottes d'Adnoun. Aprés tout, il faut avoiler qu'il est difficile de determiner ce que c'estoit. Il y a autant d'apparence, si l'on y fait bien reflexion, que ce sont des Sepulcres, qu'il y en a que ce soient des Cellules & des Hermitages. Et depuis un autre Voyage que j'y ay fait, je panche plus à dire que ce sont des Sepulcies, parce que je vis une pierre qui en couvroit un, & en estoit comme la tombe.

#### CHAPITRE

Du Fleuve Eleuthere, du Khan de Kasemieh, & de la Galilée.

E ces grottes jusques au fleuve Eleuthe-De ces giottes juiques re, il ne se presenta rien de remarquable; mais ce Fleuve l'est beaucoup pour la prosondeur & la rapidité de son eau, pour les détours infinis des montagnes au fond desquelles il serpente, pour estre le terme qui divise les terres de Sidon d'avec celles de Tyr, d'où vient qu'on le nomme aujourd'huy Kac. 11. 6 femieh , c'est-à-dire , parrage & separation, pour estre enfin celebre dans le premier Livre des Machabées : Car ce fur jusques-là que l'illustre Jonathas frere du vaillant Judas Machabée, & son successeur dans le gouvernement des Estats du peuple de Dieu, accompagna le Roy Ptolomée dit Evergetes, lors qu'Alexandre Roy d'Asie & de Syrie le prenant pour amy, luy fit rendre par tout les mesmes honneurs qu'à sa propre personne. Et ce fut jusques-là aussi que ce grand Capitaine poursuivit les Generaux des troupes de

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 549

Demetrius, qui n'éviterent la force de ses armes, qu'à la faveur de cette prosonde riviere, au delà de laquelle ils se retirerent.

Nous logeames là dans un ancien Khan que nous primes pour un reste de vieux Monastere; mais on nous dit que c'estoit un ouvrage d'un Sultan d'Egypte. Et comme nous estions en peine de sçavoir ce que c'estoit qu'une figure de Calice en pierre, qui est sur la porte, & que j'ay veu sur la porte de beaucoup d'autres bastimens considerables de ce pays, on nous ajousta que c'e-Hoit une espece d'Armoirie de ces Princes d'Egypte, & qu'ils la mirent en divers édifices, quand ils se furent rendus maitres de la Syrie. Pour moy, je croy que ce Khan estoit un petit Fort basti pour désendre le passage du sleuve Eleuthere, qui n'en est éloigné que d'une portée de mousquet, & que ces Calices dont je viens de parler, estoient plûtost des marques de la pieté des Chrestiens, que des armoiries d'Infidelles.

Or ce nom de Khan se donne en ces quartiers d'Orient, à certaines maisons publiques qu'on a battics d'espace en espace, pour servir de retraite aux voyageurs, qui sans cela seroient obligez de coucher à l'air, & qui avec cela sont assez souvent contraints de le faire. · Il y en a de petits oil on est obligé de passer la nuit avec les chevaux. Les grands sont d'ordinaire composez de quatre grands corps de ogis à deux étages; dans le bas sont les magazins & les écuries , & dans le haut sont les chambres à loger, dont les portes s'ouvrent surune galerie qui regne tout à l'entour du Khan, & reçoit le jour par les arcades qui s'élevent jusqu'à la voûte & la soûtiennent. Il n'y a gueres de ces Khans où il n'y air une

Mosquée. Elle est d'ordinaire au milieu de la cour. Les Turcs y font leur criries accoûtumées aux cinq diverses heures des prieres qu'ils font, ou qu'ils doivent faire schon leur Loy. Aprés tout, les plus beaux de ces logemens ont moins de commoditez que les moindres Hosteleries de l'Europe : car enfin, l'on n'y trouve point d'autre lit ny d'autre table que la platte terre, & il y faut porter avec foy pour ses repas ce que l'on veut y manger. Il y a aussi dans les villes de ces Khans, destinez pour les differentes sortes de marchandises qui se debitent en gros, & pour cela on nomne les uns les Khans des soyes , les autres du ris, des galles, & ainfi du refte. Cette digression n'est pas inutile; mais revenons à nostre voyage. Nous nous contentâmes le premier jour de faire lessix lieues qu'il y a de Seyde à ce Kan de la Kasemieh. Le second jour nous en partimes de grand marin , & nous le passames à monter & à descendre les montagnes, dont cequartier de la Galilée des Gentils est rempli.

Cette Galilée qui est la haute, rensermoir les Tribus d'Aser & de Nephtalim: La basse, qui est plus Méridionale, celles de Zabulon & d'Islachar. Les gens du païs ne sont plus cette distinction, & ils appellent cette partie de la Terre-sainte Belad Elbeschara, le païs de l'Annonciation ou de l'Evangile; & je croy que ce nom luy a esté donné parce que c'est-la que le Fils de Dieu & ses Apostres, ont premierement prêché la doctrine cele-ste, qui est le principe de nostre salut; & que c'est de-là qu'elle s'est répandue par tout le monde. La pluspart des terres y sont bonnes & grasses; mais beaucoup sont en friche, le païs estant à present ruiné, & presque deserts

au moins n'y voit-on plus ce grand peuple. que Josephe écrit y avoir esté de son temps, L. 3- de disant qu'il estoit rempli de Villes & de Bell. c.2. Bourgs, & que le moindre n'avoir pas moins de quinze mille hommes. Nous y vîmes pourtant des Villages & des Bourgs habitez : leurs noms sont Muhhrequeh à trois grandes lieures de l'emboucheuse du fleuve Eleuthere, tirant vers Saphet, c'est-à-dire de l'Orient au Midy; Beithlouth une lieue aprés, & à une autre lieue de là Schahou, & plus au Sud Teryebnan; ensuite Tebnin, & plus haut vers l'Orient, Coumin, & Aialeh, où il y a une espece de Chasteau & de Forteresse. Une bonne partie de ces lieux, & peut-estre tous, estojent de la terre de Kabul; c'est ainsi qu'Hiram, Roy de Tyr, la nomma par mépris, se trouvant fort mal payé des cedres, des sapins, de l'or , & des autres choses qu'il avoit fournis à Salomon pour le bâtiment de son Temple, & n'en ayant receu que vingt villes qui estoient en cette contrée.

Aprés neuf grandes lieues de marche prefque continuelle ( car les chevaux ne se reposent & ne mangent icy que le soir ) nous arrivâmes à Yaroun, où nous couchâmes avec

nos chevaux dans un mesme lieu.

#### CHAPITRE V.

Ce que nous vîmes à Taroun, & ce qui se passa jusques à nostre arrivée à Saphet.

Ous demeurâmes à Yaroun prés d'un jour, parce que Monsieur nostre Con-

#### MOYAGE NOUVEAR

ful ne voulut point se rendre à Saphet qu'aprés avoir cu asseurance qu'il y seroit receu du Bassa, avec les honneurs deûs à sa dignité. Nous eusmes le loisir de visiter les anciennes ruines de ce lieu. Nous y vîmes celles d'un alsez beau Monastere, basti prés de là sur une éminence. L'Eglise est toute abbatue, on en remarque seulement le tour & les bases des colomnes qui soutenoient une Nef qui avoit deux aîles. Il y avoit un beau Portique, appuyé sur quatre colomnes, & devant ce portique une belle & grande Cisterne. Nous en découvrîmes une autre du costé Septentrional de l'Eglise. Le Monastere qui la joignoit, n'est pas plus entier. On nous mena aussi dans un endroit du Bourg, où il y avoit eu autrefois quelque chose de remarquable. Nous y vismes des restes de colomnes, sur l'une desquelles il y avoit une inscription en caracteres Grecs; mais en une langue qui nous estoit inconnue : Car nous n'y pûmes reconnoistre aucun mot qui fut veritablement Grec.

J'appris qu'il y avoit là quelques maisons de Chrestiens, & une Eglise qui estoit sans Prestre ; du moins celuy qui la désert , n'y refide-t'il point : Il y vient pourtant quelquefois les Dimanches, à ce qu'on me dît. Ces Chrestiens sont du Rite Grec. Nous estions dans le temps de l'Avent. Quelques-uns de nos Chrestiens ayant ven nos gens apprester de la viande, en furent scandalisez: car ils jeunent l'Avent tout entier, & ils fe faiffe. roient plutost mourir, que de prendre un bouillon gras, durant tout ce temps la. Il n'y a point chez eux de dispense pour cela dans les maladies, mesme dangereuses & extremes. Je leur fis voir comme les Chrestiens qui

qui avoient tous une mesme Foy, s'ils estoient Catholiques, avoient des coûtumes differentes, qu'ils suivoient saintement, selon la diversité de leurs Rites; & que les Grecs mesmes ne jeunent pas tous de mesme façon, les uns mangenat de certaines choses en certains pays, qui sont défendues en d'autres endroits, & quelques-uns mangeant à midy en Carelme; ce qui ne leur est pas permis en ces quartiers là, où l'on ne mange qu'aprés trois heures aprés midy, ou environ. Et comme en leur expliquant les diverses coûtumes des nations Chrestiennes, je parlay de celles des Maronites qui sont tous tres-Catholiques : Quoi, me dit un de ces Grecs, les Maronites sont-ils baptisez du Baptême de Jesus-CHRIST? Je vis par cette demande que ces pauvres gens avoient oui parler des Schismatiques. Car les Grecs qui sont dans l'erreur , haissent extremement les Maronites , à cause du respect, & de la soumission qu'ils rendent au saint Siege, particulierement depuis qu'ils ont receu & suivi la resormation du Calendrier; & quelques Grecs malicieux ou ignorans les considerent comme des heretiques qui doivent estre rebaptisez, s'ile veulent faire leur salut. Ainsi un jour un de leurs Prestres me dit en une autre occasion, que parce que les Jacobites & les Armeniens ont des heresies détestables, on ne pouvoit les admettre à la participation des Sacremens, & à la Communion de l'Eglise qu'aprés les avoir rebaptisez. C'est une chose pitoyable de voir leur aveuglement.

Les nouvelles estant vermes de Sapher, & de la part du Bassa, telles qu'on les souhaitoit; & le Bassa luy-melme ayant prevenu l'Envoyé de M. le Conful, par l'ordre qu'il

avoir donné à une personne de le venir asseurer de la joye qu'il avoit de son arrivée, on se mit en chemin, & on le passa à monter, à descendre & à costoyer des montagnes, à la reserve d'une plaine que nous trouvâmes à une lieue de Saphet & qui ne dura gueres. Ce fut à la veue de cette Ville que nous croyions tous estre l'ancienne Bethulie, que je ressentis beaucoup de joye dans le souvenir de la victoire signalée que la chaste veuve Judith remporta elle seule en cet endroit, sur une Armée de plus de cent mille combatans, pat le coup de mort qu'elle donna à Holofernes son General. Cette Heroine me representa aussi-tost la verité dont elle n'estoit que la sigure. Cette veuve éleva mon cœur à la Vierge des Vierges, qui écrasa la teste du General des armées d'Enfer: Et ceux de nos Messieurs qui estoient avec le R. P. le Duc, Vicaire de la Terre-sainte, & Religieux de grand merite, voulurent bien que nous la saluassions par cette belle Antienne que luy chantent les RR. Peres de saint François, en memoire de sa Conception Immaculée, où on luy adresse ces melines paroles , avec lesquelles Joachim . le Souverain Pontife, accompagné de son Clergé, vint de Jerusalem seliciter Judith de la part du peuple de Dieu. Tu gloria Jerufalem, tu latitia Ifrael, tu honorificent a populi nostri. Vous estes le gloire de Jerusalem, luy disoient-ils, vous estes la joye d'Israel, & la gloire de nostre Nation. Le Pere le Duc l'entonna & dît l'Oraison. Nous chantames aussi les Litanies de la Sainte Vierge : & enfin, nous atrivames à un gros village qui est prefque au pied de la montagne de Saphet, on le nomme dain Elzairoun, la Fontaine des Oliviers, parce qu'il y n une Fontaine, &

555

qu'il s'y recontre beaucoup de ces arbres. Nous montâmes ensuite, ou pour mieux dire, nous fismes grimper la montagne à nos chevaux, car elle est extrêmement roide & élevée. Il estoit nuit (mais c'estoit une nuit bien claire) lorsque nous arrivâmes aux portes de la ville. Comme le logis qu'on avoit fait preparer pour M. nostre Consul & sa suite estoit à l'autre bout de la ville, nous marchâmes un grand quart-d'heure, & nous en visines toute la longueur.

#### CHAPITRE VI.

# De la ville de Saphet, & si c'est l'ancienne Bethulie.

Ous logeâmes à Saphet dans la maison d'un Turc de consideration; mais pour y estre un peu plus proprement que nous n'avions esté ailleurs, nous n'y sûmes pas couchez plus mollement. Les gens de ce pays couchent presque tous sur la dure : beaucoup n'ont pour lit qu'une natte : ceux qui ont quelques commoditez, y ajoûtent un tapis, les ailez un matelas assez munce, & les Grands en prennent deux ou trois. Nos draps ne sont point icy en ulage, non plus que nos rideaux, & nos ciels desit. On se couche à demi habillé, ou tout habillé, & l'on jette sur soy une couverture. M. nostre Consul coucha en personne de condition. Le reste dormit sur la natte & sur le tapis.

Le Truchement estant allé saluer le Bassa de la part de nostre Consul, & demander audience pour le lendemain, il en revint chargé

Aaij

de certains pains ou biscuits de Damas, que le Bassa luy envoya pour un commencement de regal, & pour luy témoigner la joye qu'il avoit de son arrivée. Le lendemain il luy fit presenter par un de ses Officiers, un mouton. des poules, des chandelles de cire, & d'autres choses semblables. L'heure de l'audience estant venue, un Chaoux du Bassa, avec son bâton de ceremonie, (c'est un bâton d'argent, ou revêtu d'argent, qui le fourche vers le haut, & se termine de part & d'autre comme en croce un peu recourbée) vint prendre nostre Consul pour le conduire dans le Serrail. Nous l'y suivismes tous. Il y sur receu avec tout l'accueil, & toute l'amitié possible. Le Bassa estoit sur son Divan. C'est ainsi qu'on nomme certains lieux qui sont élevez dans les chambres ou dans les sales, à la hauteur d'environ deux pieds, & qu'on couvre de beaux capis & de riches coussins. On semet la pour s'entretenir, & le reposer. Tous y sont dans la mesme posture que nos Tailleurs en Europe, les jambes plices l'une fur l'autre, affis à platte terre, ou tout au plus fur un coussin. Il y a aussi des coussins pour s'appuyer, & avoir le dos à son aise. Je remarquay que les autres Turcs qui estoient en ce mesme lieu, avoient une autre contenance, & qu'ils estoient comme à genoux; & assis fur leurs talons. C'estoit sans doute par respect. A la droite & à la gauche du Bassa estoient arrangez ses Pages, & ils faisoient comme une espece d'esquerre, dont il estoit Pangle. On ne peut gueres voir d'exterieur plus composé, & plus modeste que celuy que ces jeunes gens ont devant leur Maistre. Ils se tiennent debout, les mains plices & appuyées sur la poitrine, & les yeur tournez wers leur Seigneur, afin d'estre prests au moindre signe, d'entendre ses ordres, & de les executer promptement. La pluspart d'eux sont d'ordinaire de mal-heureux enfans Chrétiens pris en guerre, qu'on a achetez, & qu'on a fait Mahometans.

Aprés les premieres salutations qui se firent à la mode du pays, sans se découvrir la teste, & mettant seulement la main sur le cœur, s'inclinant plus ou moins selon la qualité des personnes, & se touchant l'un l'autre à la main, que l'on porte ensuite à sa bouche; un de ces Pages mit une serviette de soye, & de couleur rouge sur le Bassa, & il en donna une au Consul de mesme saçon. On servit incontinent le Café, c'est une boisson noire faire d'une graine qu'on apporte des Indes Orientales en Egypte, & qui delà se distribue par tout l'Empire. On la boit presque toute brûlante, elle est extrêmement saine, & a presque les mesmes effets que le Thé, & elle n'est gueres plus douce au goût. On nous en presenta à tous, & aprés une demie heure ou trois quarts-d'heure de conversation, que le Bissa faisoit avec le Consul, d'une maniere fort spirituelle & agreable, & pleine de beaux sentimens, on apporta le Sorbet, qui est une espece de limonade, musquée & ambrée, qui est assez bonne, La conversation, qui n'empeschoit pas que chacun n'eust sa pipe à la bouche, ayant ensuite tiré assez longtemps, on servir l'eau de senteur pour laver les mains & la barbe. Un geu aprés on apporta auffi une espece de cassolette. Quand on la presente aux personnes de qualité, on leur jette comme un voile sur le visage & sur le vase ; afin qu'ils ne perdent rien de cette delicieuse vapeur, & que leur barbe en laquelle ils. Aaiii

mettent leur beauté & leur honneur, en soit parfumée. Nous demeurâmes là plus de trois heures; le Bassa priant toûjours le Consul de ne rompre pas un entretien qui luy estoit si cher & si doux. Nous vismes là la maniere dont ces Seigneurs usent pour rendre Justice: ils la rendent souverainement, & en un mot, Je sus fort édisié d'y voir les pauvres aussi bien teceus que les riches. Il en vint quelques-uns avec leur partie adverse. Chacun aprés avoir baisé la main au Bassa, dit ses raisons, & fait ses repliques en peu de paroles, & les voilà hors de cour & de procez. Comme nous estions encore-là, on ne sonna pas, mais on cria le disner du milieu de la cour. Une partie de ceux qui environnoient le Bassa, y alla. Ils eurent fait leur repas en moins de denniquart d'heure, les autres ensuite les suivirent & dépescherent leur repas avec la mesme promptitude. Comme le Consul estoit sur le point de prendre congé, le Baila luy presenra un Bouïardi, c'est-à-dire un mandement scellé de son sceau, par lequel il ordonnoit à tous ceux à qui on le féroit voir, de fournir au Consul toute l'escorte, dont il pourroit avoir besoin, & il défendoit à tous ceux qui reçoivent les Gafars ou droit des passages, de luy rien demander, ny à ceux de là suite. Ces Gafars sont les demons des Pelerins. Il y en a tant, & l'on y prend tant, que bien que la visite des Saints lieux ne soit gueres qu'un voyage de trois ou quatre lemaines, il ne se fait qu'avec de grands frais. Ces droits de passages furent autrefois établis par les Chrestiens francs, quand ils possedoient le pays, & c'estoir pour entretenir les gens qu'ils donnoient aux Pelerins pour les escorter; mais ils estoient plus moderez.

Les Turcs ont continué à les prendre, & les ont beaucoup augmentez, sans fournir d'escorre, dont on a louvent besoin pour se défendre contre les Arabes, M. le Conful fut reconduir à son logis par deux Chaoux. Le Bourreau mesme se joignit à eux. Le Bassa ne marche jamais sans la compagnie de cet Officier; il le precede armé de son courelas, & bien munide cordes & de baftons; & le moindre mot de condamnation que disent ces Vice-Rois, est suivi de l'execution sur Pheure, sans autre forme de procez, & sans donner loifir au condamné de se disposer au supplice, ny mesme à celuy de la mort. Ces Bourreaux qui suivent les Bassas, ne passent point pour infâmes, comme ceux qui le sont dans les grandes villes par office. Ceux-là, à ce qu'on m'a dit, le sont tout-à-fait, & ils ne font instalez en cette charge qu'aprés l'avoir esté declarez. Car quand quelqu'un va demandet au Cadi, qui est le ches de la Justice de la ville, d'estre admis à cer Office; ce Juge luy dit : As-tu bien pensé à la chose que tu recherches? Il répond qu'ouy. Mais pourfuit-il, tues donc pire qu'un Chrestien? Je l'avoue Seigneur, repart cet homme, Mais tu es melme pire qu'un Tuif ? Ce milerable le confesse. Ouy, mais tu n'auras donc point de part avec Mahomet & les Musulmans? Qu'ainsi soit, dit-il, j'y consens; & là desfus on lui donne ses Lettres patentes de Bourreau. C'est ce que j'ay ouy dire plusieurs fois: mais je ne sçay s'il est bien vray. Revenons à nostre sujet.

Un moment aprés qu'on fut de retour, les trompetres, les fifres & les rambours vinrent de la part du Bassa, saluer le Consul. Plusieurs Chefs de divers cantons de la Galilée;

Aa iiij

160

qu'on nomme Scheikhs, qui se trouverent pour lors à Saphet, luy rendirent visite, tant par honneur que par interest, pour retirer de lui quelque service dans l'occasion. Nous passames l'apresdînée à voirce qu'il y a de considerable dans cette grande ville, dont la plus grande partie consiste presque à present en ruines. Elle est située sur une des plus hautes montagnes du pays. Cette montagne du côté qu'elle s'étend de l'Occident au Midy, est couverte des maisons qui forment la ville, & l'on diroit que ces maisons sont bâties les unes sur les autres; la pente de la montagne estant si roide que les fondemens des unes paroissent commencer où finissent les toits des autres. Elle s'applanit un peu vers le haut, & c'est cet endroit qui est maintenant le plus peuplé, & où il y a de plus belles rues, & de plus belles maisons; bien qu'à vray dire, il n'y en ait gueres ausquelles on puisse donner ce nom. Il paroist seulement qu'il y a eu autrefois quelques bâtimens considerables. & l'on voit encore quelques Eglises changées en Mosquées, qui ont une assez belle apparence. Nous remarquâmes sur une muraille ancienne, un agneau taillé sur la pierre, en bas-relief, portant une banderolle, tel qu'on la peint dans les Images de S. Jean-Baptiste. Les Infidelles l'ont presque tout gasté mais on ne laisse pas de le reconnoistre encorefort distinctement. Il n'y a pas fort longtemps que cette ville estoit aux Juis comme une autre Jerusalem. : Ils y demeuroient en grand nombre, & ils y avoient un vaste Khan tout couvert de plomb qui paroist comme une forteresse en quarré, où plusieurs logeoient, & où ils avoient une belle Synagogue. Ils renoient aussi dans cette ville des Academies

on Colleges, pour instruire ceux de leur Seetc, & leur apprendre leurs sciences, qui ne consistent presque, à ce qu'ils m'ont dit, qu'à bien entendre l'Hebreu, & sçavoir le Talmud. Ils y comptoient dix-huit Synagogues qui estoient distinguées par les diverses Nations qui les possedoient, comme les Portugais, les Arragonois, les Italiens, & ainsi du reste. En un mot, ils y fleurissoient. Mais le Turc à force de fouiller dans leur bourse, où ils mettent tout leur bon-heur, a flétri toute leur gloire, & les 2 obligez la plûpart de se rerirer. Ceux qui restent & qui conservent encore sept Synagogues, font les milerables, afin de ne l'estre pas tout-à-sait. Ils nous menerent dans la plus grande de leurs Synagogues, elle est fort mal propre, & il n'y a rien qui inspire le respect & la devotion, si cen'est le lieu où ils gardent les livres sacrez de l'ancien Testament. C'est une espece d'armoire un peu plus ornée que le reste. Tous les cinq Livres de Moyfe sont écrits en gros caracteres dans une seule feuille de gros papier licé, faite de plusieurs autres seuilles collées ensemble; elle est roulée dans une caisse ronde à l'entour d'un bâton, & ils la déplient à mesure qu'ils en lisent quelque chose. Celuy qui nous conduisoit, nous dit qu'il y avoit quelques-uns de ces Livres qu'il nous montroit, qui estoient de trois cens & de quatre censans, qu'ils estoient tres corects, qu'ils n'en souffroient point d'autres; & il nous ouvrit une autre armoire où il y en avoit plusieurs renfermez, parce qu'il s'y estoit trouvé quelques fautes d'écriture. Dans une troisiéme armoire il y en avoit encore quantité, & il nous dit que c'estoit des déposts des lieux circonvoisins, que les Juiss avoient esté.

obligez de deserter. Je m'informay d'eux d'où venoit que cette ville leur estoit si chere. Ils me répondirent qu'ils l'aimoient, parce qu'elle estoit de la Terre-sainte, & qu'ils y avoient les Sepulcres de quelques Prophetes; c'est-à-dire de quelques imposteurs qui les ont trompez. Ces Prophetes sont les premiers Autheurs du Talmud, nommez Semaoun Ebn hhaoui, & Lazar son fils. Ils les font passer pour de grands Saints qui vivoient dans une pauyreté si extrême, qu'ils n'avoient qu'une chemise pour eux deux, que vétoit celuy des deux, qui fortoit de la caverne foûterraine, où ils demeuroient, pour aller dehors: & toute leur noufriture estoit un peu de fruits sauvages qu'ils cueilloient aux arbres voifins. Ils firent leur Talmud d'une maniere fort sçavante, & comme en abregé, & par Aphorismes. Pour le rendre intelligible à tout le monde, les Rabbins de Baby lone l'expliquerent par de longs Commentaires, qui font ce qu'on appelle aujourd'huy le Talmud. Ils sont en plusieurs volumes remplis de toures sortes de choses, par lesquelles ils pretendent donner l'intelligence des Livres de la Loy. Il y a parmibeaucoup de bonnes choses, mille fables, & mille impierez, Les Juis pour les: excuser, les font passer pour des sigures & des metaphores : c'est ce que j'appris d'un de leurs : Rabbins, natif de Saphet. Le Talmud de Jerusalem est plus ancien que celuy de Babylone; mais comme il est plus obscur, il n'est. pas fi estimé, ny fi suivi. Il est incroyable combien les Juiss ont d'affection pour la Terre-fainte, que leur infidelité leur a fait! perdre. Hoen vient plusieurs d'Europe pour: avoirla confolation d'y vivre un peu, quoy que sous un joug bien pelant, & d'y estre

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 3569 enterrez aprés leur mort parmy leurs anceftres.

Quelques-uns d'eux croyent que Saphet est l'ancienne Bethulie, & en verité qui en jugeroit par la situation de la Place, ne seroit pastrop mal fondé. Car certe ville est comme Judith. l'ancienne Berhulie sur une montagne. Elle a des fontaines au bas du côté d'Orient & d'Occident; & l'un peut dire qu'elles sont prés de ses murailles, & dans la ville il y a plusieurs cisternes. La fontaine qui est au Levant, & od C. 7. v.7. nous vilines plusieurs femmes descendre par un chemin extrêmement escarpé, pouvoit estre celle ou Judish, qui prir cette route pour aller à Holoferne venoit se laver toutes les nuits. 11.6. 10. v. y a de ce côté-là, à un quart de lieue de la vil-it. le, une montagne que l'on monte aprés avoir 7. passé la vallée de celle de Sapher, & fait quelques détours. Le haur est une campagne, qui va aboutir par une delcente peu lensible à celle de Dothain; & devant que d'arriver à ce haut; C. 7. il se trouve des chemins étroits entre des monragnes; comme ceux dont les Bethuliens se faisirent pour s'y désendre. Enfin, il semble c. 7. v. qu'estant la premiere ville du peuple de Dieu, 19 laquelle arrefta Holoferne, elle ne devoir pas: estre fort éloignée du passagé du Jourdain, & Sapher en est bien plus proche, & bien plus sur le chemin que devoir tenir ce General des: troupes enriemies, que le lieu ou l'on place ordinairement. Bethulie, qui est aussi beaucoup plus loin du champ que l'on dit estre Dorhain, Mais aprés cout, il est difficile de croire que ceux qui ont écrit deula Terre-sainte depuis trois & quatre cens and, fe foient trompez, &: ayent mal marque Bethulie, en la distinguant, & en l'éloignant de Sapher environ d'une petite journée. Je n'ay pas icy leurs livres pour Aavi

les examiner; mais j'y défere presque plus qu'à mes propres yeux, & au sentiment de quelque peu de Tuifs, qui aimant Saphet, voudroient luy attribuer l'honneur d'avoir esté la ville de l'invincible Judith, & qui ne sont pas suivis en ce sentiment de leurs propres confreres de Religion. Je ne voy pas à la verité qu'il y air dans l'Ecriture de grandes difficultez à leur opposer. Car si l'on dit premierement que l'Ecriture semble mettre Bethulie prés d'Esdre-Jon, & que Sapher en est bien loin; ils peuvent répondre qu'elle dit seulement, que l'armée d'Holoferne s'étendit jusques à Chelmon, que la version Grecque nomme Cyamon, & que ce Chelmon est à l'opposite d'Esdrelon, & qu'un lieu peut-estre à l'opposite d'un autre & en estre loin, particulierement quand à cause de son élevation, telle qu'est celle de Sau phet & des montagnes voisines, on peut en découvrir quelque chose, & en marquer ailément l'endroit : Que ceux qui mettent Bethulie dans la Tribu de Zabulon entre la mer de Galilée & Nazareth, ont à répondre à la mesme difficulté, parce que ce lieu est de mesme assez éloigné d'Esdrelon, & que s'ilen est plus prés que Sapher Sapher aussi approche plus de Dothaim, que l'Ecriture temoigne estre prés de Bethulie. Je dis Dothaim comme les gens du pays le marquent & non comme on le lit dans les cartes de Geo graphie, qui sont toutes fautives dans la situation presque de tous les lieux que j'ay veus dans la Galilée. De plus, il se peut faire qu'en ces temps-là il y cust une ville qui portat le nom d'Eldrelon, aussi-bien que celle qui est au delà de la montagne qu'on nommoir aurefois Hermon, & qui est proche des confins des Tribus d'Islachar & de Manasse. On

peut objecter encore que l'Ecriture parle de Saphet & de Bethulie, sans donner aucun signe que ce fust une mesme ville : elle dit que Tobie estoit natif de Meptali prés de Saphet, & que Tudith délivra Bethulie de la tyrannie à laquelle Holoferne vouloit la soûmette, Mais outre qu'une ville peut avoit deux noms differens, comme par exemple S. Jean d'Acre qui se nommoit autrefois en melme temps Accon &. Prolemaide; on peut trouver de la conformité entre les noms de Saphet & Bethulie. Il y, en a au moins en la langue Arabe, l'un & l'autre mot signifiant Pureté. Je ne sçay pas si cela se trouve dans la langue Chalda ique, qui est celle en laquelle ces Livres ont esté écrits, & dans l'Hebra ique en laquelle ils ont esté premierement traduits. Pour moy j'avoue que je ne puis bien juger de cette controverse, n'ayant point esté au lieu où les Geographes mettent Bethulie, & n'ayant point icy leurs Livres pour voir sur quoy ils se fondent. Ceux qui les ont, peuvent les examiner sur ce que j'ay dit. Dans mon second Voyage ayant passé à peu prés vers le lieu, où on place cette ville, je n'ay point remarqué de situation assez avenante à celle de la Bethulie, que l'Ecriture nous depeint. Mais revenons à Saphet quel qu'il soit.

Au sommet de la montagne sur laquelle il est basti, il y a un grand chasteau de figure un peu ovale, des plus beaux & des plus forts qui se voyent parmy les anciens. Ses fortifications ne sont point à la moderne ny extrêmement regulieres: elles estoient pourtant bonnes & solides quand elles estoient toures de bout. Il y a encore de magnisiques restes assez entiers. On monte au donjon par de larges chemins bien voutez, qui se terminent de divers costez en magasins, chambres, sales

& semblables commoditez, Le donjon a resisté jusques icy à la rigueur du temps qui devore tout. Il y a encore une grande sale en exagone qui ne reçoit le jour que par le dôme, qui est un rond tout ouvert sans autre toit; M. de Bonnecorse nostre Consul la trouva parfaitement ressemblante à la Rotonde de Rome, excepté qu'elle est plus perite. Ce pouvoit estre autresois l'Eglise ou la Chapelle de ce chasteau. A l'autre bout du château vers le Nord il y avoit encore de beaux baftimens élevez à l'opposite du donjon. Ils sont maintenant ruinez : ils estoient couverts, tirant au Nord, d'une haute tour quarrée, dont il ne reste plus qu'une des quatre murailles qui est droite & ferme depuis son fondement jusqu'à ses creneaux. Elle est dans le fosse, separée du corps de la Place. Du costé de cette forteresse opposée à Sapher, il y a un grand Bourg qui vient presque au pied du chasteau; & il en est si proche, que nous crûmes qu'il faisoit partie de la ville, & que le chasteau en estoit le cœur ou la teste. Il n'en est pourtant pas; mais il seroit aise de l'y joindre.

# CHAPITRE VII.

# Du Champ de Dothaim, du Puits de Joseph, & de Capharnaum.

A Prés avoir contente nostre curiosité à Sapher, nous pensaires à aller saissaire nostre devotion en des lieux-plus saints, de nous nous disposames à aller d'abord à Capharnaum. Nous cûmes bien de la peine à en

#### DE LA TERRE-SAINTE, LIV. V. 567

apprendre des nouvelles: car comme il n'y a plus de Chrestiens à Saphet, nous ne pûmes nous en informer que des Turcs & des Juiss, qui ne pûrent nous en rien dire d'asseuré, cette ville si celebre dans l'Evangile ayant perdu sa gloire & son nom: mais en leur faisant dire tout ce qu'il y a de masures & de villages, depuis le lieu où le Jourdain commence a former le lac ou la mer de Galisée, dont nous voyions une bonne partie du haut de la montagne de Saphet, nous reconnûmes à peu prés l'endroit où il devoit estre, l'examinant, sur ce qu'en disent nos Geographes, dans leurs cartes de la Terre-sainte.

Nous partîmes de Saphet l'avant-veille de Noël, & aprés estre descendus dans la profonde vallée qui est à son Orient, & l'avoir passée, nous montâmes par des chemins de détours une montagne qui nous fit entrer dans une assez grande plaine, au bout de laquelle nous rencontrâmes des Arabes. C'est une mauvaise rencontre pour ceux qui n'one pas assez de compagnie, ni assez de force pour les faire craindre : car ils ne s'attaquent pas seulement à la bourse; mais ils prennent tout, & mettent à nud ceux qu'ils volent, sans leur laisser mesme la chemise. On dit qu'ils pretendent justifier leur brigandage, non-seulement par la necessité qu'ils endurent; mais encore par le droit de represailles qu'ils s'imaginent pouvoir exercer sur les autres. hommes. Ils les considerent comme les descendans d'Abraham par Isaac, comme ils le sont par Ismael, & ils veulent que ce Patriurche n'ayant pas donné à Ismaël la legitime & qu'Ilaac. & ceux qui sont venus de lui en ayant profité, il leur est permis de la poursuivre & de la prendre fur eux, quand ils le peu-

vent. Nous estions en trop grand nombre, & nos Messieurs estoient trop bien armez pour en avoir peur. Ils me firent grande compassion; car pour toutes maisons ils n'avoient que de méchantes tentes qui ne pouvoient pas resister à de grosses pluyes, telle qu'estoit celle qu'il faisoit alors. Ces tentes sont leurs chambres, leurs sales, leurs cuisines, leurs étables, & leurs écuries; & comme elles sont, tout-ouvertes du côté que le vent ne donne point tout cela se voit sans y entrer. Vous y voyez femmes, enfans, hommes, & bestes. mêlez ensemble. Leur pauvreté me toucha beaucoup; à peine sont-ils à demi-vestus : mais la nudité de leur ame est bien plus déplorable : ce sont-là vrayement oves errantes non habentes pastorem, des ames entierement abandonnées. Ils sont Mahometans, mais je ne sçay s'ils sçavent seulement ce que c'est que Dieu & Religion. Il seroit bien difficile de les aborder pour leur parler de leur salut, & il faudroit des personnes bien mortifiées, & bien zelées pour l'entreprendre, & qui ne cherchassent qu'à souffrir & à mourir pout la gloire de Dieu. Encore ne sçay-je si elles pourroient y trouver entrée. Il est vray qu'il n'y a point de portes fermées à la Toute-puissance de Dieu . & au feu de la charité que le Saint-Esprit allume dans les cœurs Apostoliques, Mais à en juger pourtant selon la prudencehumaine, ces miserables, aussi-bien que les autres Mahometans, ne sont pas encore une moisson meure. Ces Arabes nourrissent de grands troupeaux de bœnfs, de vaches, de brebis & de hévres. Ils ont aussi quantité de chameaux, qui comme les mulets, sont les bestes de charge & de voiture en ce pays,. Quandils ont sejourné quelque temps en un,

endroit, & que l'herbe manque, ils vont en un aurre sans avoir de lieu arresté pour leur demeure, & ne cherchent que la commodité des pâturages. Je conceus à les voir, quelle estoitla vie des anciens Patriarches, comme d'Abraham, d'Isaac & de Jacob, qui estoient ainsi errans & vagabonds la plûpart du temps, & n'avoient point d'autre logement que leurs

pavillons. De cette plaine, où nous vismes ces pauvres Arabes, & qui n'est pas loin du pays de Tobie, nous ne fusmes pas long-temps à nous rendre à celle de Dothaim, qui ne me semble pas éloignée de Saphet de plus d'une lieue & demie. Nous y allames visiter le puits, où l'on tient que Joseph fut jetté par ses freres, & d'ou ils le retirerent pour le vendre à des Marchands Ismaelites qui passoient par là pour aller trafiquer en Egypte. Ce puits est au coin d'un Khan, qui le nomme aussi le Khan de Joseph, du nom de ce favori de la Providence. Il est couvert d'un petit dôme, appuyé sur quatre petites colonnes de marbre. Ha à present de l'eau dans le fond qui n'est pas extrêmement bas. Vis-à-vis il y à une perite Mosquée qui tient au Khan, & en fait le coin. Il y a au dessus de la porte une inscription Arabe; mais la pluye qui nous incommodoit fort, me sit perdre la curiosité de la lire.

Aprés avoir veu assez precipitamment ce puits, nous continuâmes nostre chemin dans la campagne; & si celle-là est celle de Dothaim, dont parle l'Ecriture Sainte, comme on le croit dans le pays, elle s'étendoit à monavis, depuis ce Khan & encore plus haut, jusqu'à la mer de Galilée, du costé du Midy, & elle avoit une largeur considerable de l'Orient à l'Occident. Car bien qu'on descende toisjours pour aller gagner cette met, c'est une descente aisée, & qui n'empêche pas de voir de grands champs de costé & d'autre. Ceux qui distinguent Berhulie de Saphet, doivent estre de ce sentiment: carcette ville, comme le marque l'Ecriture Sainte, estoit proche de Dothaim, & elle ne le feroit pas, sielle estoit au lieu où les Geographes la placent, à moins que ce champ n'ait l'étendue que j'ay dit. Quoy qu'il en soit, ces champs de Dothains sont beaux & gras, & les enfans de Jacob pouvoient y trouver de quoy nourrir leurs grands troupeaux. Ce qui se lit d'eux en la Genese, fait voir évidemment que ces Personnes illustres de l'ancien Testament, menoient à l'exterieur la mesme vie que les Arabes de ce temps, & qu'ils n'avoient point d'habitation fixe : car Dothaim est éloigné d'Hebron où estoir Jacob , de plusieurs journées. Ce bon Pere ayant envoyé son cher fils Toseph, pour s'informer de leurs nouvelles, & leur en dire des siennes, il vint jusqu'à Sichem, d'où ils estoient déja sortis, & ayant appris qu'ils pouvoient estre à Dothaim, qui est à deux grandes journées delà, il les y alla trouver, comme le rapporte la Sainte Ecri-

Nous marchions toûjours dans le désir de découvrir où pouvoir estre Capharnaum, lorsqu'ensin arrivant sur le bord de la mer de Galisée, dans un Khan nommé Elmenié, nous trouvâmes des Arabes qui nous donne-rent satisfaction, & qui nous sirent connoître que nous estions descendus trop bas, & que nous l'avions laissé à main gauche à trois grands quarts de licuë. La grosse pluye qui tomboit, ne nous empescha pas d'y aller: nous

passames sur un chemin assez long, taillé dans le roc a force de pics, & puis dans des terres fortes & grasses. Nous eumes peine à reconnoistre la place de cette malheureuse ville, tant elle est ruinée. Tout y est rez pied-rez terre. On y voit plusieurs morceaux de colones renversées, & des frises, & des chapiteaux bien travaillez. Le plan d'une Eglise qui y estoit, est encore fort visible. Le tout en est bien marqué, & la base des colonnes qui formoient la nef, qui a ses aîles de part & d'autre, y paroist bien. Pour ce qui est du reste, vous n'y voyez que des pierres, à la reserve d'une voute & une espece de je ne sçay quel bastiment quarré, qui sont encore assez entiers. La pluye ne nous permit pas de nous arrester là long-temps, nous y filmes seulement une courte priere : & comme Nostre-Seigneur reproche à cette ville, dans l'Evangile, le peu de profit qu'elle faisoit de sa presence & de ses paroles, & son impenitence obstinée; nos Messieurs trouverent bon que nous fissions un acte de contrition de la nôtre; Et aprés avoir fait un acte de foy sur la Divinité & sur l'Incarnation du Sauveur, nous luy demandâmes la grace d'avoir des cœurs plus dociles à sa'voix, & plus flexibles à ses inspirations, afin de n'avoir point de part à la menace redoutable qu'il fit à cette ville, lorsqu'il luy dit qu'elle seroit confondue & abbaisse Math. jusques dans l'enfer. Un de la compagnie 11. prononça ces actes tout haut, & chacun selon la devotion suivoir sa parole, & les faisoit au fond de son cœur. Enfin, nous tâchâmes à faire que ce lieu fût pour nous un veritable Capharnaum; c'est-à-dire, selon que quelques-uns expliquent ce mot, un champ de penitence.

Capharnaum se nomme aujourd'huy Telhhoum, il n'est pas situé à l'endroit où le Jourdain commence à former la mer de Galilée,
comme le mettent toutes les cartes que j'ay
veues, il est plus bas d'une bonne lieue vers
l'Occident; comme aussi le pont qu'on marque sur cette riviere du Jourdain, laquelle se
nomme aujourd'huy en ces quartiers-la Scheriah, n'est pas si proche de l'embouchure; il
s'en saut éloigner environ de deux lieues, on
l'appelle le pont des silles de Jacob, Gesre benát Jâacoup. Et ce nom luy est donné aussi
bien par les Mahometans, que par les Chré-

tiens, & il n'en a point d'autre.

Pour revenir à Capharnaum, sa situation estoit assez belle, & je ne sçay si c'est pour cela qu'il a eu ce nome, que quelques-uns disent signifier Champ de joye & de plaisir, ou comme l'interpretent quelques autres , Lien de beauté. Cette ville estoit bastie sur le bord de la mer de Galilée, & s'étendoit dans la campagne un peu en montant. Elle a eu l'honneur d'avoir chez elle le Fils de Dieu; plus souvent que pas-une des autres villes de la Terre-sainte, & quelques-uns croyent que Nostre-Seigneur y avoit une maison, ou par emprunt, ou de loui age pour luy, pour sa sainte Mere, & pour ses Disciples: Ils le conjecturent de ce que dans l'Evangile elle est appellée sa Ville, & qu'il y demeuroit ordinairement. Il y paya le tribut aux Officiers d'Herodes Antipas, ou de Cefar, pour soy & pour faint Pierre, qui par son ordre l'alla pescher, & prendre dans la bouche d'un poisson, Nostre-Seigneur estant si pauvre qu'il fallut qu'il fist un miracle pour avoir un petit sicle; c'està-dire quatorze sols. Ce fut là qu'il reprit les Apostres de la dispute qu'ils avoient en en-

Matt.

tr'eux, touchant la primauté. Il leur apprit là , avec combien de soin ils devoient éviter de donner scandale, avec combien de charité ils devoient saire la correction, & avec combien de sincerité nous devons pardonner à ceux qui nous offensent; & sur cela, il leur apporta la parabole du serviteur cruel qui ne voulut pas remettre une petite dette à son Tirin. debiteur, aprés avoir eu de son maistre une remise de dix mille talens, c'est-à-dire, pour le moins, de six millions d'écus, s'il parle des talens Attiques : car s'il parle des Hebraïques d'argent, c'est deux fois plus ; & c'est douze sois davantage, si ce sont des talens d'or, dont il fait mention. Il la choisit plûtost qu'une autre; parce qu'elle estoit plus peuplée & de plus grand abord, & qu'à cause de son luxe & de les dissolutions, elle avoit plus de besoin de ses remedes, & de ses salutaires avis. Il y prescha dans la Synagogue avec un zele, une authorité, & une éloquence de Dieu : & dans ce lieu des assemblées publiques pour nous apprendre à n'avoir aucun commerce avec le demon, quand mesme il nous diroit la verité, & nous prescheroit la vertu, il sit thire celuy qui par la bouche d'un miserable possedé le reconnoissoit & le publioit hautement pour le Messie, le Saint de Dieu, & le juste vengeur des pechez : ce qu'il fit encore en cette mesme ville à l'égard de plusieurs autre. Ce fut à l'entrée de cette ville qu'estoit le Sauveur de nos ames, sur le bord de la mer, au milieu d'une troupe de peuple qui l'étoit venu recevoir à son retour du pays des Gerases néens. Caril estoit attendu de tous, dit S. Luc. Il y rendoit raison de la condescendance. dont il usoit envers ses Disciples, qu'il n'obligeoit pas encore à la pratique des jeunes ri-

goureux, qu'observoient les Disciples des Pharifiens & ceux de S. Jean; lorique Jaire, un des Princes de la Synagogue de Capharnaum, c'est-à-dire, un de ceux qui en étoient comme les directeurs, & qui avoient soin d'enseigner le peuple, le vint trouver, & le pria de se rendre jusques à sa maison pour rendre la santé à sa fille qui expiroit. Il eut la bonté de s'y transporter, & il lui rendit mesme la vie : car elle mourut avant qu'il arrivast. Ce 2. de Sa. fut lorsqu'il y alloit que cette prudente He-Jom. e. I. moroïsse s'approcha de luy. S. Ambroise die que c'estoit sainte Marthe sœur de sainte Madelaine: d'autres veulent que ce soit cette Veronique qui eut le bonheur de recevoir sur son mouchoir l'image du Sauveur, quand le voyant tout defiguré de sang, de sueur & de crachats, comme il alloit au Calvaire, elle vint à

lui, & appliqua son mouchoir sur son visage

L. 7. Hift.c.14. L.5.c. 2.

pour l'essuyer. Mais c'étoit vrai-semblablement une femme de Cesarée de Philippe : car Eusebe, Sozomene, & Theophilacte racontent qu'elle y fit dreffer la statue du Sauveur, par une noble reconnoissance; & ils disent que l'herbe qui croilloit de la base, estant arrivée jusqu'à la frange de la robbe, guerissoit de toutes sortes de maladies. Ce fut, dis-je, 12 que cette femme pleine de foy fur delivrée de son flux de sang, en touchant le bas de la robbe de Nostre Seigneur. Dans ce même lieu, la santé du corps sur rendué au Paralytique, que quatre hommes apporterent, & qu'ils descendirent devant le Sauveur par la terrasse de la maison qu'ils percerent, n'ayant pû avoir d'autre accez, à cause de la foule du monde qui environnoient ce divin Maître. Mais le Fils de Dieu lui rendit auffi la santé de l'ame, commençant par lui pardonner ses pechez, com-

me étans les veritables & les dangereux maux de l'homme. Il guerit là aussi ces deux aveugles qui avoient l'ame si éclairée, & qui le poursuivirent avec une sainte & une aimable importunité julqu'à sa maison, lui demandant milericorde, comme à celui qui étant le Melsie, fils de David, étoit la lumiere du monde. On lui presenta en ce même endroit un homme muer qui étoit possedé du diable, & l'ayant delivré de ce mauvais hoste, il lui fit avoir le libre usage de la langue. Quelques Pharisiens ayant attribué ce miracle au demon, le Sauveur leur sit voir que c'étoit un œuvre de Dieu : Il parla du danger de la rechûte dans le peché; &il leur fit entendre, comme un Luc. 174 diable chassé d'un homme, y revient avec sept autres pires que luy, si cet homme n'est extrêmement sur ses gardes. Et ce sut à l'occasion de cette Parabole, que sainte Marcelle s'écria: Bien-heureux le ventre qui vous a porté. Il Marc. 3, donna là sa Resurrection figurée par la sortie de Jonas du ventre de la balaine, pour signe, auquel on devoit reconnoistre qu'il estoit vrayment le Messie. Ses parens y vinrent pour le garotter comme un insensé & un furieux. La sainte Vierge sa mere, & ceux qu'on nommoit ses freres, vinrent l'y chercher avec une intention plus sainte, & il declara qu'il aimoit ceux qui obeissoient à Dieu, comme Marc. 4. s'ils estoient sa mere & ses freres, Il y enseigna les paraboles de la zizanie, du grain de montarde, & du levain. Estant venu auprés Luc. 8.4. de la mer, & étant de retour à la maison, il les leur expliqua, & leur montra encore d'au- Matt. 130 tres grands mysteres dans celles du Threlor 1. caché, de la perle precieule, & des filers qui peschent de toutes sortes de poissons. Saint Pierre & saint André y avoient leur maison ...

Daniel W Google

& Nôtre-Seigneur y rendit la santé à la belle mere de saint Pierre, qui gardoit le lit d'une fiévre mortelle. C'estoit en cette même ville qu'avoit son poste cet humble Centurion qui Juy envoya des Juiss de ses amis, pour lai demander la guerison de son serviteur, ne se jugeant pas digne de le presenter luy-même devant lui, & qui apprenant qu'il avoit la bonté de venir chez lui en personne, alla se jetter à ses pieds, confessant qu'il ne meritoit pas cet honneur, & que c'eltoit assez qu'il adressaft au malade un mot de sa bouche. Ce fut à Capharnaum que le Sauveur fit ce divin discours de l'Eucharistie, qui est rapporté au chap. 6. de l'Evangile de saint Jean. La mesme, il sit connoistre à un Scribe qui vouloit se mettre de sa suite pour des interests temporels, qu'il estoit plus pauvre que les oyseaux, & que les renards, parce que les oyleaux ont des nids, & les renards des tanieres, au lieu qu'il n'avoit pas en propre un seul lieu où il pût appuyer sa telle. Il dit aussi en ce même lieu à un de ses Disciples ( que Clement Alexandrin asseure avoir esté saint Philippe) que rien ne devoit le dispenser de le suivre, qu'il laissast les morts ensevelir leurs morts, & que quand Dieu appelloit, il falloit pour luy obeir tout quitter, jusqu'au soin d'ensevelir son propre pere, que d'autres prendront aslez. Ce fut là, enfin, que ce Tout-puissant avec la foiblesse de son humanité fit une infinité d'autres prodiges; mais le grand & l'admirable fut celui d'avoir retiré par une parole S. Matthieu du bureau des imposts publics, dont il estoit Receveur, & de l'avoir obligé de tout quitter en un moment, pour embrasser le riche neant de la pauvreté. Ce Bureau étoit auprés de la mer, où se faisoit

la décharge des marchandiles, Saint Matthieu

I. 3. de Tapiff. c. 2.

Dh 201 by Google

fit

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 378

fit ensuite un grand festin à son cher Maistre: qui voulut bien manger avec les pecheurs. pour le salut desquels il declara, qu'il estoit uniquement envoyé de Dieu. Ce fut aussi en cette ville qu'on luy accusa ses Disciples de manger sans laver leurs mains, & qu'il enseigna, que ce n'estoit que le peché seul qui souilloit l'homme. Enfin ce sut auprés de Capharnaum, que Nôtre-Seigneur par un mystere plein d'instruction, monta dans la nacelle de S. Pierre, pour donner ses enseignemens, representant par là son Eglise, qu'il a mise entre les mains de saint Pierre, & nous enseignant que l'Eglise Romaine est la nacelle de cer Apostre, d'où il prononce ses oracles. Ce fut prés de là aussi, que se fit cette grande & miraculense pesche de poissons, après laquelle saint Pierre, saint Jean & saint Jacques quitterent tout, pour n'avoir plus de bien au monde, que ce cher Maistre, qui renserme en soy tous les biens. Ils le suivoient dés auparavant : mais ils n'avoient pas encore fait ce genereux & total renoncement.

Nous retournâmes à nôtre Khan Elmeniéh, & comme nous en approchâmes, nous prîmes le bas prés de la mer, & nous passames un amas d'eau qui y a communication. Cet endroit m'a paru avoir été autresois un petit port, & avoir donné le nom à ce Khan, & à la ville, ou village qui a été là, & dont on voit encore des restes, car Mina en Arabe si-

gnisie un port.



### CHAPITRE VIII.

Ce qui se voit depuis le Khan Elmeniéh, jusques à taville de Tyberiade.

Yant couché en ce Khan que je viens A de dire , nous nous milines en chemin at point du jour la veille de Noël, pour pouvoir arriver à Nazareth, & y passer les saintes Fêtes. Nous allions toujours le long de la mer, Et nous vismes l'endroit où Notre-Seigneur rencontra, ou pour mieux dire alla cherchet faint Jacques & faint Jean, fils de Zebodee, & ou il les appella à l'Apostolat, lorsqu'ils accommodoient leurs filets avec leur pere, qu'ils abandonnerent genereusement, pour s'attacher au Pere de toutes les creatures, fait homme pour nous faire enfans de Dieu. Nous le vismes, dis-je, parce que nous marchames roujours sur le bord de ce lac; mais nous ne pumes pas le reconnoîstre precisement, parce qu'il n'y a point d'autre marque de ce facte lieu, que les paroles de l'Evangile, qui nous font conjecturer qu'il n'effoit pas loin d'Elmenich. Nous traversames à un quart de lieue d'Elmenich une petite riviere, & ensuite une ou deux autres peu éloignées, si néanmoins on doit donner le nom de riviere à de petits ruisseaux que les chiens de nos Messieurs passerent à gué. Après la derniere, au pied d'une montagne qui est assez haute, se rouvent les restes de Bethsaide: Ces restes sont si peu remarquables, que plusieurs d'en-

Tre nous n'y prirent pas garde. On y voit encore les marques d'une Eglise qui y estoit aurefois. Comme nous n'y descendimes pas , je ne puis pas en faire une description bien exa-Cte; je m'apperceus seulement de quesquesunes de ses ruines; & quand nous l'eumes passée, & que je m'informay de ce que c'étoit, J'appris à mon grand regret, que c'estoit Berhlaide; & ce me fut un déplaisir sensible de n'avoir point baisé cette terre, dont les habitans furent à la verité maudits par le Fils de Dieu, mais qui fut si souvent consacrée par ses vestiges , qui a donné trois Apostres à l'Eglise, saint Pierre, le Chef de tous, saint André Son frere aîne, & saint Philippe. Elle estoit propre pour la pesche; car elle est prés de la mer de Galilée, sur une petite riviere qui s'y décharge, & son nom qui signifie Maison de pesche, luy est sans doute venu de là. On amena là à Nostre-Seigneur cet aveugle qu'il ne guerit, contre sa coutume, que peu à peu. Il le prit par la main, & il le conduist hors du Bourg, & en luy mertant de sa falive dans les yeux, & en luy imposant les mains, il luy sit d'abord voir les objets confusément, de sorte que les hommes lui paroissoient comme des arbres : & remettant ensuite sa main sur ses yeux, il lui rendit la veue dans toute sa perfection; & fit ainsi croître son miracle à proportion de la soy de ceux qui le destroient, & de celle du malade qu'il secouroit. Les miracles qu'il fit là, furent illustres & en grand nombre : mais on en profita si peu, aussi-bien qu'à Corozaim & Capharnaum, que touché de douleur de leur impenitence, & du zele de la gloire de Dieu, il s'écria contre elle, & contre ces deux autres villes : Mal-heur sur tny Corozaim, mal-beur sur toy Bethsaide, par-Bb ii

ce que si les prodiges qui ont esté faits au de-dans de vous, eusent esté faits dans Tyr Es dans Sydon, il y a long-temps qu'ils auroient fait penitence, avec le Jac & la cen-Are : Et il ajoûte que Tyr & Sidon, & Sodome même, seront moins punies au jour du Jugement, que ces trois miserables villes, où tant de graces ont été si indignement méprisées. Ce sut aussi prés de Bethsaide que Nostre-Seigneur poussa cet aimable soupir en élevant les yeux au ciel, à la vue de cet homme qui étoit sourd & muet, comme nous le sommes la plûpart spirituellement, & qu'il le guerit avec un mot de commandement, aprés l'avoir tiré à l'écart, & lui avoir mis les doigts dans les oreilles, & de sa salive sur la langue : carsaint Marc rapporte que ce miracle sur fait prés de la mer, au milieu des confins, ou pour mieux dire, du pays de la Decapole : & ce milieu c'est Bethsaide.

De Bethsaïde jusqu'auprés de Tiberiade, il s'éleve une montagne assez considerable : Nous montâmes un peu, & puis nous marchâmes par un chemin fait dans le penchant de cette montagne, plus prés du bas que du haut, & qui avoit néanmoins une assez grande élevation pour nous faire découvrir parfaitement toute la longueur & la largeur de la mer de Galilée. Nos Messieurs, dont les yeux sont accoûtumez à mesurer les eaux, ne lui donnerent gueres que six ou sept milles de large; c'est-à-dire, deux bonnes lieuës, & seize ou dix-huit milles de long. L'eau en est belle & poissonneuse, & quoy qu'elle soit entourée de montagnes presque de tous costez, elle est pourtant sujette aux tempestes, & elle en souffre de grandes. Comme le pays d'alentour est inhabité, on n'y voit ny barques,

BE LA TERRE-SAINTE. LIV. V.

ny batteaux. Elle se nomme mer de Galilée parce qu'elle est en cette Province; elle est aussi appellée mer de Tiberiade, du nom de la ville qu'Herodes le Tertrarque fit bastir à C. s. l'honneur de Tibere. Saint Luc lui donne le nom d'étang de Genesaret, parce qu'une partie de la Galilée qu'il arrose, & où il forme sa coste Septentrionale, se nomme dans saint Matthieu, & dans saint Marc, la terre de c. 4. v. Genesar, ou de Genesaret. Cette terre s'é-34. tendoit depuis Capharnaum, & plus haut en- C. 6. 2 core jusqu'à Bethsaïde, & elle renferme une 33. des plus belles, des plus fertiles, & des plus agreables vallées qui se puissent voir. Elle commence un peu au dessus du Khan Elmeniéh. Ce pays de Genélaret est le même que celui de Cenereth, ou il en est pour le moins partie. Car outre que Cenereth au livre de Vosué, est placé dans la Tribu de Nephtali, & non pas au lieu où est la Tiberiade, toute cette Tribu en portoit le nom, comme nous le lisons dans le troissème livre des Rois, où il. est rapporté que Benadab Roy de Syrie, à la sollicitation d'Asa Roy de Judée, envoyases troupes faire irruption dans le pays qui dépendoit du Roy d'Hrael, & qu'elles ravagerent toute la terre de Cenereth; c'est-à-dire, ajoûte l'Ecriture Sainte, toute la terre de Nephtali. Et c'est ce me s'emble une chose assez remarquable, à laquelle les Geographes semblent n'avoir pas assez fait de reflexion. Le Sauveur a honoré tout ce pays de ses visi- Mart. tes. Il y fit un nombre infini de miracles. On s'y empressoir à toucher le bord de sa robe,

& tous ceux qui le touchoient estoient gueris. Pendant que nous marchâmes sur ce chemin que le Fils de Dieu a tant de fois passé . & repalle durant la vie, j'occupay mes yeux,

B biij

& mon esprit à rechercher & à considerer sur les eaux de cette sacrée mer, les routes que cet aimable Sauveur y avoit tenue's. C'étoit là, disois-je, qu'étoit la Barque qui portoit Nostre-Seigneur au pays des Geraséens, aprés qu'il eust proposé à une infinité de peuple auprés de Capharnaum, la parabole de l'homme qui seme, & celle du grain de senevé. Il étoit à peu prés en cet endroit, lorsque pendant son sommeil il voulut qu'il s'élevât une surieuse tempeste, non tant pour faire voir l'horreur que la mer avoit de porter un pecheur en la personne de Judas, comme l'a pensé saint Ambroise, que pour exercer ses Disciples par la crainte & les tentations, comme des Athletes qu'il falloit dispoler à, livrer combat à toute la terre & à tout l'enfer, & à en soûtenir les efforts, comme die S. Jean Chrysostome : C'étoit là que la mer-& les vents obéirent à la voix, & que par cette voix les cœurs des Apostres surent remis dans leur premier calme, aussi-bien que les eaux. Je voyois la coste de Gerasa, où ils aborderent, & le lieu, ce me semble, où les demons precipiterent dans ce grand lac un troupeau. de 2000, pourceaux, où I s sus - CHRIST, leur avoit permis d'entrer, quand il les obligea de se retirer de deux hommes qu'ils possedoient si cruellement, & en si grand nombre qu'ils estoient six mille dans un seul de ces miserables, puisqu'ils y estoient au. nombre d'une legion. Je découvrois le pays de Dalmanutha & celui de Magedan, ou il gemit sur la dureré de cœur, & l'incredulité des Pharisiens, qui buy demandoient un signedu ciel . & un miracle dans l'air & dans les: astres, aprés en avoir tant d'autres, plus prés. d'eux, & plus infaillibles, Je prenois plaisir

Marc. 8

à considerer entre la Tiberiade & Caphar-Man. 14 naum le milieu de cette mer, sur laquelle le Sauveur marchoit à pied, & où il sit aussimmercher saint Pierre; lorsqu'il appaisa une autre tempête, & sit saire au bateau, dans lequel il monta, l'espace de trois milles presque en un clein d'œil.

Je ne puis vons exprimer la consolation que Dieu fait sentir à ceux qui tâchent à regarder ces choses avec des yeux Chrestiens. Je ne me les represente jamais qu'avec joye; & j'ay plus de passion de revoir ces saints Lieux, que je n'en avois de les voir, avant que ce bon-heur me sust arrivé. Je ne sçay si en passant je remarquay bien l'endroit où étoit anciennement Magdalum : car on nous faisoit aller un peu vîte. Il me le sembla, autant que j'en pus avoir de connoissance, par ce que j'ay vudans les cartes, & par ce que je pus apprendre des gens du pays, qui me dirent que devant que d'arriver à Tiberiade, nous trouverions un lieu nommé Burge Flagscheg. c'est-à-dire, la Tour de l'Amoureux. Je vis en effet environ à un quart de lieue de Bethsaide. vers le bord de la Mer, au bas de la montagne, que nous cotoyions de la maniere que j'ay déerite, un reste de tour, & quelques ruines. On m'a dir qu'on y distingue encore les masures d'une Eglise. Ce Magdalum étoit un chasteau d'où lainte Marie Magdeleine a tiré son surnom, soit parce qu'elle en étoit Dame, l'ayant eu par succession de son pere &: de la mere; soit parce que son mary en étoit Seigneur: car l'opinion commune est qu'elle a été mariée. S. Augustin même qui l'ap- Hom. 25.pelle adultere, nous fait penser qu'elle étoit inter. jo. débauchée même dans le temps de son mariage: D'autres croyent qu'elle ne le fut que:

B.biiii

dans son veuvage. Quoy qu'il en soit, ce château n'étoit pas en un lieu fort avantageux; sar la vallée, où on marque qu'il étoit placé, est fort étroite, ayant la Mer tout proche d'elle, & elle est peu agreable, si ce n'est à ceux qui se contentent pour toute vûe d'avoir devant leurs yeux une belle & grande étendue d'eau bornée de montagnes. Je ne sçay en quoy pouvoit consister la force que quelques Autheurs lui attribuent.

Ensin, nous nous rendîmes à Tiberiade sur les neuf heures & demie du matin; nous rencontrâmes à un jet de pierre avant que d'y arriver, une Eglise qui est à son Nord, dont les murailles subsistent encore presque toutes. Sainte Helene la sit bastir en memoire du miracle de la multiplication des pains, dont nous parlerons bien-tost, que Nostre-Sei-

gneur fit vers ces quartiers-là.

Tiberiade avoit été une ville fort petite, si l'on en juge par ses murailles d'aujourd'huy, qui sont en bon état, fort elevées & toutes entieres. Nous avons en France des Monasteres aussi vastes; & qui la verroit en Europe par le dehors, pourroit penser que c'en seroit un. Sa figure est presque quarrée, les murailles sont sans tour ny tourelles, elles ne sont pas des plus épaisses, elles ont seulement leurs creneaux d'où l'on pouvoit se désendre. La grande porte qui est au milieu de celle qui est du costé d'Occident, est condamnée, & l'on n'entre que par une autre plus petite, qui est du costé du Midy. Nous ne trouvâmes personne dans la ville; le peu de gens qui y demeuroient, avoit pris la fuite un ou deux jours auparavant, de crainte des Arabes, à ce qu'onnous dîr. Les pauvres miserables avoient abandonné ce qu'ils n'avoient pû enlever.

Nous vîmes de la farine jettée par terre en divers endroits. Tous les habitans de ce lieu, ne consistoient qu'en quelques chiens bien affamez, qui étoient restez. Nous eûmes là le même spectacle que nous avions eu ailleurs. Il n'y a par tout que destruction. On voit néanmoins sur le bord de la Mer un chasteau qui a été bien fort en son temps, & qui, bien qu'il ait aujourd'huy beaucoup de breches que les années accroillent toûjours par leurs sourdes mines, a plusieurs choses entieres. Aprés cette forterelle il y a des ruines qui semblent estre d'une grande Eglise; mais cela est si peu visible & si prés de terre qu'on a peine à s'en appercevoir, à moins de marcher dessus, & d'y faire une particuliere reflexion, L'Eglise qui est ensuite prés des murailles qui regardent le Septentrion au. bout de la ville & presque sur le rivage, n'est pas de même. Elle n'a rien de ruiné, c'est une seule nef assez grande. Le Prince Tancrede en est, à ce que je croy, le fondateur; & il me semble, que c'est d'elle que parle Guillaume de Tyr au livre 9. de son Histoire chap. 13. Elle fut dedice à saint Pierre, parce que comme le porte la Tradition, ce fut là que le Sauveur des ames, aprés être reffuscité, s'apparut à ce Saint, & aux autres Disciples qui étoient allé pêcher avec luy, & que leur ayant fait connoistre sa puissance par la riche pesche qu'il leur sit faire, & par la production miraculeuse du pain & du poisson qu'ils trouverent sur la braise à leur descente; il demanda à saint Pierre des marques de son amour ; & que les Hom 67. ayant receu, il l'établit Pasteur de toute l'Eglise, & luy donna, dit saint Chrysostome, a superiorité sur ses freres, comme étant le plus excellentdes Apostres, la bouche & l'a-

racle des Disciples , & le chef da sacré College. Nous trouvâmes cette Eglise bien profanée, car outre que les Mahometans y ont fait un lieu de leurs prieres, elle sert souvent d'étable aux animaux, & l'on y jette même leurs. charognes, quand ils sont morts. L'autel en troitabbatu, nous le fismes redresser, & oster de ce saint Lieu ce qui y étoit de plus sale ; & aprés j'ens le bien d'y dire la Mese : car nous avions avec nous un autel portatif, & tous les ornemens necessaires. Avant que je la commençasse, on avertit les assistans du mystere qui s'étoit passé en cet endroit, & on les exhorta à demander à Dieu, par l'intercession du Prince des Apostres, un grand amourde I :sus-CHRIST, semblable à celuy qu'il témoigna en ce lieu, & une contrition aussi parfaite que fut la sienne aprés son peché, afin de se disposer par ces actes de pieté à une bonne. Confession, & à celebrer dignement le mystere de l'amour de Nostre-Seigneur, qui est: celuy de sa naissance, selon ces paroles d'un grand Saint ; Parous Dominus & amabilis nimis, quanto pro me vilior, tanto mili carior. Après la Messe le R. P. Vicaire de la Terrefainte, die le Te Deum, pour remercier Dieu: de la grace qu'il avoit faite à son Eglise, en lui donnant un Pasteur pour la gouverner, &: la garantir des égaremens ausquels toutes les; autres assemblées d'hommes ont été sujettes ... & dans lesquelles elles se sont perdues, Pendant nos prieres M. le Conful ordonna aux Arabes, qui l'accompagnoient par ordre da Baffa, degarder la porte de la Ville, afinde nous défendre des vinces inopinées & desagreables, que les gens de leur nom, & de leurforte, eussent pû nous faire, & afin que nos devotions ne fullent point profauces par la presente de ces Infidelles.

Me diray en passant que nos Geographes marquent une petite riviere auprés de Magda-lum, & dont ils mettent la source au pied de la montagne, où ils placent Bethulie. C'est une saute à corriger : car depuis Bethsaide jusques aux bains de la Tiberiade & encorebeaucoup par delà, il n'y en a point.

La Tiberiade étoit autrefois une grande ville, qui s'étendoit sur le rivage du lac qui porte son. nom, à la longueur de plus de demi-lieue. La largeur étoit beaucoup moindre, étant bornée à son Occident, d'une haute montagne fort escarpée, & presque sans talu, qui l'empeschoit de s'accroiftre de ce costé-là. Tout: est plein de belles ruines, qui font connoistre son ancienne beauté. On en voit de continuees jusqu'à un admirable bain d'eau chaude ... qui est encore entretenu; & où l'on va se baigner. On sent dedans une chaleur extraordipaire, causée par les exhalaisons de l'eau. Il y a dedans deux bassins, l'eau est si chande dans. l'un qu'il est impossible de la souffrir ; celle qui est dans l'autre, qui est quarré & fort profond, est plus temperée. La source de certe eau est à six ou sept pas hors de ce bain. Elle: est si chaude & si bouillante, qu'il n'est non plus possible d'y tenir la main, que dans un L: 4 lett. por qui bout sur le feu. Son goust est ensou- c. 1. fré , ferré , & salé. Elle est medecinale, & les L. 8. bains en sont tout-à-fait salutaires. Josephe Antiques appelle ce lieu Emaus, & je croy que ces eaux Nicebh. medecinales d'Emaus, dont parlent Nicepho-1. 10. 6re & Sozomene, ne sont autres que celles-là: 31. car l'on n'en trouve point à l'Emmaus, où No- l.3. c. 214ftre-Seigneur fut invité par deux de les Disciples, le lendemain de sa Resurrection. On: m'à dit qu'essez prés de cette source d'eau ardente ; il y en a une autre qui ne l'est pas tant ;

Bbvi:

& qu'elle sert à moderer dans le bain l'ardeur de l'autre. Je n'ay vû que la premiere . n'ayant pas pû m'arrêter long-temps à cet endroit-là, que je n'ay même vû qu'en un second voyage que j'ay fait dans la Galilée.

#### CHAPITRE IX.

Des lieux où Nostre-Seigneur sit le miracle de la multiplication des pains & des poissons.

Prés être sortis de la Tiberiade, nous n prîmes nostre route vers le lieu où Nôtre-Seigneur fit le miracle de la multiplication des pains & des poissons, nous ne fumes qu'une heure à y arriver. C'est un fort bel endroit, il est enfoncé comme entre deux montagnes; mais la vallée n'est pas fort profonde. Sa largueur est mediocre, sa longueur est du Sud au Nord-Oüest, & elle est grande, le bout qui s'étend vers la Mer de Galilée est entre Bethsaide & la Tiberiade, mais beaucoup plus proche de cette dernière ville. La montagne sur laquelle Nostre-Seigneur étoit, & où l'on dit qu'il benit les pains & les poissons, & qui s'appelle pour cela la table de la Multiplication, a moins de hauteur que les montagnes qui sont de l'autre costé de la vallée. Il pouvoit voir de là tout ce grand nombre de personnes qu'il avoit fait asseoir sur l'herbe qui étoit la abondante, & qui l'est encore, la terre y étant fort grasse. Nous mangeames par devotion un morceau de pain pour nostre collation au même lieu où l'on nous dît que Nostre-Seigneur étoit assis, & où les Apostres Juy apporterent leurs pains & leurs poissons, afin qu'il donnast sa benediction,

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 189

Comme Nostre-Seigneur a fait deux fois le Miracle de la multiplication, les Autheurs ne sont pas d'accord du lieu où ces deux prodiges se firent. Ils conviennent qu'il s'en est fait un dans ce bel endroit que nous avons vû, mais ils disputent si ce sut celuy des cinq pains d'orge & des deux poissons, dont Nostre-Seigneur rassais cinq mille hommes, & ce qu'il y avoit avec eux de semmes & d'ensans; ou celuy des sept Pains, & de quelques Poissons dont il nourrît quatre mille hommes, sans compter les ensans ni les semmes, & dont il y cut assez de

restes pour remplir douze corbeilles.

Ceux qui disent que c'est le miracle de sa multiplication des cinq Pains d'orge qui s'y est fait, se fondent i. sur ce que saint Jean marque que ce lieu étoir prés de Tiberiade, lorsqu'il dit que les Apostres étant partis dans la c. 6. v. seule Barque qui étoit là, il en survint d'autres de cette ville, qui arriverent auprés du lieu où Nostre-Seigneur avoit multiplié les Pains. 2. Sur ce que saint Lucdit que cet endroit estoit vers Bethsaide comme porte la version Arabe, ou comme dit le texte Grec, qu'il estoit de Bethsaide, ύπεχώρησε κατ' ίδιαν έις τόπον έρημος πί-Atus nanspirm Bistaisa. Et de vray le lieur où nous fulmes n'en est pas loin, & il est sur le chemin de Bethsaide à Nazareth. 3. Hs s'appuyent encore sur ce que Nicephore ancien Autheur écrit que sainte Helene fit L. S. c. 34 bâtir à la Tiberiade une Eglise sous le nom des douze Trônes dans le lieu où Nôtre Seigneur multiplia cinq pains pour la nourriture de cinq mille hommes. Hs disent qu'il est vray que faint Marc parle d'une maniere qui peut faire naistre la pensée que ce lieu doit être au delà de la Mer; car il écrit que Nostre-Seigneur

United by Google

aprés ce Miracle, obligea incontinent ses Disciples de monter dans leur Barque, & d'aller avant luy au delà de la Mer à Bethsaide; que ext.c. S. Matthieu aussi & S. Jean s'expliquent presque dans les mêmes termes; mais qu'on peur répondre qu'aller de là la Mer à Bethsaïde, ne veut dire autre chose qu'aller par mer, & la traverset depuis cet endroit de la Tiberiade

jusqu'à cette autre ville.

Mais à bien examiner les paroles de l'Ecriture, si l'on ne dit rien davantage, cette opinion me semble difficile à soûtenir : Car Saint: Matthieu, faint Jean, & fur tout faint Marc, difent nettement que Nostre-Seigneur contraignit ses Apostres de le devancer & d'aller au delà de la Mer à Bethsaïde : De sorte qu'il semble que Bethsaide n'étoit pas proche, ny sur la même coste de cette Mer, mais à une coste opposée; or la Tiberiade, & Bethsaide sont sur une même coste, & c'est une coste assez droite, & elles sont éloignées l'une de l'autre d'environ deux lieues seulement. Ainsice seroit saire parler bien improprement les Evangelistes, que de leur faire dire que des gens qui vont deux lienes sur la même coste d'un Lac, qui est long tout au plus de fix, vont & passent au de-là du Lac. Il est vray que d'une autre part ce que dit saint Luc est: sans doute bien mal-aise à expliquer, mais il peur recevoir pourtant une solution assez rai+ fonnable.

Quand il die que ce desert est vers Bethsaide, on peut croire qu'il veut dire par ces
paroles, qu'il est à l'opposite, & que l'un se
voit de l'autre, n'y ayant que la largeur du
Lac entre deux; qu'en esser les Geographes y
marquent un desert qu'ils nomment le desert
de Bethsaide: Que si la manière de parser

dont use le Grec & nostre version vulgate, signifie qu'il étoit des dépendances de certe ville cela peut-être encore; & que c'est pour cela qu'il en porte le nom plûtost que des autres villes qui en sont plus proches. Saint Jean. n'écrit rien qui ne s'explique fort aisément. Carces Barques qui survinrent de la Tiberiade à cet endroit qui étoit auprés du lieu de la multiplication des pains, pouvoient avoir: traversé le Lac, ou pour chercher le Sauveur. ou à quelqu'autre dessein; &: l'on ne peutpoint conclure des paroles de l'Evangile de saint Jean, que le lieu du miracle fût auprés de la ville de Tiberiade; mais seulement, que les Barques qui en vintent, arriverent auprés du lieu de ce prodige, soit que ce lieu fût prés, soit qu'il fût loin. Pour ce qui regarde le témoignage de Nicephore, la conformité qu'il. y a de la multiplication des cinq pains avec la multiplication des sept, a fait peut-estre qu'il s'est mépris dans une chose qui luy paroissoit. de peu d'importance.

Aprés tout, je croy qu'il est indubitable que le miracle des cinq pains s'est fait au lieu que nous avons vû, pour une raison à laquelle ceux qui n'ont pas consideré avec soin : la situation du pays, & l'expression des Evangelistes n'ont point fait de teffexion. L'Evan-Joan. 6. gile dit qu'il n'y avoit qu'une Barque prés du lieu de la multiplication des cing pains, & que: Nostre-Seigneur obligea ses Disciples d'aller deyant luy par mer à Bethlaïde. Ce qu'ils. expriment par le mot de Transfretare. Or s'il y avoit en toute la largeur de la Mer de Galilée entre le lieu de la multiplication & Bethsaide, les Disciples qui n'avoient point encore vu Nostre-Seigneur marcher sur les eaux, ny faire des miracles pour la commodité particuliere, luy auroient remontré qu'il n'y avoit qu'une Barque, & qu'ils ne concevoient pas comment il leur ordonnoit d'aller toûjours devant luy à Bethsaïde, & comment il les y suivroit, supposé qu'il fût à l'autre côté de la Mer, qu'il ne pouvoit le faire à moins qu'il ne voulût marcher sur les eaux, & traverser la Mer à pied. Ce qui ne leur vint pas en pensée comme le marque l'étonnement ou ils furent quand ils le virent faire ce miracle. Il est bien plus naturel de penser que Nostre-Seigneur s'étant retiré le soir sur la montagne, aprés la multiplication des cinq pains, pour y passer la nuit en prieres, selon la coustume, il dit à ses Apostres : Vous avez prés d'icy vostre Barque, allez-y, & allez toûjours devant moy à Bethsaide, nous nous y trouverons tous demain matin. Comme cette ville est proche de là, & qu'il n'y a qu'environ deux lieue's & demie, les Disciples qui eussent été bien-aises de l'avoir avec eux dans la Barque, n'eurent point de difficulté à opposer touchant la passage, voyant bien qu'il pouvoit arriver à Bethlaïde ausli-tost par terre, qu'ils y arriveroient par mer. Cela accorde tout ce que disent les Evangelistes, & fait connoistre que les Apostres avoient quelque fujet de le prendre pour un phantôme, le voyant marcher sur la Mer en un temps ou ils eroyoient qu'il étoit sur terre, & qu'il en avoit pris la voye pour les aller rejoindre à Bethsaide, où il seur avoit ordonné d'aller devant luy. De plus ce desert de Bethsaïde que nos Geographes ont placé au delà de la Mer de Galilée à son Orient, est une vraye fiction qu'ils ont faite en faveur de ceux qui cherchoient le lieu de ce miracle, & à qui le mot de Transfretare le leur faisoit aller chercher au

delà du Lac. Mais qui peut concevoir qu'un desert qui est separé de Bethsaide, de toute la largeur de la Mer de Galilée, & encore plus, soit vers Berhsaide, & de Bethsaide comme saint Luc asseure qu'il est, & qu'une ville si peu considerable eust des dépendances si loin. Ce desert sans doute auroit plûtost pris le nong des villes voisines, comme sont Corozaim, Julias, & Gerasa. Pour le mor de Transfretare, il ne doit pas donner plus de peine que celuy de Transire: Et si l'on peut dire d'un homme qui seroit allé par terre de Tiberiade à Bethlaïde, qu'il a passe d'une ville à l'autre ; on peut dire aussi, s'il y a esté par mer, que Transfretavit : car ce mot ne signifie pas necessairement passer d'un costé d'un Lac à un autre, mais seulement passer par eau d'un lieu à un autre. Ainsi ces paroles de saint Marc. Et statim coëgit discipulos suos ascendere navim ut pracederent eum trans fretum ad Bethsuidam, dum ipse dimitteret populum, se doivent traduire en nostre langue : Et aussi-tost il obligea ses Disciples à monter dans leur Barque, afin d'aller devant luy, E, de passer par eau au delà du détroit jusqu'à Bethsaide pendant qu'il congedieroit le peuple. Ces derniers mots, sont bien remarquables. Car en effet cette Mer fait là un détroit, qui avance notablement dans la terre, ce que j'ay observé plusieurs fois. Aprés quoy ce mot de Transfretare, ne doit plus, ce me semble, avoir de difficulté. De plus cet ordre qui est donné à ses Disciples de passer à Bethsaide, pendant qu'il congedieroit le peuple, fait voir encore que Noître-Seigneur étoit si prés de Bethlaïde, qu'il pouvoit renvoyer avec sa douceur, & sa bonté accoustumée, tout ce grand monde, & s'y rendre par terre presque a ussi-tost que

les Disciples pouvoient y aborder par mer ; parcequ'outre le chemin qu'ils y devoient faire, il leur falloit prés d'une heure pour arriver au port, où ils avoient laissé leur bar-

que.

Il y a de l'apparence que le miracle de la multiplication des sept pains s'est fait en ce même endroit. H est du moins constant que ce ne fut pas loin de Bethsaïde : car l'Evangile: raconte que Nostre-Seigneur revenant de Sidon, passa par le milieu des confins de la Decapole, & qu'il se rendit à la Mer de Galilée, c'est-à-dire à Bethsaide, qui étoit le milieu de la Decapole : Cesarée de Philippe & Bethsan en étant les deux extremitez du Septentrion au Midy. Saint Matthieu marque: que le Sauveur y étant arrivé, marcha le long, de la Mer, & puis monta sur une montagne; & c'est là justement le chemin que nous tinsines pour nous rendre à cet asyle de la Charité, & de la Misericorde de nostre bon Maistre , où il rassalia tant d'affamez, où il guerit tant de malades, où il donna tant de salutaires instructions, & ou pour sept pains, donnez de bon coeur, parses Apostres, àces pauvres gens, il leur remplit sept corbeilles de ce qui resta,. comme il leur en avoit rempli douze corbeilles au premier miracle. Et ce qui resta étoit: bien meilleur que ce qui avoit été presenté, parce qu'il étoit produit immediatement de la main de Dieu, qui ne fait rien par elle-même que de parfair, particulierement quand elle le fait pour faire connoistre aux hommes sa bonté & sa puissance. Nicephore écrit que Constantin le Grand se fit dresser une statue à Constantinople sur une colonne; & que dans la base, il sit enfermer les douze corbeilles, les sept paniers, & les restes des sept pains

### DE LA TERRE-SAINTE: LEV. V. 70 E.

dont il rassassione de la monde; qu'il y mit aussis la hache dont Noé se servit pour bastir l'Arche; que cet Empereur y mit tout cela de ses propres mains, l'ayant marqué de son sceau; Et que ce grand Thresor subsistoit même de son temps dans cette ville. C'est ce que dit cet Historien, qui dit souvent des choses admirables & peu croyables.

### CHAPITRE X.

# De la montagne des Beatitudes..

D E la table de la multiplication on voie cette montagne bien-heureuse, la bienaimée & la favorite de Nostre-Seigneur, qui. s'appelle la montagne des Beatitudes, & par la plûpart des Autheurs, la montagne de JESUS-CHRIST & des Apostres. Nous nous y rendismes à peu prés en demi heure. Elle n'est ny des plus haures ny des plus basses; mais ce qui la fair paroistre agreable, c'est qu'elle est leparée des autres, & qu'elle s'éleve comme au milieu d'une vaste plaine, & qu'elle termine un bel aspect de quelqu'endroit qu'on la regarde. De loin, la figure semble tenir quelque chose de l'ovale, parce qu'elle est plus longue que large : elle fait comme deux pointes, y ayant un enfoncement vers le milieu, d'où naist la derniere. C'est sur celle-là qu'on tient par tradition que Nostre-Seigneur fit ce beau Sermon qui contient toute la persection du Christianisme, &: qui en peu de mors renferme plus de sagesse que toute la Philosophie n'a pû jamais s'en.

\$96

imaginer: Ce Sermon, dis-je, qui change tous les mal-heurs du monde en de vrais bonheurs, qui fait voir les richesses infinies de la pauvreté volontaire, la douceur que causent les larmes ameres, & la joye que donnent les afflictions; le rassassement qu'on a dans la faim, la felicité dont on jouit, quand on le veut dans l'adversité: Ce Sermon, enfin, qui enseigne une doctrine si belse & si élevee'; qu'un Dieu seul en peut estre le maistre. Ce fut en ce même endroit que le Sauveur ayant fait une assemblée de ses Disciples, il en choisit douze parmi eux, tous ignorans, & gens grossiers, pour les faire les Docteurs du monde, les Triomphateurs des plus grands esprits, les Conquerans de toute la terre, & il les nomma ses Apostres. C'estoit-là que le Fils de Dieu passoit tant de nuits à prier pour nous, & où il se retiroit seul, pour n'estre interrompu de personne, dans ses saintes & ineffables communications, qu'il avoit avec son Pere en nostre faveur. Il le faisoit plus pour nostre exemple, que par necessité, son esprit n'étant pas moins uni à Dieu dans l'accablement de la foule du monde qui venoit à luy, que dans la folitude la plus dégagée. Il y a de l'apparence, que ce fut en ce même endroit, qu'il choisit les septante-deux Disciples, qu'il les envoya devant lui deux à deux dans tous les lieux où il devoit aller. Il leur donna puisfance sur les maladies, & sur les demons. Et comme il étoit dans un lieu, d'où il pouvoit assez découvrir Bethsaïde, Capharnaum, & Corozaim, leur montrant du doigt ces villes, il les affeura que ceux qui mépriseroient leur parole, comme ces villes avoient méprisé la sienne, en seroient punis plus se-

verement, que les habitans de Sodome ne le

Matth. c.

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 597

doivent être pour leurs crimes. On voit encore sur cette montagne à la pointe que j'ay dit, une Chapelle démolie, où Nostre-Seigneur prescha les Maximes Evangeliques dont j'ay parlé. Il y a devant une Cisterne. On dit qu'autrefois il y avoit un monastere, mais je n'en pûs reconnoistre aucune marque. Il fallut descendre de cheval pour monter à ce Sanctuaire, car le chemin en est fort zoide, & les plus forts ont besoin de se reposer & de reprendre haleine, quand ils sont au haut. On baile cette sacrée terre avec beaucoup de devotion, & aprés avoir fait rellouvenir la compagnie des veritez celestes, que Dieu luy-même avoit enseignées dans cette école la plus illustre qui fut jamais, on dît un Veni Creator, pour demander au Saint-Esprit & à l'adorable Maistre qui les avoit apportées du Ciel, de les graver profondément dans nos cœurs, & de nous les faire aimer & suivre jusqu'à la mort. Nous priâmes la sainte Vierge de nous procurer cette grace.

### CHAPITRE XI.

# Du Champ des Epics.

Ous marchâmes ensuite dans de grandes plaines, & aprés plus de deux heures de chemin, nous atrivâmes en celle qu'on nomme des Epics, parce qu'on dit que ce sur la que les Apostres pressez de la faim un jour de Samedy, n'ayant rien autre chose à manger, arracherent des Epics pour se nourrir de leurs grains. Et l'on nous montra un vieux Terebynte, au lieu où l'on dit que Nostre-

Seigneur entreprit leur défense contre les Pharisiens, qui les accusoient de violer le Sabbat par cette action de necessité.

#### CHAPITRE XIL

# DeCana en Galilée.

Une demi lieue ou à trois quarts de lieue de là, nous entrâmes dans Cana de Galilée, & nous visitames avec respect le lieu auguste, où celuy qui ne passoit que pour le fils d'un pauvre Charpentier & d'une semme du commun, fut reconnu la premiere fois en public pour le vray Fils de Dieu & Sauveur des Et eredi- Hommes, où il fit son premier Miracle, où il derunt in authorisa & sanctifia par sa presence le Mariaeuns dif- ge, & où il inspira le conseil du Celibat & de la Chasteré, attirant à soy l'Epoux des Nopces, & en faisant un chaste Apostre; où la Sagesse incarnée tint sa premiere école publique, où l'Evangile prit naillance, où triompha la Charité sans pareille de la sainte Vierge, & où nous eumes une asscurance parfaite du credit infini qu'elle a auprés de Dieu, & de l'infaillibilité de ses puissantes intercessions. Je parle du lieu où étoit placée la maison des Nopces, ausquelles N. Seigneur assista avec sainte Mere, & où à la priere de cette toute aimable Avocate des pauvres & des miserables, il changea en excellent vin qui fut le meilleur qu'on ait jamais bû, toute l'eau dont il fit emplir six grandes cruches, qui selon la supputation des Sçavans, tenoient pour le moins cent cinquante six livres pesant: car la mesure que S. Jean nomme Meirera, étoit de soimante & douze septiers Heb aiques, dont cha-

cipuli e-\$450

cun pesoit au moins treize onces. On se sert encore à present en ce pays de grans vases de terre pour garder l'eau dans les maisons. dont quelques-uns tiennent melme plus que ces cruches. On y garde aush le vin , & il y en a qui en tiennent jusques à prés de cing cens livres. L'ulage des tonneaux n'est que parmi quelques-uns de nos Marchands d'Europe. Quelques Auteurs disent que l'Epoux de ces Nopces étoit Saint Jean l'Evangeliste, qui étoit natif de Jafa, qui est un Village éloigné de Nazareth leulement d'une demi lieue, où Pon montre encore sa maison, qui portele nom de son pere Zebedée: D'autres avec plus d'apparence, soustiennent que c'étoit saint Simon l'Apostre, qui sut surnomme le Cananéen, parce qu'il étoit de Cana, Comme il Etoit fils de Cleophas frere de saint Joseph, il passoit pour Neveu de la Sainte Vierge, & pour Coufin-germain du Sauveur, & selon la Taçon de parler des Juifs, pour son frere. C'est pour cela qu'il les invita tous deux à ses Nop-Ees: Elles se celebrerent dans une maison qui Etoit à la place où l'on voit à present l'Eglise qui est encore entiere, dont les Turcs ont fait une Mosquee, & qu'ils appellent Gamea Elashar, la Mosquée fleurie. Cette Eglise avec sa cour & son entrée, fait un carré. On entre d'abord sous un portique terrassé, par une porte de mediocre grandeur, sur le haut de laquelle on voit la figure de trois cruches en bas relief : Elles ont presque la forme de nos pots à fleurs, excepté que le ventre n'en est pas si rond, mais plus quarré : Elles ont leurs anses, & leur pied de mesme. La cruche du milieu est plus grande que les deux autres. Comme la pierre sur laquelle elles sont, est affez petite, elles le sont aussi, & le Sculpreur

qui les a faites en cet endroit, n'a pas pretendu les faire telles qu'elles étoient dans leur vraye figure; il's'est contenté de nous donner un monument du Miracle que Tesus-CHRIST sit en ce saint lieu. De ce portique on entre dans une cour, sur laquelle du costé da Septentrion, il y a une petite porte ouverte qui est la porte de l'Eglise. Cette Eglise est assez grande, elle ressemble à une sale, qui pour estre trop large, a besoin de colonnes, qui en soustiennent la voute par le milieu. Car il y a ainsi des piliers dans toute sa longueur, & elle est partagée en deux ness sans aîless. Nous fismes là nostre priere, & nous demandâmes en particulier à la sainte Vierge de s'employer pour nous auprés de son Fils, & de nous obtenir de luy le vin exquis de la Charité & du zele, comme elle s'employa autrefois en ce lieu pour des pauvres de ses Amis, & leur procura une si grande quantité de bon & delicieux vin.

Sanut parle de ce lieu en cette maniere. On montre la le lieu où estoient les six cruches. 14.6.17. dans lesquelles JESUS-CHRIST changes l'eau en vin , & le Refectoir , ou estoient les tables. Ces lieux comme tous les autres, où Nostre-Seigneur a fait quelque chose sont sous terre, & on y descend par plusieurs degrez. Je ne sçay si cet Auteur si zelé pour la Terresainte est témoin oculaire de ce qu'il écrit, Les choses sont aujourd'huy comme je les ay rapportées. Je croirois assez que le lieu des cruches étoit sous terre, comme il le raconte, & à l'endroir où est le bâtiment d'aujourd'huy. Mais je douterois que le Refectoir fust si enfoncé, bien que la colline, sur le bas de laquelle cette Eglise est bastie, ait pû donner occasion de le creuser un peu en terre.

. A une portée de mousquet de là, on mon-

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 601

dont les cruches furent remplies. Il y a une perite Chapelle avec son parvis bien pavé de belles pierres, que les Turcs ont aussi profanée, en y faisant l'exercice de leurs prieres & de leur insidelité.

Voilà ce que nous vismes de plus remarquable à Cana de Galilée. On la nomme ainsi pour la distinguer de cet autre Cana des Sidoniens, qui est à démi journée de Sidon dans la Tribu d'Aser, d'où quelques-uns disent qu'étoit cette fameuse Cananée de l'Evangile dont nous avons parlé au commencement de ce recit. Celuy-cy est dans la Tribu de Zabulon. C'étoit autrefois une ville assez grande, si nous en jugeons par les restes qui ne sont plus que des ruines. Elle est située sur le penchant d'une colline qui s'éleve peu à peu, & elle descend jusques au fond de la vallée, ayant à son Midy, & à son Couchant de hautes montagnes, & au Septentrion une belle plaine. C'étoit dans ce fond, où étoit cette heureuse maison où se firent les Nopces que Nostre-Seigneur honora de sa presence. Nathanaël que saint Philippe amena au Sauveur, étoit natif & habitant de cette ville. On croit que ce vray Israelite si sincere & si vertueux est Saint Barthelemy l'Apostre; que Barthemy étoit son surnom, comme Bar-jona celuy de saint Pierre, la coustume étant en ce pays, en faisant mention d'un homme, de dire aussi de qui il est fils : ce qui se garde encore à present, & qu'ainsi Barthelemy signifie fils de Thelmi, ou selon l'Hebreu Tholmai. Et pour preuve de cela, on remarque que les Evangelistes qui parlent de saint Barthelemy, ne parlent point de Nathanaël, & que S. Jean qui parle de Nathanaël, ne parle point de saint Bartheemy, comme si ce n'étoit qu'une mesme. personne qui eust deux noms, & qu'en parlant sous un nom, il n'étoit pas besoin d'en parler fous l'autre.

C. ult.

Tratin. del. P. Menachio M etth. Marc. 3. Luc. 6.

In ep. I.

moth. c. 4. digr.

ad Ti-

Cet Evangeliste mesme le compte parmi les Apostres dans le dernier Chapitre de son Evangile : Erant simul Simon Petrus & Thomas qui dicitur Didymus, & Nathanael qui erat à Cana Galilea, & filis Zebedai & alis ex discipulis ejus duo. Les autres ont coûtume dans le dénombrement, qu'ils font des Apostres, de mettre ensemble ceux qui sont venus ensemble au Sauveur. Ainsi nous voyons toûjours saint André aprés saint Pierre ; saint Jean avec saint Jacques & saint Barthelemy de compagnie avec saint Philippe; parce que ce fur saint Philippe, qui l'amena à Nostre-Seigneur sous le nom de Nathanaël.

Les Grecs dans leur Menologe au 22. d'Avril, disent que ce Nathanae'l étoit saint'Simon l'Apostre. Il y en a qui ne scauroient se persuader qu'il étoit Apostre, parce qu'il avoit de l'étude, & qu'il étoit sçavant en la Loy, & que Nostre-Seigneur n'a voulu que de pauvres idiots pour confondre les Sages du monde. Il est certain qu'il a pour le moins esté un des principaux Disciples de Jasus-CHRIST. Mais ce que rapporte M. Claude Despence, que quelques-uns disent qu'il est le saint Ursin, que ceux de Bourges honorent comme leur premier Evelque, ne le peut pas

prouver aisément.



### CHAPITRE XII.

# Du Sepulcre de Jonas.

E Cana il n'y a qu'une lieué & demie tout au plus jusqu'à Nazareth, nous y allames en montant & descendant toûjours des montagnes. On nous en fit voir une à l'Occident de Cana, où l'on dit que Jonas est ensevely, & nous voyions là Chapelle que les Mahometans ont bâtie sur son Sepulere. Bien que l'endroit de la sepulture de Jonas ne soit pas une chose hors de doute, il est pourtant assez probable qu'elle est là. Cette opinion étant appuyée de la tradition des Hebreux, suivie par les Saints Peres, entr'autres par saint Epiphane, qui dans la vie de ce Prophete, dit en termes clairs, que, ejus sepulcrum in quodam urbium Geth viculo demonstratur qui est in secundo milliario, Sephorim stinere quo pergitur Tiberiadem. Quelquesuns veulent qu'il soit à Moussol, qui est l'ancienne Ninive: & en effet les Turcs ont fait une Mosquée d'une belle Eglise des Chrestiens, où l'on voit un grand Sepulcre dans lequel l'on dit que Jonas repose; mais il est plus vray-semblable que ce Prophete ayant executé sa commission retourna en ces quartiers, & quitta une ville qui n'avoit rien pour luy d'agreable.Quelques-uns, que saint Jerôme n'approuve point, écrivent qu'il est né & enterré à Diospolis, autrement Lydde.

### CHAPITRE XIII.

# De Nazareth.

7 Ous arrivâmes enfin à Nazareth, au Soleil couchant, la veille de Noël. D'abord qu'il paroist aux yeux, à un demi-quart de lieuë d'où il est, on ne peut pas exprimer les divers sentimens de joye, de respect, d'admiration, d'amour & de devotion dont on est saisi. Saint Louis étant venu visiter ce divin lieu, à la Feste de l'Annonciation, ne l'eust pas plustôt apperceu, qu'il mit pied à terre, & flechisfant humblement les genoux, il adora le vray Dieu, qui s'y est fait Homme pour l'amour de nous, & presenta à la sainte Vierge le même salut que l'Ange luy adressa; il voulut faire le reste du chemin à pied, & se disposa à recevoir par la Communion, le même Sauveur, qu'y receut la Vierge par l'Incarnation, jeûnant au pain & à l'eau, & portant un rude cilice.

Nazareth est tout entouré de montagnes, & il paroist placé presque au milieu de celle qui s'étend à peu prés du Septentrion au Midy. Les maisons qui restent, sont basties partie sur le penchant, partie dans une petite planure qui se forme au bas en approchant de la vallée. C'est au bout de cette planure, à la pointe la plus Orientale qui regarde sur le vallon, qu'est le vray Paradis terrestre, où non-seulement sut mis, mais où sut sormé le second Adam de la matiere la plus vierge, & la plus precieuse, qui soit jamais sortie des mains de Dieu. Le Jardin où Dieu planta l'arbre de

vie, qui est tout ensemble celuy de la science du bien & du mal, c'est-à-dire, de la bonté de Dieu & de la malice du peché : La Fontaine qui se divise en quatre rivieres, pour aller porter l'abondance dans toutes les parties du monde, à l'Orient, à l'Occident, au Septentrion, au Midy; le Louvre du Roy du Ciel & de la Terre: La pauvre maison de la Mere de Dieu, la plus riche & la plus puissante de toutes les pures creatures. Cette sainte maison est comme dans un creux, on y descend par la maison des RR. PP. de l'Observance de saint François, les illustres & sidelles gardiens de la Terre-sainte, comme on seroit dans une cave, par une ouverture, & des degrez qu'on a faits dans le roc. On y descend aussi lors qu'on y entre par le dehors; mais la descente est moindre: car aprés sept ou huit marches on se trouve dans une petite cour, qui est le devant de la Chapelle qu'on a bâtie à la place de celle qui fut enlevée par les Anges, & qu'on revere à Laurette. La maison de la sacrée Vierge & de saint Joseph étoit composée de deux parties. La premiere étoit ce corps de bastiment qui a été transporté; & la seconde étoit une grotte plus interieure, creusée dans ·le roc, à la façon qu'on en voit en France, & que j'en ay vû prés de Tours, dans les carrieres, qui sont sur le bord de la Loire. La Grotte étoit le lieu de retraite de la sainte Vierge, & apparemment le magasin de provisions de fa pauvreté. Aprés cet enfoncement taillé dans la pierre vive, il y en a encore un autre moins large & moins grand, d'où l'on monte dans le logis des Perespar les degrez qui servent à la descente dont j'ay parlé d'abord. La Chapelle qu'on a élevée à la place de la sainte maison qui est à present à Laurette, a

donné quelque sujet aux incredules & aux sçavans de mauvaise humeur, de douter si en esset ce petit bâtiment qu'on voit à Laurette, est celuy où la Mere de Dieu demeuroit à Nazareth.

#### CHAPITRE XIV.

Réponse aux principales difficultez qu'on oppose contre la Sainte Chapelle de Laurette, & ce que nous vismes & apprîmes à Nazareth.

L A Chapelle de Nazareth semble à l'œil avoir la mesme longueur que la sainte moison de Laurette, mais elle a bien moins de largeur, comme me l'asseura M. de Bonnecorse, nostre Consul, qui a veu l'une & l'autre ; & en second lieu, on ne voit là, ny dans aucun endroit de Nazareth aucune brique, & cependant la maison de Laurette en est toute bâtie. Comme cet honneste homme est sçavant & curieux, il voulut que nous examinassions luy & moy, mais sans préjugé, ce qui en pouvoit estre au vray. D'un costé nous croyions qu'on ne pouvoit sans temerité contredire le sentiment general de toute l'Europe, appuyé du témoignage de tant de personnes doctes, & confirmé par le grand nombre de miracles bien averez, qui se sont faits dans la fainte maison de Laurette, L'histoire nous apprenoit qu'aprés qu'elle eust été apportée en Dalmatie l'an 1291. le 9. de May, & que l'Evesque Alexandre eût connu par une appari

tion dont la bien-heureuse Vierge l'honora, que cette maison étoit celle où elle avoit demeuré sur terre, le Seigneur Nicolas Frangipany, alors Gouverneur de la Province, envoya à Nazareth quatre personnes des plus confiderables du pays, du nombre desquelles estoit ce Prelat, pour s'éclaireir davantage de la verité, & que ces Envoyez trouverent les fondemens qui paroissoient avoir été depuis peu separez du reste de l'édifice, de la même mesure, que ceux de la sainte maison. 2. Que quand elle fut transportée de Dalmatie en Italie, seize des Principaux de la ville de Recanati érant venus à Nazareth, à même dessein, l'an 1297. ils eurent la mesme satisfaction; Et enfin, que l'an 1530, trois Commissaires Apostoliques, personnes de grande prudence, ayant esté deputez par le Pape Clement VII. & avant pris toutes les dimensions de l'un & de l'autre édifice, c'est-à-dire des murailles qui sont à Laurette, & des fondemens qui sont à Nazareth, & fait toutes les informations posfibles sur les lieux, rapporterent que tout étoit conforme aux preuves qu'on en avoit eues jusques-là. D'autre part, nous voyions. comme j'ay dit, la difference qu'il y a pour les mesures de la Chapelle d'aujourd'huy, qu'on dit être bâtie sur les fondemens de la sainte maison, & celles de la sainte maison de Laurette. Le défaut de briques dans tout Nazareth, où on a des pierres & des carrieres en abondance, nous donnoit encore de la peine, Mais un honneste homme de la compagnie, nommé M. de Villeneuve, qui faisoit pour la seconde fois ce Voyage de devotion, nous dit que pour ce qui étoit des briques, nous ne devions point avoir de difficulté; qu'il en avoit tiré une luy-mesme des fondemens, par Cc iiii

un trou qui étoit alors au bas de la muraille qu'y ayant beaucoup enfoncé le bras & foiiillé en terre, il la prit, & qu'ils nous la feroit voir à Seyde. Un peu aprés comme on se promenoit dans le jardin du Convent, où il y a beaucoup de vieilles démolitions, on apperceue des briques en divers endroits parfaitement semblables en grosseur, en longueur, & en couleur, à celles dont la fainte maison de Laurette est bâtie. Cela nous réjouit beaucoup, & raisonnant ensuite sur les dimensions, nous. crûmes que ceux qui avoient bâti la Chapelle qu'on voit aujourd'huy à Nazareth, ne s'étoient pas arrêtez si precisément aux dimensions de la maison qui avoit été enlevée, n'ayant autre dessein que d'en conserver la memoire par l'édifice qu'ils ont fait, & qu'ils ont fait en forme d'Eglise, & non en forme de pauvre maison, comme étoit celle de la Vierge, dont craignant que les fondemens ne fussent trop foibles pour le soûtenir, ils les ont fortifiez par de nouveaux, qu'ils ont mis en dedans : Ce que cette brique que M. de Villeneuve avoit tirée en enfonçant affez profondement son bras, nous persuada. Il le peut mesme faire qu'en la pluspart des endroits ils ayent tout-à-fait deterré les vieux pour en poser de plus solides : ce que ces briques qu'on trouve dans les démolitions, semblent prouver. Ce qui est de plus étonnant, c'est que dans tout Nazareth il n'y ait aucune marque qu'il y ait eu autrefois d'autres maisons faites. de briques. Mais, qui sçait comment elles étoient il y a dix-sept cens ans, puisque nous voyons icy des villes qui étoient autrefois superbes & grandes, & qui n'ont été démolies que depuis environ quatre ou cinq cens ans, estre néanmoins si ruinées, qu'on passeroit

souvent au milieu des terres où elles étoient, sans faire reflexion qu'il y eust eu seulement un Village. Telle est aujourd'huy, par exemple, Sarepta & Capharnaum. Et outre cela. il se peut faire encore que celuy qui a bâti le premier cette maison, devant qu'elle sût à la Vierge & à ses Ancestres, ait eu la fantaisse de faire quelque chose de particulier, ou pour se satisfaire, ou pour essayer dans un petit bâtiment comme celuy-là, si des ouvrages de briques pourroient réussir, ou pour une infinité d'autres railons & occasions qui ont pû se presenter. Au moins on ne peut douter que l'usage des briques ne fust connu & commun dans tout ce pays de la Terre-sainte, & dans les lieux mêmes où l'on ne manquoit pas de pierre, les briques étant plus commodes & meilleures, quand ce ne seroit que pour les fours, & les cheminées.

La Chapelle qu'on voit à present au lieu où étoit la sainte maison de Laurette, selon les mesures qu'en prit une personne fort exacte, qui failoit avec nous le Voyage de Galilée, a en œuvre six pieds & demy de large, & vingt & un de long, & la muraille qui regarde sur le dehors, trois pieds d'épaisseur, moins trois pouces. Celle qui est du côté de la sainte Grotte environ deux pieds. Ainsi la largeur de la Chapelle tant en œuvre que hors d'œuvre, est douze pieds moins trois pouces. Il y avoit du costé du Midy tirant vers l'Orient, une porte ouverte, par laquelle on delcendoit par quelques marches dans ce facté lieu; elle est à present bouchée. Il y en a un e du mesme costé, tirant à l'Occident, par oil on y entre aujourd'huy. Cette Chapelle a trois Autels. Le premier qui est à l'Orient, est dedié à saint Joseph; le second qui est enfon-

CCV

cé dans la muraille & dans une arcade vers le Midy, est consacré à sainte Anne. Il y a au dessus une petite fenestre d'où vient le jour, & dans cette Chapelle, & dans la grotte qui la suit. Le troisséme qui est à l'Occident, est dédié à l'Archange saint Gabriel, prés du lieu ou il parla à la sainte Vierge. Au dessus il y a une fenestre qui est à present condamnée. Elle est à la hauteur de douze pieds, & l'on croit qu'elle a été faite pour marquer l'endroit par où ilentra. Ce lieu d'où saint Gabriel salua la Vierge, étoit une porte par où l'on entroit dans la grotte, du moins une fenestre par où l'on y recevoit le jour. Quoy que ce puisse avoir esté, la tradition enseigne que ce sur là que l'Ange vint se presenter à Nostre-Dame, & ce lieu a maintenant la figure d'une porte afsez étroite pour hauteur, où sainte Helene a fait mettre une belle colonne qui en occupe plus de la moitié. La Vierge étoit dans la grotte interieure, lorsque l'Ange conclud avec elle de la part de Dieu la plus grande affaire qui fut jamais, & pour mieux dire, l'affaire de tous les Siécles. Sa place est marquée par une autre colonne qui est à deux pieds de celle de l'Ange.

Ce fut à ce centre du monde que se sit l'Incarnation du Fils de Dieu; & quand on dit qu'elle s'est faite dans la sainte maison de Laurette, on veut seulement dire que l'Ange y étoit quand il en apporta la bonne nouvelle, & que le Verbe fait chair dans cette divine grotte, qui étoit comme partie de tout le logis de la Vierge, receut les accroissemens de son corps dans le sein de sa Mere, lorsqu'elle étoit logée dans la maison qui est à Laurette. Les colonnes dont j'ay parlé ont le lustre & la dureté du marbre, elles sont mesme plu

## DE LA TERRE-SAINTE, LIV. V. 611

fortes: On ne sçait de quelle sorte de pierres elles sont. On dit qu'autrefois on avoit l'art de fondre les pierres, & que ces colonnes là ont été faites de pierres fonduës. Celle qui est dans la grotte à l'endroit où étoit la Vierge, est rompue par le bas, & elle demeure suspenduë & soutenuë par un bout de voûte, qui tient la place de la sainte maison de Laurette. Ce fut un Bassa de Damas, nommé à ce qu'on m'a dit, Ebn Elferekh, qui la fit rom. pre, sur l'avis que luy donna un Megrebin, (ce nom se donne aux Mahometans, de devers Alger & Maroc, parce qu'ils sont Occidentaux.) Ce Megrebin, comme plusieurs de son pays, se mêloit un peu de sorcellerie, & parmi ceux de sa Religion plus on en sçait, plus on est estimé & recherché; & il avertit le Bassa qu'il y avoit sans doute un tresor caché dans le cœur de la colonne : on eut bien de la peine à la casser, mais enfin, on en arracha le morcean dont j'ay fait mention cydessus, & qui est à present sous l'Autel de fainte Anne, & l'on trouva qu'elle étoit par tout solide, & que le Megrebin étoit un trompeur. Le Balla pour ne pas avoir travaillé en vain fit enlever tous les marbres dont cette sainte grotte estoit pavée & encroûtée. Il me semble qu'en la déposiillant il l'à embellie, & elle me paroist plus devote & plus agreable dans l'état naturel où elle étoit du temps de la Vierge, que si elle étoit toute couverte au dedans de lames d'or, comme étoit l'ancien Temple de Salomon. Le Megrebin ne fut pas long-temps impuni, car en fortant de ce sacré lieu, il tomba mort,

Le Truchement me raconta d'autres exemples plus recens de la punition, dont Dieu a

usé envers quelques Infidelles qui ont manqué de respect pour ce lieu, pour lequel les Anges mesmes doivent avoir de la veneration. Il n'y a qu'environ cinq ou six ans que les habitans de Rena & de Saffouri vintent piller Nazareth, dont ils ne sont pas éloignez. Un d'entr'eux étant entré dans le Convent, prit un Corporal & un Voile qu'on y avoit laislez sans y prendre garde. Cet homme les donna à sa femme, qui les trouvant beaux, les mit sur sa teste & s'en para; elle fur saisse aussi-tost d'un mal de teste effroyable, & s'étant endormie, elle vid une Dame Auguste qui luy ordonnoit de rendre à sa maison ce qu'elle avoit sur sa teste, & de dire à ceux qui l'avoient pillée de restituer tout, autrement que dans trois jours ils seroient eux-mêmes chassez de leur village & dépouillez. Et qui estesvous, luy dît cette femme? Je suis Marie, luy répondit la sainte Vierge, & elle disparut. La femme se reveilla avec son mal de teste, dont elle ne pûr estre quitte, qu'aprés s'estre décoeffée, & avoir mis bas ce Corporal & ce Voile, & au mesme temps elle en sut délivrée. Mais les Infidelles ausquels elle raconta sa vision, n'en ayant pas fait leur profit, furent en effet dans trois jours attaquez par des Arabes qui les pillerent & leur firent quitter leur village. Ils avoient pû connoistre dés auparavant combien le sacrilege, qu'ils avoient commis dans ce Saint lieu, déplaisoit à Nostre Seigneur; car l'asne sur lequel ils avoient chargé la petite porte du Convent, ne fut pas plûtôt arrivé à la Fontaine de la Vierge, qui n'est qu'à deux portées de mousquet loin du Monastere, qu'il mourus subitement. Quelque temps aprés, d'autres Arabes étant venu en ce Saint lieu pour y piller & y ranconne

dont je sçay-tout cela, vouloit les empescher d'entrer, il y en eut un qui leva son sabre pour luy en sendre la teste: le pauvre homme eut recours à la sainte Vierge, luy remontrant par une élevation de cœur que c'étoit pour la conservation de sa maison qu'il faisoit cette resistance, & au mesme temps le sabre arrivant à sa teste, se rompit en deux sans luy faire aucun mal. Après tout, pour avoir la paix, il fallut donner à l'Insidelle dequoy en acheter un autre. Mais retournons dans nostre grotte, dans l'obscurité de laquelle la Lumiere éter-

nelle a été conceue dans le temps.

Cette grotte a quinze pieds de long, elle ena un peu moins du costé du Septentrion, la. muraille n'estant pas droite; mais déclinante vers l'Orient, où est l'autel. Elle en a six delarge à l'autel, & au bas neuf; sa hauteur est de lept à huit seulement. La colonne de la Vierge est à deux pieds du fond de la grotte, & à onze environ du commencement de l'autel. Les Mahometans melmes la viennent baiser par respect, & dans leur besoins ils visitent ce Sanctuaire & se recommandent à la Vierge. Les Chrestiens font toucher des ceintures à cette colonne, & ils disent que les faifant porter aux femmes enceintes dans leurs. couches, elles les soulagent dans les douleurs de l'enfantement, & les aident à se délivrer heureusement de leur fruit. De la Chapelle bastie à la place de la sainte maison qui est à. Laurette, on entre en cette grotte par une arcade ouverte de dix pieds & demy; & de la grotte on passe, comme j'ay déja dit, dans une autre plus petite, qui sert de Sacristie.

La premiere chose que nous fismes en arrivant, sut de descendre à ce Sanctuaire, pour

y rendre à Dieu nos adorations, nos actionsde-graces au Sauveur, & nos respects & nos hommages, à sa sainte Mere. Nous baisames & rebaisames je ne sçay combien de fois cette terre plus sainte, que celle où Morse vid le buisson ardent, & ensuite nous allames prendre un peu de rafraichissement. Après le repas, quelques uns descendirent pour parer l'Autel, car les RR. PP. de la Terre-sainte ayant été obligez de fuir, pour éviter la persecution des Turcs, en avoient tout osté. Ces bons Religieux sont assez souvent exposez à ces accidens, & ils les souffrent genereusement pour maintenir & pour conserver les saints Lieux> Ils avoient fait faire quelques reparations à leur maison, & ils en avoient la permission du Grand-Seigneur, Mais nonobstant cela le Bassa homme avide comme le reste des Turcs. s'imagina avoir assez de pretexte pour les maltraiter, & en tirer beaucoup d'argent. Il envoya des Soldats pour les prendre; mais une bonne femme étant promptement accouruë pour leur donner avis qu'on venoit à eux, ils. eurent le loisir de s'aller cacher dans les monragnes, & de se refugier une partie à saint Jean d'Acre, & l'autre à Jerusalem. M. nostre Consul en ayant eu avis, parla au Basla, & moyennant quelques presens, il eut parole de luy qu'il laisseroit en repos ces Peres; & que quoy que ce fût qu'ils eussent basti, i'ne diroit mot. Mais quelques mois aprés ayant envie d'avoir encore quelque chose, il s'asseura des Peres. & mit le Pere Gardien en prifon. Il fallut encore débourser. Cependant il vint aux Religieux de nouveaux Ordres de la Porte en leur faveur, & des permissions aurhentiques. Il coûta encore un present de plus. de deux cens écus pour les faire recevoir & enDE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 617

registrer. Mais ensin, M. le Consul sit tant auprés du Bassa que non-seulement il accorda cela, mais encore il donna un commandement pour la seureté parsaite des Religieux, avec promesse de faire cesser toutes les concussions qu'on leur fait si souvent sousser si injustement, Mais en ce pays d'insidelité, ces sortes de Messicurs en ont autant pour les hommes que pour Dieu, quand ils ont le moindre jour & la moindre esperance de pouvoir tirer de l'argent.

### CHAPITRE XV.

Suite de ce que nous sismes, & de ce que nous vimes à Nazareth.

L faut encore revenir dans l'aimable grotte de l'Incarnation, d'où je suis déja sorti tant de fois, selon les sujets de diverses digressions qui se sont presentez. Pendant qu'une partie de nous travailla à la mettre en ordre, & à la parer pour faire les ceremonies de la grande Feste, l'autre avec M. nostre Consul, prepara des Noëls, & M. le Consulen composa un fort devot. On die Matines & la Meise de minuit, avec le plus de solemnité qu'on pûr. Nous aidâmes le R. P. Vicaire de la Terresainte, car les Religieux n'étoient pas encore retournez, & il étoit seul avec un frere. Je luy servis de Diacre à la grande Messe, & aprés il trouva bon que j'entendisse avec luy les Confessions. J'eus de l'occupation tout le reste de la nuit jusques à prés de dix heures du matin. L'apresdînée nous visitames la maison des Peres, & les divers Sanctuaires qui se voyent à Nazareth.

Tyr. 1. 9.

сар. 14.

### CHAPITRE XVI.

# Des choses remarquables qui sont à Nazareth.

A Maison des Peres de Saint François

étoit autrefois un beau & magnifique Convent. Il y avoit une grande & royale Eglise de Niceph. 1. la fondation de sainte Helene, que Tancrede 8. 2. 30. repara & enrichit. On n'en voit presque plus. de restes, si ce n'est quelques pierres & quelques colonnes renverlées par terre, un morceau de murailles assez élevé, qui fait juger de la beauté de l'édifice, qui a esté démoli par les ennemis du Fils de Dieu. Nous filmes nostre possible pour découvrir de quelle figure étoit l'Eglise, & pour examiner si la sainte Maison & la sacrée Grotte étoient dedans. Nous eûmes seulement quelques conjectures que l'Eglile étoit fort longue, ayant une Nef avec les deux aîles, une d'un costé, & l'autre de l'autre: Qu'elle avoit au Septentrion la Maison & la Grotte: Qu'on y entroit par une porte qui répondoit dans une des aîles, & qu'elles étoient seulement attachées au corps regulier de la grande Eglise, comme on voit en Europe quelques Chappelles & Sacristies dans les Cathedrales. Les autres restes du Monastere sont un peu plus entiers, & pour peuqu'on en voye, on en voit assez pour reconnoistre qu'il étoit beau. Le Pere Thomas de Novarre Gardien de Jerusalem rétablit cette fainte maison l'année 1620. Il en obtint la permission de l'Emir Facredin, qui la donna telle qu'on pourroit la desirer, & avec

tous les témoignages de bonté qu'on eust pû attendre d'un Prince Chrestien. Vis-à-vis de l'Eglise, du costé du Midy, dans la descente de la Montagne, & presqu'au bas, il y avoir un Kan pour recevoir les Pelerins. Les Peres de la Terre-sainte les reçoivent à present chez eux avec beaucoup de charité, & les bastimens qu'ils ont sait rehausser, & qui leur ont cousté tant de persecutions, étoient pour avoir quelques chambres, asin de les loger plus commodement.

Tout proche du Convent du costé du Septentrion, est le lieu où saint Joseph avoit sa boutique. Il y avoit là autrefois une belle Eglise, autant qu'on en peut juger par quelques bouts de murailles, & par des restes de beaux pilliers. Elle est en ce temps toute prophanée, Tervant de maison aux Infidelles, qui y vivent dans la pratique de l'impureté de leur Loy. C'étoit dans cette Boutique, où le Createur du monde qui s'est fait pauvre pour nous enrichir, exerçoit le mestier d'Artisan, Quelques-uns ont cru avec faint Hilaire & faint Ambroise, qu'il travailloit en ser. Saint Augustin écrit qu'il étoit Masson. Mais la commune opinion est, qu'il estoit Charpentier. Il s'occupoit, selon Sozomene, en son Dialoque contre Thryphon, à faire des charues & des jougs; & ce Chrétien répondit avec beaucoup d'esprit, & dans une veue Prophetique à un Gentil, qui lui insultoit, & qui lui demandoit ce que faisoit son Dieu fils du Charpentier: Il faisoit, dit-il, une biere pour Julien ton Empereur Apostat; voulant luy faire connoistre que son état d'humiliation relevoit sa Bonté, & ne diminuoit point de sa puissance, & qu'alors il déterminoit des recompenses pour les bons, & des supplices pour les impies. Sa

Nonne: hic eft faber? Marc. 6... Serm. 5.. de Nat.

Sozom. L.

sainte Mere cependant saisoit le ménage de la maison, & contribuoit à la nourriture de son Dieu par le travail de ses mains virginales, aussi-bien que saint Joseph. Elle étoit lingere, au sentiment de saint Epiphane. Saint Anselme écrit qu'elle travailloit en laine; & le venerable Bede aprés saint Jérosme, qu'elle étoit Tisserane. Ce n'est pas à dire, à mon avis, qu'elle en pratiquât le mestier dans toute son étendué. Mais comme elle avoit été élevée dans le Temple depuis l'âge de trois ans, elle avoit appris tout ce qui étoit necessaire pour en saire, & pour en resaire les meubles.

Un peu plus haut que n'est le lieu de la Boutique de saint Joseph, vers l'Occident, on vont une espece de sale assez grande faite en voute, dont la partie qui est exposée au Midy est ruinée. C'est le reste, à ce qu'on dit, de cette Synagogue où Nostre-Seigneur ayant expliqué une Prophetie d'Isare qui regardoit sa Mission, & s'étant sait admirer d'abord, & approuver de ses Auditeurs, en su à la sin mal-traité, lorsqu'il vint à leur reprocher l'aveuglement de leur esprit, & la dureté de leur cœur; de sorte qu'ils s'en saissirent à dessein de

l'aller jetter dans un precipice.

Ce precipice est environ à une demi-lieue de Nazareth, & c'est asseurément un des plus asseux qui se puissent voir. Il est presque sur l'extremité de la Montagne qui va du Nord-Oüest de cette ville à son Sud-est. Il est extrêmement prosond, & le costé de la montagne par où on avoit resolu de jetter le Fils de Dieu, est tout-à-fait escarpé; & il aboutit à une étroite vallée, qui n'est couverte que de grosses pierres aiguisées par les torrens qui coulent là dans les grands hyvers. A l'endroit où ceux qui étoient dans la Synagogue de Nazareth

# DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 619

conduisirent le Sauveur du Monde, il y a une pierre d'une grosseur excessive, élevée & comme mise à dessein sur le haut de la roche qui regarde le precipice. On dit qu'elle se leva d'elle-même; lorsque Nostre-Seigneur disparut d'entre les mains des Nazaréens, comme pour marquer le lieu de leur crime, & leur reprocher leur injuste sureur, & le Deïcide qu'ils vouloient commettre. Mais bien qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire en la situation de cette pierre, elle peur avoir été un effet de la nature & du hazard. On ne trouve point là les vestiges des pieds du Sauveur imprimez dans le roc, sur lequel il étoit quand il s'échapa des mains de ses ennemis, comme on les trouve sur la montagne des Olives. Lyranus rapporte pourtant ce prodige. On montre seulement au dessous de ce lieu dans la descente du precipice une grotte large environ de quatre ou cinq pieds, & peu enfoncée, où quelques-uns disent avec un peu plus de fondement, quoy que sans beaucoup d'asseurance, que Nostre-Seigneur se cacha, le haut de la montagne s'étant entr'ouvert jusques-là pour l'y recevoir, & s'étant au mesme moment refermé. Elle a un Autel où l'on dit la Messe aux Pelerins, & elle servoit d'Eglise au Monastere qui étoit-là. On y voit encore quelques peintures, mais si effacées qu'on n'y peut rien reconnoistre ny distinguer. Pour venir du haut du precipice en ce lieu, il y a des degrez qu'on dit que sainte Helene sit faire pour rendre le chemin plus aifé. Prés de cette grotte en retournant vers Nazareth, on rencontre deux Cisternes, une d'environ douze pieds de diamettre où je vis de l'eau; l'autre une fois plus grande & qui est vuide. Toutes deux étoient pour l'usage du Monz-

stere. Vis-à-vis de la haute montagne du precipice, on en voit une encore plus haute, & qui n'est gueres moins roide. Leur sommet n'est éloigné que d'une bonne portée de mousquet, & le bas dans la vallée s'entre-touche presque, le torrent qui passe entre l'un & l'autre, au temps des grandes pluyes, en faisant seulement la separation. Tous les deux regardent à leur pointe le champ d'Esdrelon, qui est une des plus belles, des plus fertiles, & des plus grandes plaines que j'aye jamais veue. Le torrent de Cisson passe dedans à une lieue de ces montagnes, autant que j'en pûs juger à la veuë; mais il est là à sec la pluspart de l'année, il n'a de l'eau en tout temps que depuis Endor, dont il est proche, jusqu'à la mer de Galilée, où il se décharge du côté d'Orient. Il en a aussi tousjours, à ce qu'on m'a dit, vers le Mont Carmel, lelong duquel il coule & va s'emboucher dans la mer Mediterranée à l'Occident. Quelques Autheurs ont aussi écrit qu'à ce precipice le Sauveur en se retirant du milieu de ses ennemis, arriva à une pierre qui s'amolît & le receut dans elle comme une statuë dans. un moule, & que la marque de la robe du Fils de Dieu & de ses sacrez pieds y paroissent. On ne nous montra rien de semblable en cet endroit : Mais à Nazareth en montant la montagne vers l'Occident de la fainte maison, on nous fit voir sur sa descente une grande & große pierre, sur laquelle on dit que Nostre-Seigneur mangeoit quelquesois avec ses Apostres, & sur un costé de laquelle je remarquay comme des plis de robe, & la figure du plis qu'elle fait au genou quand on courbe un peu les jambes pour le reposer, On voit ces plis comme venant jusqu'à my-corps, & à present on n'en voir pas dayantage, parce que la pierre est couverte de terre vers l'autre bout. Elle étoit vers le haut de la montagne, & il y avoit à quelques pas d'elle une Fontaine que les Chrétiens nomment la Fontaine de saint Pierre, parce que , nous dît le Truchement, Nostre-Seigneur ayantenvoyé là saint Pierre chercher de l'eau, il obéit, bien qu'il sceut qu'il n'y en avoit point, & à son arrivée; elle commença à couler: C'est pour cela qu'on l'appelle aussi en Arabe Aain gedide, la Fontaine nouvelle. Mais depuis cinq ou six ans cette Fontaine ne paroist plus, Elle px. & cette grande pierre est descendue bien bas roist à dans le penchant de la montagne, ayant esté presentos poussée hors de sa place par un tremblement coule deterre, & par le tonnerre, qui tomba dans la place, où elle étoit, ce qui renversa tout & tarit toute la Fontaine. On alloit souvent dire la sainte Messe sur cotte pierre, & elle est en singuliere veneration.

Il y a une autre pierre sur le chemin de Nazareth au saint precipice, laquelle les Chrétiens du pays estiment beaucoup. On y apperçoit une figure de genoux imprimez fort avant. On dit que c'est celle des genoux de la sainte Vierge, qui ayant appris le mauvais dessein que les Juifs avoient de precipiter JESUS-CHRIST, alla aprés eux, & ayant sceu par le chemin qu'il s'étoit heureusement & miraculeusement sauvé de leurs mains, elle se mit à genoux pour rendre ses actions de graces à Dieu, & que cette pierre, comme si elle eût été molle, en receut la forme. Il y avoit sur cet endroit de la montagne un Monastere nommé Sainte Marie de la Crainte, & il étoit à des Religieuses. On n'en voit plus que les ruines. Les Peres de la Terre-sainte youlurent, il y a quelques années, faire apVierge.

porter chez eux cette pierre; mais sur l'avis qu'ils eurent que cela leur alloit coûter une surieuse avanie ( avanie est un mot qui signissie concussion, & une perte procurée par l'entremise d'une troisséme personne ennemie.) Sur cet avis, dis-je, ils laisserent la pierre au lieu jusques où ils l'avoient déja apportée; c'est-àdire à quelques pas de cette Eglise de la sainte

Cette montagne où est ce Convent, & le saint Precipice, semble separée de celle sur laquelle Nazareth est bâti, par une petite vallée fort étroite, qui m'a fait douter si le saint Precipice est au lieu qu'on nous a montré, & que j'ay décrit : Car saint Luc dit expressément qu'il étoit sur la montagne où Nazareth étoit basti. Et surrexerunt & ejecerunt eum extra civitatem, & duxerunt illum usque ad supercilium montis super quem civitas illorum erat adificata. Cette difficulté est. grande, & pour y répondre, les Truchemens disent que ce ne furent pas ceux de Nazareth, mais les habitans d'un village ou bourg voisin, qui étoit sur cette montagne, & dont on voit quelques vestiges, qui se saisirent de Nostre-Seigneur pour l'aller precipiter : mais Evangile exprime, ce me semble, assez clairement, que ce furent les Nazaréens. 2. On peut dire qu'une partie de Nazareth étoit bastie sur cette montagne; mais alors elle n'auroit pas été une ville si petite qu'on la represente. J'aimerois mieux dire que toutes ces montagnes entourant Nazareth, & s'appellant montagnes de Nazareth, & la separation qui se voit entre celle-là & les autres, étant fort petite, & n'étant pas même une vraye Separation, mais une seule voye qui s'abaisse. & qui s'éleve en divers endroits, elles passent

DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 623 toutes pour une même montagne; elles le font en effet, & je l'ay exactement examiné: Ainsi on explique l'Evangile assez à la lettre.D'ailleurs on ne peut pas raisonnablement rejetter une tradition si ancienne, & soustenuë par les sanctuaires qu'on y a élevez, ou creusez; & ce qui me le rend plus croyable, c'est que si l'on eust voulu inventer à plaisir & sans connoissance le lieu de ce Precipice, bien qu'on n'eust pû le faire en un lieu plus affreux, on pouvoit en trouver assez sur la montagne. dans le penchant de laquelle on voitaujourd'huy Nazareth, & le mettre-là.

#### CHAPITRE XVII. Du Mont Thabor.

Prés avoir employé le jour de Noël & le lendemain à ces visites, nous allâmes le jour de saint Jean au Thabor, que saint Pierre nomme la sainte Montagne, parce qu'elle fut le thrône, où l'Homme-Dieu parut dans sa gloire le jour de sa Transfiguration. L'Ecriture ne dit point le nom du lieu de ce glorieux spectacle : elle dit seulement que ce fut sur une haute montagne separée des autres. Mais la tradition des Chrestiens confirmée par l'Eglise & le Monastere que sainte Helene a fait bastir là , appuyée du témoignage de saint Cyrille de Jerusalem, de saint Jean de Damas, & des autres Peres, ne permet pas Catech.
de douter que ce n'ait été la Thabar Es cad iz. Serm. de douter que ce n'ait été le Thabor. Et c'est de la sans aucune bonne raison qu'un Autheur veut Transfig. que le Liban air eu cet avantage. Car bien Franc. que ce fut assez prés de là, vers Cesarée de Matth.c. Philippe, que Jesus-Christ promit qu'on le 16, 13.

verroit dans l'éclat de sa Majesté, ce qu'il accomplit six jours aprés; c'en sut plus qu'il n'en fallut pour se rendre au Thabor, d'où il repassa la Galisée pour aller à Capharnaum.

Il est vray qu'on peut dire que le Thabor est une parrie & l'extremité du Liban. Car cette sameuse montagne, qui est composée de tant d'autres, continue son enchaisnure jusque-là. Est c'est peut-estre pour cela que les Maronites celebrent avec grande ceremonie la Feste de la Transsiguration sous les Cedres du Liban, où d'ordinaire leur Patriarche officie Pontisicalement, & où l'on y vient ce jour-là en pelerinage, de huit à dix lieues à la ronde. Et quand ils disent par tout dans les prieres, qu'ils y chantent, qu'elle s'est faite sur le Thabor, ils regardent le Tha-

bor comme partie de leur Liban.

Cette montagne est à deux grandes lieue's de Nazareth à son Orient, tirant au Midy. Elle est des plus belles & des plus hautes, & il faut une bonne heure pour la monter, elle est un peu plus longue que large, & sa figure tend à l'ovale. Vous la voyez élevée par dessus les autres, & separée de toutes, bienqu'elle en soit entourée du costé du Couchant, & du Septentrion. On la découvre de douze & quinze lieue's & plus. Quand on en est prés, & qu'on la considere attentivement, entre le Midy & l'Occident qu'elle regarde, on distingue vers le haut comme trois parties. Celle du milieu qui est la plus longue & la plus exhaussée, se jette un peu plus sur le dehors, & elle a de costé & d'autre comme deux petites montagnes appuyées sur elle, qui n'en sont point pourtant separées, & qui seulement par le haut font un petit enfoncement qui fait qu'elles semblent s'abbaisser sur elle; mais

mais dans le bas il n'y a point cet enfoncement, il se diminuë & il se perd insensiblement, & on ne le voit plus à la moitié de la montagne. Il faudroit plus de trois heures pour faire le tout du pied de cette moutagne; & pour le faire sur le haut, il ne faudroit gueres moins de trois quarts d'heure. Nous en fûmes une à la monter, & nous la montâmes avec nos chevaux, excepté en de certains endroits plus difficiles, où nous estions obligez de mettre pied à terre. Je voulus par devotion tâcher à en faire le chemin à pied, mais La roideur me mit bien-tost hors d'haleine, &: je sus contraint de suivie les autres à cheval. Ce ne fut pas sans souffrir bien de la confusion en mon ame, de ne pouvoir pas faire ce que les femmes foibles ont eu le courage de faire: Car faint Jerôme témoigne que sainte Paule, cette vertueuse Dame Romaine, qui prefera la grotte de Betheléem au Palais de la Capitale du monde, la monta autrefois à pied, Scandebat montem Thabor in quo transfiguratus est Christus. J'eusse bien voulu avoir la pitagh. consolation de suivie comme elle l'exemple de Paule. Nostre-Seigneur, qui ne la montoit que de cette sorte, avec peine. Si le mystere qu'il y opera, se passa au mois d'Aoust, il sua bien, &; y fouffrit beaucoup: Car nous n'en pouvions, plus au mois de Decembre. Comme il y alloit: pour donner un échantillon de la gloire du Paradis, il voulut aussi nous donner un échantillon de la voye-étroite & sude par laquelle on y arrive, en se faisant force & violence, comme il dit dans l'Evangile. Le haut duT habor fair une belle planure qui estfertile, abondante en bonnes heibes, & couronnée en divers endroits de petits bocages. Il y a pourrant en quelques-uns des creux & des éleva-

tions de terre; & ces élevations se trouvent principalement au Midy & à l'Occident de cette glorieuse montagne. C'est sur une d'elles qu'estoit antrefois bâti le grand & le fort Monaltere des trois Tabernacles, on voitencore des marques de ses fortifications en des restes de fossez & de murailles. Ce fut là que Noltre-Seigneur se transfigura, & que saint Pierre ravi & extalié à la veue du petit rayon. de la Divinité du Sauveur, qui se répandit sur son visage, & comme disent les SS. Peres sur toute sa chair, & de sa chair sur ses vestemens, s'écria : Ah ! Seigneur, qu'il fait bon icy pour nous ! faisons y , s'il vous plaist , trois Tabernacles, un pour Vous , l'autre pour Moyse, & le troisième pour Elie. Il y avoit. autrefois trois Eglises basties & rentées par sainte Helene. La premiere estoit consacrée au Sauveur, & les deux autres avoient le nom de ces deux Prophetes : On les remarque, & on les reconnoilt encore assez dans leurs ruines, ou plûtost en voit ce qui reste de l'Eglise, que Tancrede sit bastir là, ou qu'il augmenta, & à laquelle il donna de grandes richesses. Les Religieux de S. Benoist la deservoiene. Maintenant il ne reste plus qu'une Chapelle enfoncée dans un creux, où on entre par trois portes qui ne ferment point. La premiere qui est extrêmement basse, & par laquelle on ne peut entrer qu'en rempant à terre. A prés quoy on se trouve dans un petit quarte, d'où en tournant à gauche on arrive dans le devant de la Chapelle qui est le lieu de la Transfiguration, & la troisiéme donne entrée dans cette Chapelle. Je ne croy pas que ce lieu où a esté le Paradis, air dans sa lon-

gueur plus de neuf ou dix pieds , & dans la largeur sept ou huit. Il est voûté. On a fait

Tyr, 1. 9.

••• •••

trois niches aux trois places que l'on croit que Nostre Seigneur , Morse & Elie occupoient. J'eus le bien de dire la Messe dans celle du Sauveur du monde. Je leus auparavant le saint Evangile, qui fait le recit du grand prodige qui se passa là, & aprés avoir dit l'Oraison que l'Eglise addresse à Dieu le jour qu'elle en celebre la memoire, on avertit en deux petits mots tous les assistans, de demander à Dieu la grace d'écouter, fidellement son Fils unique, comme il nous l'ordonna en la personne des trois Apostres, saint Pierre, saint Jacques, & saint Jean, qui furent seuls les heureux témoins de cet illustre & incomparable spectacle. Selon la disposition de ces Tabernacles, Nostre-Seigneuravoit le visage tourné vers le Nord, Moyse estoit à sa droite, & Elie à sa gauche. Il n'est pas possible d'expirmer la joye interieure qu'on reçoit quand on considere sur le lieu melme ce grand mystere. On s'imagine agreablement la maniere dont le Sauveur priant la debout, sit cesser le miracle qui empeschoit son ame de communiquer sa eloire & ses divins plaisirs à son corps, afin de pouvoir vivre parminous, & fouffrir pour nous. On se figure ce beau visage plus éclatant que le Soleil, ces habits plus blancs que la neige, & que la lumiere dont la Lune paroist reverue. On se represente l'arrivée de Movse du sond des Lymbes, celle d'Elie du lieu où Dieu le conserve; l'étonnement des Apostres , lorsque s'éveillant de l'assoupissement où ilsessoient, ils se trouverent en Paradis, excepté qu'ils entendoient parler d'une passion excessive & d'une mort qui devoit leur ra vir leur cher Maistre à Jerusalem. Mais la beauté du spectacle occupoit tous leurs yeux, & toute leur ame, & ce qu'ils voyoient, lesempéchoit de bien con-

cevoir ce qu'ils entendoient. La peur & la douleur qu'ils eurent, lors qu'ils virent que le desir de saint Pierre ne fut pas exaucé, & que Moyse & Elie s'enfoncerent dans cette. nuce admirable, que saint Pierre nomme la magnifique gloire du Pere, qui les couvrit. tous, & d'où ils eurent le bien d'entendre sortir cette voix : C'est icy mon Fils bien aimé, écoutez-le.

Ce fut aussi sur le Thabor, suivant l'opinion de saint Bonaventure, de Lyranus, & de Denys le Chartreux, qu'arriva cette celeble apparition de Nostre-Seigneur aprés sa gloricuse Resurrection, dont saint Matthicu parle en ces termes : Undecim autem Discipuli abierunt in Galilaam, in montem ubi constituerat illis Jesus. Les onze Disciples s'en allerent en Gililée à la montagne que J E s u s Ep. 7. ad leur avoit marquée; & saint Jerôme dit qu'il se fit voir là à plus de cinq cens de ses Disciples, qui estoient en grand nombre dans la Galilée. Saint Paul fait mention de cette apparition en sa premiere Epistre aux Corinthiens.

Hedebiam.

C. 15.

Aprés avoir satisfait à nos devotions, nous allâmes visiter les autres lieux de la montagne. Nous y vîmes dans un fond, du costé du Nord, les ruines d'une autre liglise qui est aux Grecs. Elle estoit dediée à saint Elie. Il y a assez prés un ancien bain où sont encore toutes les chambres bien distinguées; Elles sont aujourd'huy toutes enfoncées dans la terre. On y voit quelques marques de peintures, effacées par le temps. On y trouve quelquefois des betes farouches. Nous rencontrames sur le haut de cette montagne quelques Pasteurs avec leurs troupeaux. C'estoit antrefois un lieu assez peuplé; mais à present il:

### DELA TERRE-SAINTE. LIV. V. 629

n'y paroist pas une seule maison habitée. Les fossez & les restes des fortifications qui se voyent en abordant au Monastere des trois Tabernacles, ont fait croire à quelques-uns qu'il y avoit eu là une ville. Pour moy je me persuade que tout cela estoit du Convent qu'on avoit fortifié pour resilter aux incursions & aux attaques des Insidelles; & que tout au plus il y avoit quelques villages sur ce sacré mont, qui dépendoient des Monasteres, & travailloient aux terres qui leur fournissoient une partie de leur subsistance. Sous le regne de Baudoiin I les Infidelles se rendirent maistres du Thabor, & ils égorgerent les Religieux qui y estoient. Saladin y ruina Jos. bell. toutes les Eglises. L'année 1214 les Infidelles Jud 1. 2. y bastirent un fort. En l'an 1255. le Pape doa- c. 25. 6 na ce lieu aux Chevaliers du Temple. Les 1.4.c. 4. Juifs du temps d'Alexandre Jamnée fortifierent cette montagne. Josephe la fit entourer d'une forte muraille de vingt stades de tour,, & il la fit achever en quarante jours. Placidus un des generaux de Vespasien, s'en empara par addresse.

### CHAPITRE XVIII.

## Ce qui se voit en descendant le Thabor.

Omme nous nous mîmes en chemin pour descendre le Thabor, & retourner à Nazareth, nous découvrismes encore cette belle plaine d'Esdrelon dont j'ay déja parlé. On nous sit voir aussi de là Hermon, Hermoniim, & Gelboé, montagnes sort telebres D diji

dans l'Ecriture sainte. Elles ne sont pas si haur tes que le Thabor, il s'en saut beaucoup. Hermon se nomme aujourd'huy Dâai, c'est-àdire, le détruisant, à cause du sepulcre d'un Sarrazin qui est dessus, qu'on dit avoir fait de grands ravages dans le pays, lorsque les Insidelles s'en rendirent maistres. Du temps de saint Jerôme il y avoit en cette montagne d'Hermon de vertueuses Religieuses, ausquelles ce saint Docteur écrit la 39. de ses Lettres, ad Virgines Hermonenses.

Au pied de ce mont, du costé qu'il regarde. le Thabor, on nous fit remarquer un village, qui est ce qui reste de la ville de Naim, ou plûtost ce qui a esté bâti sur ses ruines. Il est à demi lieue ou trois quarts de lieue du Thabor. Ce fut là où Noître-Seigneur ayant pitié d'une bonne Veuve qui suivoit en pleurant le corps de son fils unique, qu'on portoit en rerre, fit arrester les porteurs, & ayant touché la biere, luy rendit la vie, par le commandement qu'il luy fit de se lever. On alloit l'enterrer hors de la ville, selon la coûtume qui dure encore en ce pays, où personne. n'est enterré dans les villes, à la reserve de quelques-unes de grande consideration, qui sont en petit nombre, les gens de qualité faisant faire leurs sepulcres dehors comme les autres. Vous voyez tout à l'entour des villes les sepultures des panyres & des riches. Les Chrestiens, les Turcs & les Juiss, ont chacun leur quartier separé; les Chrestiens vont souvent prier sur les tombeaux de leurs parens. Les Juifs le font un jour de la semaine; & un d'entr'eux m'a dit, qu'outre cela le fils estoit obligé de prier pour le repos de l'ame. de son pere trois fois le jour, jusqu'a l'anniversaite de sa mort; mais qu'aprés un an, les ames

font délivrées des peines, & n'ont plus besoinde prieres, parce qu'elles jouissent de la recompense qu'elles ont meritée par leur bonnes œuvres, & en mourant en estat de grace. Les Turcs prennent le Jeudy pour la visite de leur cimetiere; mais je n'y ay gueres vû que les femmes, & c'est le jour de recreation de ces miserables: car elles ont permission ce jour là, d'aller prendre l'air, & se divertir patmy les morts. Elles y vont habillées le plus proprement qu'elles peuvent, accompagnées de leurs associées, de leurs servantes esclaves, & de leurs enfans; les unes pleutent, les autres chantent, les autres mangent, & elles s'entretiennent fort joyeusement parmy les cadavres jusqu'à l'heure de leur retour : elles « vont là dans les jours les plus chauds de l'Esté, .. fans se mettre en peine de l'ardeur extrême des rayons du Soleil, ausquels elles sont exposces, n'y ayant point d'ombre en ces lieux-Ĩà.

Là bonne Veuve de Naim nous a fait faire cette digressión. Mais revenons à Naim. C'étoit la demeure de Simon le Pharissen, qui est apparemment celuy qui est nommé Simon le Lepreux en un autre endroit, comme on le Luc. 7. conjecture de la ressemblance du nom, de la connoissance que l'un & l'autre avoit de la Madelaine, & de la mesme bonté & familiarité dont le Sauveur l'honnoroit. Ce Simon. converty par Nostre-Seigneur fut du nombre de ses Disciples , & il le suivit à Bethanie. Ce fur dans la maison que ce Pharissen. avoit à Naim, que Nostre-Seigneur estoit en festin, lorsque lainte Marie Madelaine devenue saintement effrontée pour son salut, aprés l'avoir esté honteusement pour la débauche, s'alla jetter aux pieds de Jesus par D d iiii

par la puissance & la misericorde duquel else avoit esté délivrée de sept demons. Elle rechercha là l'entiere guerison de son ame que personne devant elle n'avoit encore demandée, tous ne s'addressant au Fils de Dieu que pour obtenir celle du corps. Ce fut là qu'en lavant les pieds de son aimable liberateur par un torrent de larmes, elle lava son ame propre, & qu'y répandant avec autant de profusion, que d'amour, une douce & odoriferante liqueur elle embauma toute son ame d'une infinité de vertus, & qu'en l'aimant beaucoup, elle en fut si aimée qu'il la loua publiquement, & que préserant sa vertu à celle du Pharisien, & luy donnant une absolution generale de ses pechez, il sembla la confirmer en grace, & luy donner asseurance de sa predestination. Allez, dit-il, vostre Foy vous a sauvée, allez en paix. Ce fut ensin, en cette mesme ville qu'il receut les Deputez que saint Jean luy envoya, afin qu'il les instruissse de la verité de sa Mission, & qu'il fit le Panegyrique de ce grand Saint son Precurseur.

On voit aussi du mesme endroit par où on descend du Thabor, pour retourner à Nazareth, à une demi-lieuë de Naim, ou un peu plus vers son Orient, le petit mont Hermoniim, au pied duquel est Endor, qui n'est à present qu'un amas de mazures, ou plûtost de tannieres où habitent de pauvres Arabes: Cette ville où se tenoit la Pythonisse de Saül, que les Hebreux disent avoir est une personne de conscience, qui pour avoir trop consenti & trop permis aux desirs curieux de son cœur, estoit ensin devenuë Sorciere. Ce Prince deses ses luy demanda qu'elle luy sist paroistre l'amede samuël. Ce Prophete qui n'auroit pas obei

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 633

aux demons, ny aux conjurations de cette femme, parut devant qu'elle eût commencé ses invocations, & prédît à Saül la défaite de son armée & sa mort.

La plaine d'Esdrelon où sont ces montagnes de Hermon & de Hermoniim, fut le champ de bataille où Barac affisté de la vertueuse Debora, laquelle l'avoit fait venir au Thabor avec une armée de dix mille hommes, combattit Sisara general des troupes de Tabin Roy de Chanaan, & l'obligea aprés sa défaite, de fuir à pied, & d'aller chercher sa perte à une grande journée de là dans la tente de la magnanime Jahel, qui le voyant endormi d'un sommeil profond, causé par sa lassitude & par le lait qu'elle luy avoit fait boire, luy perça la teste d'outre en outre avec un clou qu'elle luy enfonça dans les tempes. Cette 2. Paral; plaine, qui est longue d'environ trois lieues, 6 35. s'appelle aussi, Maggedo, où le vertueux Roy Josias combattant imprudenment contre 4. Reg. Pharaon Nacao Roy d'Egypte, fut blessé, & c. 23. mourut.

Au delà de ces deux montagnes vers le Midy du Thabor, tirant un peu à l'Orient, paroissent les montagnes de Gelboé, fameuses par la victoire que les Philistins remporterent là sur Saiil, par la mort de ce Roy & de ses enfans, & par les maledictions que David leur donna. Sanut en parle de pette forte: Les montagnes de Gelboé s'étendent depuis part. 14. Betzán jusqu'a Jezrael, vers l'Orient, envi- "5. ron trois lieues en longueur. Et tout auprés, à un jet de fleche, est la Fontaine de Jezraël, où les Philistins camperent , Saiil estant sur la montagne. Entre cette fontaine & le mont Hermon, il y a un autre ruisseau, quien sort, & qui se joignant à ses eaux, va se rendre au. Ddv

Jud. 7. Jourdain. Cette vallée a environ deux lieuës de large, & ce fut là où Gedeon vainquit miraculeusement les Madianites & où Achab

5: Reg. 9. combattit contre les Syriens.

Nous vîmes tout cela en descendant du Thabor, & nous arrivâmes enfin au bas, où nous trouvâmes un assez gros Village, nommé Dabouri, qui estoit sans doute, l'ancienne Ville nommée Thabor, qui estoit une des Villes de resuge, données aux Levites de la

2- Paral. posterité d'Aaron. Cela me semble plus vraysemblable que ce que disent quelques-uns, que cette Ville se nomme Dabouri, en memoire de Debora, qui sit là la belle journée

que je viens de raconter.

Prés de là est la Fontaine & l'Eglise des neus Apostres, qu'on appelle de ce nom, parce qu'il y en eut neus qui resterent là, lors que Nostre-Seigneur monta sur le Thabor avec ses trois Favoris, pour leur découvrir un petit rayon de sa Gloire. La Fontaine est au dessous de Dabouri, au fond d'une grotte avancée sous terre d'environ vingt pas. On y va en descendant toûjours dans une grande obscurité, le jour ne venant que par l'entrée, qui outre qu'elle est éloignée, comme j'ay dit, ne répond pas droit au chemin.

A quelques pas de-là est l'Eglise qui est encore assez entiere. Ce n'est qu'une Nes, à peu prés comme nos saintes Chapelles en France; mais elle n'a rien de leur beauté, ni de la delicatesse de leur Architesture. Il y a quelques années qu'un Turc de consideration y sit creuser, croyant y trouver quelque trésor caché par les Francs; mais il n'y trouva pas plus que celuy qui sit rompre la colomne de la sainte Grotte de Nazareth. C'est une chose plaisante que d'enteudre par-

### DE LA TERRE-SAINTE. Liv. V. 635

ler ces Turcs, sur les richesses que nos Chrestiens d'Europe ont enterrées, disent-ils, en divers endroits de ce pays. Je vins d'Alep avec un de cette Nation, qui me sit je ne sçai combien de contes sur cela. Quand il voyoit de vieux Chasteaux bastis par nos anciens Chrestiens, il y avoit toûjours quelque histoire; entr'autres il m'en montra un où il me dit qu'il y avoit plusieurs tonneaux pleins d'or; mais qu'on n'oloit approcher du lieu où ils sont, parce qu'il y a des esprits qui tuënt tous ceux qui y veulent aller. Il me racontoit qu'on entendoit les cliquetis de leurs épées, & il me demandoit quelque secret pour pouvoir y penetrer sans danger.

Ce sut vers cet endroit de la Fontaine & de l'Eglise que les neus Apostres ne purent guerir le pauvre Lunatique & Demoniaque qu'on leur presenta. Il estoit tourmenté de cette possession du demon & de cette maladie depuis sa naissance; & l'esprit malin l'avoit souvent mis en danger de mort, le precipitant dans l'eau & dans le seu. C'estoit un des plus méchans & des plus opiniâtres Diables d'Enser: Car il sit mesme le dissicile quand Nostre-Seigneur luy ordonna de quitter la place & il ne la quitta qu'en mettant presque en pieces le pauvre malade. Mais Nostre-Seigneur repara tout, & en élevant de terre ce pauvre jeune homme, il le rendit à son pere, plein de santé.



### CHAPITRE XIX.

# Nostre retour à Nazareth, & nostre départ de ce saint Lieu.

Ous retournâmes de là à Nazareth; ou quelques-uns de nos Messieurs le lendemain aprés la Messe allerent à la Chasse. C'est un Païs tout plein de Peidrix, on en fait presque lever à chaque pas. Les Sangliers y sont aussi en abondance, & des gens du Pays en ayant apporté deux, on les acheta, & ils ne cousterent que treize ou quatorze sols la piece. L'apresdince nous allâmes voir la Fontaine de la sainte Vierge, qui est à deux cens pas ou environ de la sainte Maison , sur le bord du grand chemin, par où nous avions déja passé en revenant de Cana à Nazareth. On la nomme la Fontaine de Nostre-Dame, parce que c'est-là qu'Elle alloit souvent querir de l'eau pour les necessitez de son ménage. Nostre Seigneur vray-semblablement y alloit aus fort souvent. L'eau en est excellente à boire. Elle est abondante, & elle sert encore aujourd'huy aux habitans de Nazareth, qui n'en ont point d'autre pour eux, ny pour leur beltail. Les Grecs ont une petite Eglise sous terre tout auprés de là, & le canal de la Fontaine passe par dedans. L'eau vient ensuite se décharger par un chemin couvert, dans un reservoir assez grand, revestu de bonnes pierres, qui fait un grand & un long quarré.

Enfin le 29. de Decembre, nous partismes de Nazareth; nous ne le quittâmes qu'ayec peine, & en y laissant nostre cœur; nous prêmes le chemin de saint Jean d'Acre, & nous laissames à gauche sur le haut de la montagne de Nazareth une petite Mosquée, où l'on dit que Mahomet estant arrivé autresois, ne voulut point entrer dans les Sanctuaires de ce Lieu, par la bonté qu'il eut pour les Chrêtiens, asin que ses sectateurs ne les leur enlevassent pas, & n'en sissent pas des Mosquées.

Nous passames à Saffouri, qui est à deux lieue's de Nazaieth. On l'a nommée autrefois Diocesarée. Elle fut prise par Judas, ce sameux Capitaine des Larrons, qui parut au temps de Nostre-Seigneur. Varus la reprit, & la brûla. Herodes la rebastit. Vespasien estant venu en la Palestine pour reduire les Juifs à l'obéissance, elle se rendir à luy volontairement, & il y envoya 6000. hommes de pied, & mille chevaux, que les habitans luy demanderent poux la désendre. C'est un gros Village qui estoit auriefois une Ville assez considerable: Elle est. fur une élevation de terre ou petite montagne, sur le haut de laquelle elle avoit un Château, dont on voit encore quelques restes, & une Eglise assez piés de là, dediée à saint Joachim & a sainte Anne, qui estoient de ce Pays-là. Les Infidelles l'ont changée en Mosquée depuis trois ou quatre ans. Ils ne font pas beaucoup de ceremonie pour profaner ces sacrez lieux; ils leur chantent leur prosession de foy ordinaire. La Elah Ell'allah, ou Mahham ad rasoul allah. Il n'y a point de Dieu que Dieu, & Mahomet son Apostre; & puis vers le Midy, ils creusent dans la muraille une niche semblable a celle, où nous mettons les statues des Saints, & ils y tournent le visage, quand ils font leurs prieres. Aprés qu'une fois ils ont ainsi fait d'un lieu Saint, le lieu de

Pour ce qui est de sa naissance à Nazareth, c'est une chose aussi certaine que l'Histoire du transport de la sainte Maison de Laurette. Car la Vierge qui s'apparut à Alexandre Evesque de Tersact, & qui luy revela que c'étoit là une partie de son logis de Nazareth, luy sit connoistre que c'estoit aussi le lie u, où elle

estoit née.

A trois lieuës de Saffouri, nous entrâmes dans la plaine de faint Jean d'Acre, c'est une des plus belles & des plus grandes que l'on voye. Elle a environsix lieuës de long & deux de large, sa longueur est depuis les montagnes de Saron jusques à celles du Carmel. Foulques I, y courant un lièvre l'an 1142, tomba de cheval, & il mourut de la blessure qu'il se sit

\*\*

### CHAPITRE XX.

## De la Ville de saint Jean d'Acre.

A Ville de saint Jean d'Acre est sur le bord de la Mer, comme au milieu de cette plaine. Elle estoit autrefois une des plus grandes du Levant, & la plus fortifiée. Elle l'estoit du costé de la terre de trois rangs de murailles, & de deux fossez revestus de pierre de taille, où l'on pouvoit faire venir l'eau de, la-Mer, & celle de la perite Riviere qui couloit au pied de ses remparts du costé d'Orient. Ces murailles estoient désendues de bonnes Tours, dans quelques-unes desquelles il y a encore des puits d'eau fort claire, où l'on descend par des degrez. La premiere muraille qui fermoit la ville, avoit sur le premier fossé un chemin couvert, qui apparemment l'entouroit du costé de la Mer, il en reste encore une partie assez entieze. Ce fut par une fausse porte qui est là, & jusques dans laquelle la Mer entre, que se sauverent les Chevaliers & les autres Chrestiens qui échapperent à la fureur des Infidelles, & par où fortit entr'autres cetillustre Archevelque Nicolas de Anapiis, qui ayant plus de soin de ses ouailles que de luy-mesme, en fit tant entrer dans sa barque, qu'elle s'absma & le noya. Là auprés estoit l'Eglise Cathedrale de saint André, dontfles murailles sont encore toutes élevées: La voûte & les colonnes qui la soûtenoient & qui faisoient deux aîles à la Nef, sont abbatues. Il y avoit dessous une autre E-

glise plus petite. Le Palais Archiepiscopal qui estoit fort beau, tenoit à cette Cathedrale. Celuy du Grand Maistre n'en est pas loin. On y voit encore quantité de riches restes de bâtimens, il y en a beaucoup sous terre. On y demeuroit en Esté pour éviter les chaleurs excessives de ce Pays, & l'on se servoit l'Hyver des appartemens d'en-haut. L'Emir Facredin avoit commencé à en rebastir quelque chose. Il est difficile de reconnoistre toute l'étenduë de ce Palais, les Sarrazins en avant abbattu beaucoup, & confondu ses ruines avec celles des autres grands édifices qui l'environnoient. L'Eglise des Chevaliers y estoit jointe, & en faisoit comme partie. C'estoit un bâtiment d'une grandeur mediocre, orné de colomnes de marbre, & l'on peut juger que les murailles en estoient encroustées, au moins en partie; car on voit qu'elles le sont encore en quelques endroits. Par tout on ne marche que sur des murailles renversées qui semblent tomber, & la grandeur des ruines donne une haure idée de la magnificence de cette miserable Ville. Il y a encore les restes de plusieurs Monasteres. On trouve assez prés du Palais du Grand Maistre, celuy de cesillu-Itres Filles , qui par inspiration Divine, encouragées par l'exhortation & l'exem leur Abbesse, se couperent le nez, & gurerent saintement & horriblement levisage, pour conserver la beauté de leur ame, & la pureté de leur corps, qui fut couronnée d'un glorieux Martyre, par la fureur & l'indignation des Infidelles, qui les tuerent cruellement. Au bout de la Ville, vers le Levant, on nous mena dans une Eglise soûterraine, dedice à saint Jean-Baptiste, dont on voit encore le Chef en bas relief au haut de la voûte.

Ce quien reste, est soutenu par dix-huit gros pilliers. Il y avoit dessus une belle Eglise qui est abbatue. La Ville de S. Jean d'Acre n'est aujourd'huy presque plus rien. Il n'y a qu'un Khan assez grand, où logent nos Marchands. La Mosquée qui est devant paroît assez belle. Pour le Chasteau qui regarde sur le Port, ce n'est qu'une vieille tour quarrée peu considerable & peu forte. Les maisons qui sont habitées en petit nombre, sont ou des mazures anciennes, ou quelque chose encore de plus pauvre Le Port des Navires est bon & assez à l'abry de la pluspart des mauvais vents. Celuy des Galeres estoit ensuite tirant vers l'Eglise de saint André. Je ne dois pas oublier à dire qu'un quartier de la Ville est encore plein de gros boulets de dure pierre dont on battoit la Ville, avec les machines desquelles on se servoit en ce temps-là au lieu de Canons. Il y en a de dix-huit pouces de diametre, & qui paroissent peser pour le moins 150. livres, & peut-estre plus ; car un homme a de la peine à les remuer, bien qu'ils soient assez arrondis. La cause de la perte de cette Ville infortunée, fut la division qui estoit parmi plus de quinze sortes de Nations qui y commandoient, sans qu'aucune voulust se soumettre à une autre, chacune ayant ses quartiers separez, & ses Maistres particuliers. Le Roy de Chypre, le Patriarche de Jerusalem, le Prince d'Antioche, le Comte de Tripoly, les François, les Allemans, les Anglois, les Venitiens, les Genois, les Toscans, les Armeniens, les Tartares; enfin, les Hospitaliers, & les Templiers y avoient chacun leur part. Ce n'estoit parmi eux que querelles, que divisions, & que combats. Mais les combats qu'ils livrerent à Dieu par leurs crimes, contribuerent plus à

leur ruine que tout le reste. Tous les pechezestoient là comme dans leur regne. Les impudicitez, les brigandages, les cruantez, les meurtres y estoient dans le dernier excez, &. jamais le Christianisme ne sut plus deshonoré, qu'en la personne de ces detestables Chrestiens. De sorte qu'un Historien a remarqué avec beaucoup de jugement, que la perte d'Acre estoit inévitable, parce qu'il estoit de la Justice de Dieu de l'abimer, s'il ne l'eust livrée entre les mains des Sarrazins, qui mirent tout à feu & à sang. Cette Ville se nommoit autrefois Ptolemaide, & tour ensemble -Accon, à cause que deux freres Ptolemée &: Acconen ont esté les Fondateurs. Saint Jerosine dans l'Epitaphe de sainte Paule, dit que son ancien nom estoit Coth. Elle a esté aussi appellée Abyron; & jamais elle n'a esté: sous la domination des Israelites. Ce sur à Acre, selon le rapport du sieur de Joinville, dans son Histoire de la vie de saint Louis, qu'un Religieux Dominicain, qui suivoit co. Roy vrayment tres- Chrestien, & l'armée des : Croisez, rencontra cette vieille bonne femme si celebre, qui portoit d'une main un rechaud. plein de feu, & de l'autre une cruche d'eau, pour éteindre, dît-elle à ce Religieux, aves . cette eau, les flammes d'Enfer, & brûler avec son feu le Paradis, afin que les hommes perdissent l'esprit servile & mercenaire, & prissent celuy d'enfans à l'égard de Dieu, l'aimant purement pour l'amour de luy.

Dans les guerres Saintes Acre fut pris: l'année 1104, par Baudoiin I. aidé des Genois. L'an 1147. Louis VII. Roy de France. & l'Empereur Conrad s'y trouverent en perfonnes, & assemblerent une armée de 140000. combattans, avec Baudoiin III. Ilsassiege-

rent Damas, mais ils y furent trahis, & le sucez n'en sut pas heureux. L'année 1188. Saladin prit Acre; mais Guy de Lusignan la reprit
aprés un siege de deux ans. Ce Prince Mahometan ayant vaincu le Roy, & l'ayant fait
prisonnier, s'en rendit maistre en trois jours.
Philippe Auguste & Richard I. Roy d'Angleterre en chasserent les Insidelles. L'an 1250.
saint Louis délivré de prison, la fortissa. Elle
fut ensin prise l'an 1290. par Seraf sils de
Malec Messon Soldan d'Égypte: il l'assiegea
avec 160000. hommes pour vanger la mort
de 19. Marchands tuez contre les Loix de la
treve, & le droit des gens.

## - CHAPITRE XXI.

# De nostre Voyage au Mont

B dernier jour de l'année 1667, nous montâmes à cheval de bon matin pour aller visiter le saint Mont Carmel, gu'on, nomme à present Carmain, c'est à dire deux vignes, je n'en sçay pas la raison. Monsieur nostre Consul n'osoit presque s'exposer à y aller, dans la crainte que les Arabes, qui en ces quartiers là ne dépendent point du Bassa, de Seyde, ne l'obligeassent contre l'honneur. de sa Charge, à payer les droits du passage. L'Aga qui tient la dolianne pour le Bassa, le mit hors de cette peine par une Lettre qu'il écrivit à l'Aga Arabe, qui commande vers le Carmel pour l'Emir; c'est à dire pour le Prince. des Arabes, qui demeure en ce Pays-là, & qui en est comme le Maistre, moyennant une

certaine somme qu'il paye tous les ans au Grand Seigneur, ou plustost au Bassa de Damas, dont le Gouvernement s'estend jusqueslà. Cette Lettre luy donnoit avis de la qualité du Consul; Que la coûtume n'estoit pas que les Gens de sa sorte payassent rien; Que l'Emir cependant n'y perdroit pas ; Qu'il estoit chargé de sa part, d'un present pour luy, & que ce present arriveroit devant le Consul. Ainsi nous allâmes en asseurance. Le chemin d'Acre à cette sainte Montagne est agréable : car aprés avoir passé la petite riviere de Belus, qu'on nomme, ce me semble, aujourd'huy Kerdane, qui va se décharger dans la Mer à l'endroit où finissoit l'ancienne Ville, on marche toûjours sur le rivage de la Mer, dont le søble est ferme & uni jusqu'au torrent de Cisson, qui a son cours le long du Carmel, & qui à une lieue & demie de la pointe de cette montagne où est le Monassere de saint Elie, & à trois d'Acre, se perd dans la Mer : on l'appelle Nahhrel Mequatià, le Fleuve coupé. L'Esté quand il est arrivé prés le rivage, & quand les vents & les flots ont remply de sable son embouchure, il s'estend en forme d'Estang prés le rivage, jusqu'à ce que venant à croistre par les pluyes, il se resasse un nouveau Canal. A un grand quart de lieue devant le Carmel, on voit Caïfa ou Haifa; c'est une Ville qui se nommoit autresois Porphyria, & qui devant la prise d'Acre, avoit esté entre les mains des Francs, qui l'avoient fortifiée. Nous nous contentâmes de la voir de loin, & nous la laissames à la droite, pour nous rendre promptement au lieu de nostre devotion. Les Arabes qui estoient prés de Haïfa sous leurs Pavillons, ne vinrent point à nous, ayant receu & agrééla Lettre de l'Aga d'Acre. En-

fin nous arrivâmes à la sainte Montagne. Les Peres Carmes Déchaussez, qui sont les sidelles & les zelez gardiens de ce Sanctuaire. où leur saint Ordre a pris naissaince, & où saint Elie en jetta la semence ou les fondemens, environ neuf cens ans avant la naissance temporelle du Fils de Dieu, ne furent pas plustost avertis qu'une troupe de Francois paroissoit, qu'ils descendirent aussi-tost. pour nous recevoir avec charité, & ayant vû que M. nostre Consul estoit le Chef de la bande, ils se sentirent fort obligez de cettevisite. Nous quittâmes nos chevaux au piedde la Montagne, parce que le chemin en est roide, estroit, & difficile, & en beaucoup d'endroits fait à la main dans la pierre & le roc. Sur le milieu est le Monastere de ces saints Religieux & Solitaires Apostoliques. Il consiste tout en quelques grottes qui servent pour la Chapelle, le resectoire, le moulin à bled, qu'un asne tourne, la cuisine, la cave, les chambres. Il est vray que pour la commodité des malades, qui y souffroient beaucoup, on a fair bastir sur le roc quelques cellules dans un petit corps de logis. J'eus le bien de dire la sainte Messe dans cette Chapelle de Benediction, où la sainte Vierge est. mesme honorée des Mahometans, qui y viennent de temps en temps luy recommander leurs besoins. Ce fut là où saint Elicenflamma son cœur heroïque du zele ardent qui le consumoit, & où ses Disciples ont receu aprés luy tant de divines Lumieres. Ces grottes qui furent tant de fois l'azile des Prophetes, furent auffi celuy de la Vertu & de la Prophetie, aprés qu'elle ent abandonné les, Juifs. Josephe en rend un témoignage illustie. Les Payens mesine l'ont connu, & Suetone écrit que Vespassen, dans le dessein qu'il avoit de se faire declarer Empereur, alla consulter l'Oracle du Dieu du Carmel. Il y en a qui disent que Pythagore y alla aussi, quand il voulut établir sa secte. Et Corneille Tacire faitassez connoître qu'on n'y consultoit point d'autre Oracle que celuy du vray Dieu, lorsqu'il dit que les gens de bien, ausquels on s'addressoit la, prioient Dieu avec respect, mais sans Idole & sans Simulacre. La perfection dans laquelle ils vivoient, & ce don de predire l'avenir, est peut-estre ce qui a fait écrire à Pline qu'ils estoient, Gens sola Estoiente

presercateras mira.

Quoique nous euflions surpris les Perès Carmes Déchaussez, qui y sont la gloire aussi bien que les enfans de ces grands Hommes, la charité leur donna assez d'industrie & de diligence, pour preparer à diffier à la nombreuse compagnie que nous estions. Ils avoient par bon-heur, quelque petite provifion : La femme de l'Emir leur avoit rendu visite aussi bien qu'à leur sainte Chapelle, le jour d'auparavant. Les Peres nous dirent que c'estoit pour recommander à Dieu la santé de son fils, qui se trouvoit indisposé. Ces vertueux Religieux ont eu jusques icy beaucoup à souffrir en ce lieu ; car outre 250. écus 'de tribut qu'ils payent tous les ans à l'Emir, pour conserver le droit qu'ils ont d'y faire publiquement l'exercice de la Religion Chrestienne, ils ont esté furieusement attaquez & troublez par les incursions des voleurs Arabes, qui sont venus plusieurs fois piller leur Convent, & qui les ont obligez à se resugierdans des trous de rochers.

A present qu'ils ont gagné l'amitié du Prince Arabe, & obtenu de luy permission de fai-

## DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 647

re un bon enclos de murailles à leur Monaftere, ils esperent vivre avec plus de paix, Aprés le disner nous fismes la visite de tous les lieux memorables de cette celebre montagne. On nous y mena par une allée assez longue qu'on a pratiquée sur le roc, en ménageant avec beaucoup d'addresse le peu de terre qui s'y est trouvé, & y en faisant apporter d'autre. On a planté à droite & à gauche de la vigne, des petits arbres, des fleurs, & ce que l'art peut faire venir malgré la nature. On a mesme fait de petits jardins en deux ou trois endroits, d'où on retire quelques herbes pendant l'Hyver; car en Esté la secheresse est trop grande pour pouvoir en faire venir. Quand nous fûmes au plus haut de la montagne, où il y avoit autrefois un grand Mona-Atere bien bati, nous allames d'abord dans la grotte où se cachoit Elie, lorsqu'il estoit perfecuté par Achab & par Jezabel. Il y entroit par un trou affez étroit qui est au deffus , & estant couvert d'une pierre, il ne paroissoit pas qu'ily eût là une caverne. C'est à present une Chapelle fortdevote, où l'on dit la Messe. On a ouvert une porte par un autre costé pour y entrer. Les Disciples de saint Elie, environ quatre-vingts ans aprés l'Incarnation du Fils de Dieu, éleverent la premiere Eglise qui air esté bastie, à l'honneur de la Mere de Dieu, aprés qu'Elle fut morte. Je dis aprés qu'Elle fut morte, car j'en ay vû une petite à Tortose, qu'on asseure par Tradition, avoir ellé consacrée à Dieu sous le nom de la Vierge, pendant mesme qu'Elle vivoit encore Sur la terre, & que ce fut saint Pierre qui la dedia, lorfqu'il passa par là , allant établir son Siege Episcopal à Antioche, comme l'asseurent plusieurs Autheurs de grand merite, qui

témoignent aussi qu'il s'y faisoit beaucoup de miracles du temps que les Sarrazins se rendirent maistres de la Syrie, & qu'ils continuerent encore aprés qu'ils l'eurent subjuguée. De sorte, que les Infideles l'avoient en grande veneration, & la consideroient comme l'honneur, le bon-heur, & la benediction du pais. Ce sacré lieu est à present une retraite de brebis & de chevres. C'est un bastiment à deux étages voûtez, qui peut avoir trente pas, & environ autant de large : car il semble estre double ensa largeur, & que la muraille qu'on voit regner dans sa longueur, servoit encore à une autre Nef Il y a auprés une autre Eglise tout-à-fait belle, baltie apparemment par les Chrestiens Francs, pendant qu'ils regnoient en Syrie. Mais nous nous écartons trop du Carmel. Cette Eglise de la sainte Vierge, qui ne consiste plus qu'en la grotte où se cachoit saint Elie, & en quelques murailles tombées, est frequentée avec devotion des Chrestiens; & ceux de Haifa, du rite Grec, y viennent souvent celebrer les saints Mysteres. Entre ce. Sanctuaire & l'ancien Monastere, on montre le lieu d'où le valet d'Elie vid cette nuée qui s'éleva de la mer, si petite d'abord qu'elle ne paroissoit que de la grandeur du vestige du pied d'un homme; mais qui s'accrût en peu de temps de telle maniere, que tout le Ciel en fut couvert, & qui veisa affez de pluye pour reparer le dommage qu'avoit causé une se-, cheresse de trois ans & demi, que ce zelé Prophete avoit obtenue de Dieu pour faire sentir aux Infideles I staëlites l'excez de leurs crimes. Dans l'ancien Monastere, à la pointe la plus élevée qui regarde la mer, il y a encore de, hautes & de fortes murailles, que la fureur des ennemis de Dieu a épargnées, & que le temps

### DE LA TERRE-SAINTE. LIV. V. 649

tempsn'a pû encore renverler, est l'endroit où Elie sit descendre le seu du Ciel sur deux Capitaines de cinquante hommes d'armes, qu'Ochozias Roy d'Israel avoit envoyez pour se saisir de sa personne, qui en surent consumez avec leurs soldats. Saint Epiphane, dans la vie du Prophete Abdias, & saint Terôme en expliquant ce Prophete, disent qu'il étoit le troisiéme Capitaine à qui Elie fit grace, & qu'il attira à soy, & qui merita depuis par ses vertus le don de Prophetie, Mais quoy que ces Saints disent que ce soit là l'opinion des Juifs, elle cst difficile à soustenir, Abdias n'ayant prophetisé qu'environ cent huit ans aprés Elie, selon la plus saine Chronologie. Et cette opinion n'est pas de tous les Juifs; car Josephe n'en dit pas un mot. Il y a sur cette montagne plusieurs Cisternes, & l'eau est fort bonne dans une. Nous n'eûmes pas le loisir d'aller à la Fontaine d'Elie, ny au champ où l'on trouve des pierres qu'on prendroit pour des melons petrifiez. Nous ne fûmes pas non plus à deux lieues delà aux quarante grottes qui servoient autrefois d'Hermitages aux Solitaires, ny au lieu du Sacrifice si celebre qu'Elie sit, lorsque pour faire reconnoistre aux Israe lites quel étoit le vray Dieu qui meritoit leurs adorations, il fit alsembler jusqu'à huit cens Prestres de Baal, & les obligea d'éprouver avec luy si c'étoit leur Dieu, ou le sien qu'il falloit servir. L'accord fut qu'on reconnoistroit pour vray-Dieu celuy qui envoyeroit le feu du Ciel pour consumer les Victimes preparées. Les Prestres de Baal crierent en vain depuis le matin jusques à midy. Le sang qu'ils firent couler de leur corps, en les découpant avec des lancettes, n'eust pas plus d'effet, au lieu qu'Elie à la

premiere demande qu'il fit, fut exaucé. Le feu tomba du Ciel, embrasa & consuma tout, jusques aux douze pierres dont il avoit formé l'Autel. Le peuple reconnut son Dieu, & se saissilant des faux Prophetes, les alla égorger dans le Torrent de Cisson, pour contenter le zele d'Elie, & détruire les autheurs de leur impieté. On nous sit voir de loin ce lieu, comme nous allions au Carmel, & comme nous en revenions. On m'a dit que pour memoire de cette memorable action, on y voit encore douze pierres avec des inscriptions Hebraiques; que les Mahometans l'honnorent fort, & qu'ils y ont dressé une espece de Mosquée où ils allument des lampes par devotion. Le Carmel est une longue suite de montagnes, qui dure environ sept lieues du Nord-est au Sud-ouest. L'aspect en est toutà-fait agreable, & l'Ecriture a bien sujet de vanter sa beauté. Comme nous descendismes du bout de cette montagne qui regarde sur la mer, & dont le pied va jusqu'au rivage; vers le bas qui est au dessous du Monastère des Peres Carmes Déchaussez, on nous fit entrer dans une grande grotte où l'on dit qu'Elie recevoit le peuple, luy donnoit des instructions salutaires, & satisfaisoit aux difficultez qu'on venoit luy proposer, comme à l'Oracle de son temps. On l'a quarrée à force de pic, elle n'a gueres moins de dix-huit pas de profondeur dans le roc; sa largeur peut-estre de dix pieds, & sa hauteur de douze ou quinze pieds. Elle n'a du jour que par la porte. Il y a au milieu une autre petite grotte, qui étoit l'Oratoire du saint Prophete où l'on tient une lampe allumée. Ce Sanctuaire est gardé par un ou deux Derviches ; c'est ainsi qu'on nomme les Religieux Mahometans.

Le Carmel a été aussi honnoré de la presence de saint Louis: Et lorsque ce grand Roy y passa l'année 1259, à son retour de la Terre-Sainte, il obtint de l'Abbé six Religieux, qu'il mena avec luy en France. Cette sainte montagne est pleine de Monasteres creusez dans les rochers, où il y avoit une infinité de devots Religieux. On voit en certains endroits les cent & deux cens grottes, où ces hommes divins, morts au monde, vivoient avec Dieu. Le Monastere, où l'on tient que saint Albert receut du Ciel la saint e Regle des Peres Carmes, est à une lieue & demie du lieu, qu'habitent à present les Peres Carmes. Deschaussez. Il y a une Fontaine que quelques-uns appellent la Fontaine de Cain, supposant qu'il a été tué en cet endroit. C'est au moins la Fontaine de S. Elie qui servoit à cet illustre Monastere, dont on void encore de grands restes. Elle s'est souvent sechée, les Peres étant chassez par les Infidelles, & à leur retour elle a recommencé à couler. Au dessus est le champ qu'on appelle le champ aux Melons; parce qu'il y a des pierres en quantité, qui en ont la figure dedans & dehors. On les trouve presque toutes casses. Un Prince Arabe voyant les Francs en emporter en grand nombre, ce qu'on fait par curiosité, s'imagina qu'il y avoit dedans quelque chose de precieux. Il les fit casser pour voir s'il pourroit y trouver quelque tresor, mais il n'y trouva rien que ce qui y est, la figure de la chair de Melon, & de cette substance spongieuse, où sa graine se forme. On fait un conte sur cela, comme sur les choses semblables, & on attribue à l'indignation de faint Elie ce changement de pierres en Melons, ou pour mieux dice de Melons en pierres. Car on dit que c'étoit de vrais Melons; & que celuy auquel ils appartenoient, en ayant refusé au Prophete, il donna sa male-diction au champ, dont les fruits sur l'heure

divinrent des pierres. \

Aprés que nous eûmes pris congé des PP. Carmes Déchaussez, les Arabes qui avoient leurs Tentes vers Haïfa, nous voyant retourner, accoururent à nous avec leurs longues lances pour avoir leur droit, n'ayant encore point receu ce que l'Aga leur avoit promis, & qu'il s'étoit chargé auprés de M. nôtre Consul de leur envoyer. Ils avoient plus peur des mousquetons de nos Messieurs, que nos Messieurs de leurs lances. Aussi ne firent-ils pas beaucoup les méchans, quoy qu'ils parlafsent pourtant d'une maniere assez fiere. déclarerent d'abord qu'ils ne pretendoient rien de la personne du Consul, ny de ses gens, mais qu'il étoit juste que les autres payassent. On s'y accorda, & ils y perdirent: car ce qu'ils receurent, ne valloit pas le present qu'on leur avoit destiné. Mais de l'argent content est bien precieux à des gueux comme eux, qui d'ailleurs apprehendoient peut-estre que le present ne demeurat entre les mains de l'Aga Turc. La ville de Caïfa dont nous avons parlé, n'est nommée de la sorte que par les Francs. Son vray nom est Hayfa. Son ancien nom étoit Porphyria. & Sitamine. Elle fut prise par le Prince Tancrede, & le Doge de Venise, aprés une. vigoureuse & sanglante resistance. Saladin l'a ruinée.



### CHAPITRE XXIII.

# Nostre retour à Seyde.

Ous allâmes coucher à Acre d'où nous partismes le lendemain premier jour de cette année 1668. & nous prismes le chemin de Tyr. Les Marchands d'Acre accompagnerent M. le Consul, deux lieue's loin, jusqu'au bord d'une petite riviere, où l'on disna. Depuis là jusqu'à Tyr, il n'y a de remarquable que le Cap blanc, le chemin d'Alexandre, & ce puits des eaux vives, dont il est fait mention dans le Cantique des Cantiques: Puteus aquarum viventium, qua fluunt impetu de Libano.

Le Cap blanc est une montagne assez haute à trois grandes lieues d'Acre, du costé du Septentrion. Elle a ce nom parce qu'elle avance un peu dans la mer, & qu'elle paroist de couleur blanche à ceux qui navigent vers cette coste. Le chemin d'Alexandre qui en est éloigné d'environ une lieue & demie, si je m'en souviens bien, est un ouvrage digne de ce grand Roy. C'est quelque chose de beau & d'affreux. Il est taillé sur le milieu d'une montagne qui n'a point presque de talu, & qui est toute de pierre. Il ne dure pas moins de demy-lieue. Sa largeur peut être de six à sept pieds. Quand de-là on regarde la mer qui bat au pied, on découvre une profondeur qui fait peur, & il n'y auroit gueres de plaisir à passer. par là, s'il n'ý avoit du costé de ces abysmes une espece de parapet; le chemin étant presque creusé par tout comme en canal. Nos E e iij

François qui corrompent les mots Arabes, l'appellent Anakour; mais son vray nom est. Noüaquir: c'est un mot qui signifie des choses burinées, gravées, & creusées avec le marteau & le ciseau. C'étoit-là qu'étoit le Fort d'Alexandre, nommé dans l'histoire des guerres Saintes, Castrum scandalium, d'un nom corrompu de l'Arabe, parce que Scandar en cette langue, veut dire Alexandre.

Au sortir de ce chemin on entre dans une grande plaine, dans laquelle à une lieue de Tyr est ce puits si celebre des eaux vives, qu'on dit venir du Liban, & qu'on nomme aussi le puits de Salomon, comme si ce Prince l'avoir fait bastir. Quand le Liban en seroit fort éloigné, on pourroit dire que les eaux viennent là par des conduits soûterrains & inconnus; mais il n'en est pas si loin que se l'imaginent ceux qui ne connoissent pas le Liban. Car le Liban n'est pas seulement cette montagne, qui en retient aujourd'huy le nom, où demeure le Patriarche des Maronites; celles qui sont proches de ce puits étoient autrefois le Liban à même droit, & elles en font encore partie, bien qu'elles ayent un nom different & particulier; les eaux peuvent en venir pourtant par des conduits soûterrains & inconnus. Mais il n'est gueres probable que Salomon soit l'Autheur de ce bel ouvrage. Ce pays n'appartenant pas à Salomon, mais à Hiram Roy de Tyr, il n'est pas vray-semblable qu'il luy ait pris fantaisse de faire de belles Fontaines dans le Royaume de son voisin, pour la commodité d'une ville qui n'étoit pas à luy. Cette sage reflexion fut faite par M. le Consul: On peut dire pourtant en faveur du sentiment populaire, que Salomon syant receu tant de bons offices d'Hiram, dont il est fait mention au troisième Livre des Rois, ne se contenta pas de luy donner cette portion de terre dans la Galilée, que ce Prince nomma Cabul, pour faire voir le peu de satisfaction qu'il en avoit; mais qu'outre cela, il luy sit faire cet ouvrage, qui est un des plus admirables, & des plus rares qui soient au monde: Ou pour parler plus raisonnablement encore, on peut dire que ce puits est appellé puits de Salomon, parce que ce grand Roy l'a admiré & loué, & qu'en le nommant puits de Salomon, c'est comme si l'on disoit le puits dont Salomon parle dans le Cantique

des Cantiques.

Ce puits est extrêmement profond, il n'est pas pourtant sans fond, comme quelquesuns l'ont pensé. Au lieu que pour avoir de l'eau des autres il faut descendre, il faut monter bien haut pour en avoir de celuy-cy. Et ilest pourtant dans l'endroit le plus bas de cette contrée. C'est un rond d'eau élevé de terre de quinze coudées & comme une grande tour qui est quarrée en dehors, dans laquelle l'eau est prisonniere, & d'où elle ne peut sortir qu'étant montée en haut. Car pour lors. elle le décharge d'un costé dans un trou par où elle fait tourner un moulin à bled à cinq meules, & de l'autre elle coule dans le fond. d'une prairie, où se divisant en plusieurs ruisseaux, elle arrole une terre grasse & fertile out étoient autrefois les jardins de Tyr, & puis se réunissant en un seul ruisseau, & coulant surle rivage de la mer, elle s'y décharge à un quart de lieue de ce puits. Elle descendoit encore autrefois en de beaux Aqueducs qui la conduisoient jusqu'à Tyr, & l'on en void encore d'assez grands restes. Cette eau est la plus pure, & la plus claire que l'on puisse voir, Ee iiij256

& elle sort avec une abondance incroyable ? mais quoy que sa course soit fort rapide en son canal, la grandeur du bassin où elle est, la fait paroistre comme en repos, & comme dormante. Les pierres de la tour qui la renferment, & qui l'ont obligée de monter assez haut pour pouvoir couler à Tyr, sont si bien. massionnées, cimentées, & mastiquées, qu'il n'y a rien de plus dur, & qu'elles sont impenetrables à l'humidité. Vous diriez qu'elles ne font plus qu'une pierre, ce qui les lie les unes aux autres, étant tout-à-fait petrifié. Ce rond d'eau a de tour 90. pas, & chaque costé du quarré de la Tour, dans laquelle il est, a quinze toises de largeur; & quoy que cet édifice s'éleve à la hauteur de quinze coudées, comme j'ay dit, on peut monter à cheval jusque dessus, par une large & facile montée de pierre qui est au costé, qui regarde la ville & la mer. On dit que Nostre-Seigneur passant par ces quartiers-là, & étant lassé du chemin, se reposa sur ce puits. Il y a encore deux autres puits ausquels on va de ce premier & principal, par un canal large d'environ trois pieds. qui est sur une muraille encore plus épaisse; & c'étoit à mon avis, une décharge des eaux de ce premier puits. Ces autres puits sont grands, mais ils ne le sont pas comme celuyla. Il y en a même un dont l'eau est basse, & ne paroist pas couler, & elle est couverte de mousse. Ils sont tous deux dans un grand quarré de pierre qui est en forme de terrasse.

Sannt. 1. .p.6.

### CHAPITRE XXIV.

# De Tyr & de nostre arrivée à Seyde.

T Yr cette ville couronnée, à la beauté de laquelle rien ne manquoit, dont les Marchands étoient Princes, & les Gens de Trafic étoient des Illustres du monde, pour en parler comme Ezechiel; cette ville ou l'argent étoit aussi commun que la terre, où il y avoit Chap. 250 de l'or autant que de bouë dans les ruës, 27. 628 comme dit Zacharie, n'est qu'à une lieue de cet agreable & ravissant lieu que je viens de décrire. Nous n'y arrivames qu'au com- chap. 9. mencement de la nuit, ainsi nous n'y pûmes rien voir pour lors. Sur la minuit une troupe de Messieurs les Marchands de Seyde qui venoient au devant de Monfieur nostre Consul y arriverent; & comme ils avoient déja veu cette fameuse ville, ils en partirent avec luy de grand matin pour s'en retourner en prenant le divertissement de la chasse, & l'on donna ordre à un Cavalier Turc de demeurer avec moy, pour me la faire voir & pour me conduire. Je la vis donc cette ville, autrefois si riche, si magnifique & si orgueilleuse, & à present si desolée, si humiliée, & à vray dire, aneantie: car ce n'est plus qu'un tas de pierres, couvert d'herbes & de sable, à la re-Terve d'un foible Chasteau qui commande sur le Port ; de deux ou trois maisons abandonnées, & de sept ou huit masures, où quelques paysans se sont venus loger depuis peu; de quelques voûtes & cisternes, & d'une piece

6. 19.

de muraille de la grande Eglise qui est encore élevée, mais qui menace de ruine. Je vis à terre dans cette Eglise une double colonne d'une seule pierre de marbre, ou de ces pierres fonduës, qui est longue de trente-cinq pieds. Cette ville est une des plus renommées du. monde; sa situation est admirable, elle est une langue de terre assez grande qui va bien avant dans la Mer, dont la figure est presque ronde, Son port est commode, & elle en avoit un pour les Galeres où elles étoient dans une seureté parfaite. Autrefois elle étoit toute entourée de la Mer. Et au dire de Q: L' 4. vit. Curce & de Pline, elle étoit éloignée du Alex.1.3. Continent de quatre stades, c'est-à-dire, de 500. pas; & elle étoit, comme l'écrit Ezechiel, dans le cœur de la Mer. Mais Alexandre la joignit à la terre-ferme, par une digue qu'il y fit faire, pour s'en faciliter la prise. Il. n'en pût pourtant venir à bout qu'aprés sept ou huit mois d'un rude siège, Nabuchodonofor I'y avoit mis devant luy, & ne s'en rendit maistre qu'aprés plus de trois ans & demi. Hiram qui en étoit Roy du temps de Salomon, fournit à ce Prince des Cedres, & le bois necessaire pour le bastiment du Temple de Dieu. Il n'y a rien de plus commun que ce que les Historiens, & les Poètes racontent d'Agenor qui y regna aussi, & de ses enfans Cadmus l'Inventeur des Lettres Grecques, & le Fondateur de Thebes; Phenix qui donna son nom à ce Pays de Phenicie, & Europe, de laquelle la premiere partie du monde a eu le sien. Sichée & Didon, au sentiment de quelques-uns étoient aussi de cette ville. Le grand Origene y est enterré. Les Tyriens sont les premiers, à ce qu'on dit, qui ont

trouvé l'Art d'écrire & la teinture en pourpre.

Mais pour ce qui est de l'écriture, je croi que les Hebreux n'en demeureront pas d'accord & leur disputeront cette primauté. Tibulle donne aussi aux Tyriens la gloire d'avoir trouvé les premiers l'Art de Naviger: Prima ratem ventis credere docta Tyros : Mais il ne scavoit pas l'Histoire de Noé & de'l' Arche. Tyr a pris ce nom de Tyrus septiéme fils de Japher, qui en a été le Fondateur : Elle se nomme à present Sour. Il y avoit du costé de la porte Orientale de cette ville au milieu du sable, une pierre d'où l'on dit que Nostre - Seigneur prêcha au Peuple qui l'environnoit, & l'on rapporte qu'elle n'étoit jamais couverte de sable, bien que les vents en fissent des montagnes tout à l'entour, & en remplissent les lieux encore plus éloignez du rivage. Quelques-uns ont écrit que ce fut là aussi que cette devote femme de l'Evangile qui entendoit prêcher Nostre-Seigneur d'une maniere si zelée & si touchante, s'écria que Bien-heureux estoit le ventre qui l'avoit porté; mais il est plus probable, que cela se passa vers Capharnaum, & que ce fut sainte Marthe, ou plûtost sa servante sainte Marcelle, qui ne pouvant empêcher le noble emportement de son cœur, prononça ces paroles d'amour & d'admiration.

Dans les guerres saintes, la ville de Tyrfut assiegée par Baudouin I. sans effet. Ellefut prise par les Princes Chrétiens, sous Baudouin II. & elle le sut par samine, après cinqmois de siège. Le Roy en eut deux parts, & les Venitiens une. Conrad Marquis de Monferrat la dessendit, à la veue de son Pere, que Saladin tenoit Captis, & qu'il faisoit minede vouloir tuer, si ce Prince ne la rendoit. Mais il ne s'en épouyanta point, & Saladin fut contraint de lever le siège. Après la prise de saint Jean d'Acre, les Chrétiens l'abandonnerent, & s'ensuirent l'année 1291.

Ainsi toute la Terre-sainte sut abandonnée: Et elle l'est depuis ce temps-là d'une maniere pitoyable. Il semble qu'elle le soit aujourd'huy plus que jamais. Autrefois quelque domination tyrannique qu'y exerçassent les Infidelles, les Fidelles ne laissoient pas de la visiter tous les ans, en tres-grand nombre; & il y' avoit des Vaisseaux, particulierement à Venise, qui étoient destinez pour leur passage, Pluheurs, qui n'y pouvoient pas aller, n'en perdoient pas au moins le merite, & ils faisoient faire en leur nom, le plus faint des-Pelerinages qui soient en l'Eglise, on par des gens qu'ils envoyoient exprés, ou par les vertueux Religieux, qui se trouvoient dans la Syrie. presque tous portez sur les lieux, ce qui étoit de moindre dépense. Cela a cessé. Et on ne pense presque plus à cette Terre si sacrée, où le Fils de Dieu a tant pensé à nous, & où il a tant fait pour nous. Et pendant que les Mahomerans vont tous les ans, jusqu'au nombre de cent mille ames, visiter le Tombeau de leur Mahomet, avec des frais, & des peines incroyables. Car chaque année il y meurt de pure souffrance, huit ou dix mille hommes, pendant qu'ils honnorent ce miserable seducteur, & qu'ils rendent son Sepulcre glorieux. On diroit que les Chrestiens ne soient point touchez de voir celuy de leur Dieu & leur Redempteur, si peu consideré aujourd'huy, si mal traité des Insidelles & si profané par les Schismatiques. Mais le Grand & l'Incomparable Monarque qui a surpassé rout ce qu'on a veu de Rois jusqu'à luy, en courage, en sagesse, en justice & en zele pour la

### DELA TERRE-SAINTE, LIV. V. 661

Foy, releve nos esperances abbatuës, & nous donne tout sujet de croire qu'il fera aussi pour la Terre-sainte plusque n'ont fait les Princes François, & tous les Rois ses Predecesfeurs, & qu'il consommera la gloire immortelle qu'il s'est acquise en tant de victoires & de conquestes, par celle de rétablir, si j'ose parler de la sorte, le Fils de Dieu dans son pays & son Royaume. Jamais chose de cette nature n'a esté plus aisée. Mais quand elle auroit plus de difficultez qu'elle n'en eut jamais, elle est immanquable à un Prince de son genie, de sa force, & de son merite, & si favorisé de Dieu. Plus elle dependroit de l'extraordinaire & de l'impenetrable, plus elle seroit propre & digne de luy. L'experience du passe a persuadé tout le monde que rien n'est impossible à Louis le Grand.

FIN.

# Extrait du privilege du Roy.

Parie les Patentes du Roy, données à Signées, Paris, le 17. Fevrier 1678. Par le Roy en son Conseil Junqui ERES, & scellées du grand Sceau de cire jaune : Il est permis à nostre bien amé ANDRE' PRALARD, Libraire & Imprimeur à Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre & debiter par tous les lieux de l'obéissance de Sa Majesté, un Livre intitulé, Nouveau Voyage de la Terre-Sainte, durant le temps & espace de six années consecutives, avec deffense à tous Libraires, Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité qu'elles soient, de l'imprimer & debiter, à peine de trois mil livres d'amande, comme il est porté plus au long par lesdites Lettres.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs. Fait à Paris ce s. Decembre 1678.

Signé, E. Couterot, Syndie.

Achevé d'imprimer pour la seconde fois, le 30. Mars 1702.

Les Exemplaires ont esté fournis.

Bayerische Staatsbibliothek. Müncken

# Continuation du privilege du Roy.

Ar Lettres Patentes du Roy, données à Paris, le 10. Decembre 1693. Signées, Par le Roy en son Conseil Dugono, & scellées du grand Sceau de cire jaune : Il est permis à nostrebienamé ANDRE' PRALARD, Libraire & Imprimeur à Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendie & debiter par tous les lieux de l'obéissance de Sa Majesté, un Livre intitulé, Nouveau Voyage de la Terre-Sainte, durant le temps & espace de huit années consecutives, avec deffense à tous Libraires, Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité qu'elles soient, de l'imprimer & debiter, à peine de trois mil livres d'amande, comme il est porté plus au long par lesdites Lettres.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs. Fait à Paris ce s. Decembre 1693.

Signé, P. Ausouin, Syndic.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois, en vertu de ladite continuation du présent Privilege le premier Avril 1702.

Les Exemplaires ont esté fournis.



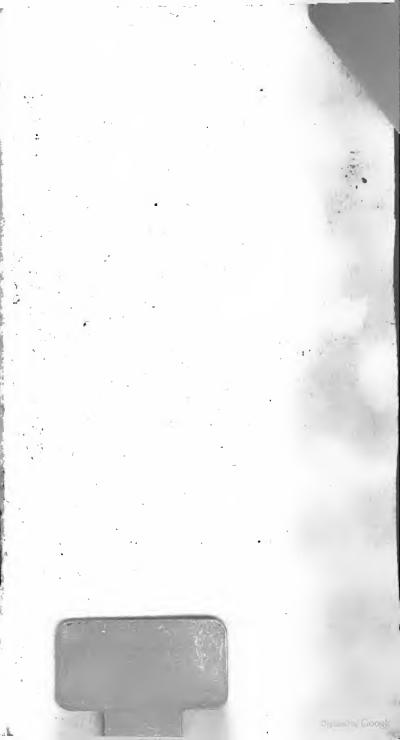

